

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>





M M M M M M M M

|  |  | · |
|--|--|---|



# JOURNAL ASIATIQUE

QUATRIÈME SÉRIE TOME XX

•

# JOURNAL ASIATIQUE

## RECUEIL DE MÉMOIRES

#### D'EXTRAITS ET DE NOTICES

RELATIFS A L'HISTOIRE, A LA PHILOSOPHIE, AUX LANGUES ET A LA LITTÉRATURE DES PEUPLES ORIENTAUX

nápicá

PAR MM.BARIN, BIANCHI, BOTTA, CAUSSIN DE PENCEVAL, CHERSORREAU, D'ECESTRIN C. DEFRÉMERT, L. DUBEUE, DULAURIER, PARSREL GARCIN DE TASST, GRANGERET DE LAGRANGE, DE NAMMER-PURGSTALL STAN. JULIEN, NIREA A. KASEM-BEG, J. MOHL, S. MUNK BENNAUD, L. AM. JÉDILLOT, DE SLANE, ET AUTRES SAVANTS FRANÇAIS BT ÉTRANGERS

ET PUBLIÉ PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE

# QUATRIÈME SÉRIE TOME XX



#### PARIS

IMPRIME PAR-AUTORISATION DU COUVERNEMENT

#### A L'IMPRIMERIE NATIONALE

M DCCC LII

586

,

•

# JOURNAL ASIATIQUE.

#### JUILLET 1852.

# PROCÈS-VERBAL

DE LA SÉANCE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE,

TENUE LE 3 JUILLET 1852.

La séance est ouverte à midi par M. Reinaud, président de la Société.

Le procès-verbal de la dernière séance annuelle est lu; la rédaction en est adoptée.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Wiedemann, professeur à Reval, par laquelle il offre à la Société deux grammaires de dialectes finnois, composées par lui.

Les ouvrages suivants sont présentés à la Société.

De philosophia peripatetica apud Syros commentationem historicam scripsit E. Renan. Parisiis, 1852, in-8°.

Lettre à M. Reinaud sur quelques manuscrits syriaques du Musée britannique, par M. E. Renan. (Extrait du Journal asiatique.)

Solwan; or Waters of comfort, by Ibn Zafer, from the original manuscript, by Michele Amari. Londres, 2 vol. in-8°.

Mémoire sur trente-neuf nouvelles inscriptions puniques, expliquées et commentées par l'abbé BARGÈS. Paris, 1852, in-4°.

Histoire de Tunis, par J. J. MARCEL, officier de la légion d'honneur, membre des Sociétés asiatiques de Paris et de Calcutta, etc. précédée d'une description de cette régence, par le docteur Louis Frank. Paris, Firmin Didot, 1851, in-8°.

Versuch einer Grammatik der syrjänischen Sprache, von Ferdinand Joh. Wiedemann. In-8°.

Versuch einer Grammatik der tscheremissischen Spracke, von Ferdinand Joh. WIEDEMANN. Reval, 1847, in-8°.

Premier mémoire sur le Sankhya, par M. BARTHÉ-LEMY SAINT-HILAIRE. Paris, typographie de Firmin Didot, 1852, in-4°. (Tiré des Mémoires de l'Académie des sciences morales et politiques.)

Nouveau quide de la conversation en français et en turc, suivi de la collection complète des capitulations ou traités de paix entre la France et la Porte Ottomane, depuis 1535 jusques et compris la dernière convention de Constantinople, du 23 novembre 1838, et du khaththi chérif ou acte constitutif de Gulkhanè, du 3 novembre 1839, accompagné de notes, commentaires, etc. par M. Bianchi. 2º édition. Paris, 1852.

Histoire de Chems-Eddine et Nour-Eddine, extraite des Mille et une Nuits, par M. Cherbonneau, 1852, in-12.

Ueber die Geographische Verbreitung der Baumwolle

und ihr Verhältniss zur Industrie der Völker alter und neuer Zeit, von Carl. Ritter. Berlin, 1852.

The Journal of the Indian Archipelago and eastern Asia. Vingt numéros, in-8°, 1850-1851.

The white Yajurveda, edited by ALBRECHT WEBER.

Part. 1. Numéros 6, 7. Berlin-Londres, 1852, in-4°. Journal des Savants, mai, juin.

Plusieurs numéros du Mobâcher, Journal d'Alger.

Bulletin de la Société de géographie. 4° série, t. III, n° 15. Mars. In-8°.

Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts et commerce du Puy, t. XV, 2° semestre 1850. Le Puy; 1851, in-8°.

Conspectus operis quod inscribitur Joannis Augusti Vullers Lexicon persico-latinum etymologicon. In-4°.

Des priviléges sur les meubles, par A. TAILLEFER, docteur en droit. Paris, Aug. Durand, 1852, in 8°.

- M. Mohl, secrétaire-adjoint, donne lecture de son rapport annuel sur les travaux du Conseil pendant l'année dernière.
- . M. Bianchi sait, au nom de la commission des censeurs, un rapport sur la comptabilité de la Société. La commission a trouvé les comptes de la Société dans le plus grand ordre, et propose qu'il soit décerné des remercîments à la commission des fonds et à l'agent de la Société. Cette proposition est adoptée.
- M. Defrémery lit un mémoire sur la vie du sultan Barkiarokh.

Il est procédé au dépouillement du scrutin pour le renouvellement du Conseil de la Société; ce dépouillement donne le résultat suivant:

Président : M. REINAUD.

Vice-Présidents : MM. Caussin de Perceval, le duc de Luynes.

Secrétaire : M. Mohl.

Secrétaire-adjoint : M. Bazin.

Trésorier : M. LAJARD.

Commission des fonds: MM. GARCIN DE TASSY, MOHL, LANDRESSE.

Membres du Conseil: MM. Marcel, l'abbé Barcès, Defrémery, Régnier, Noël Desvergers, Perron, Renan.

Bibliothécaire : M. Kazimirski de Bieberstein.

Censeurs: MM. Bianchi, Marcel.

## **TABLEAU**

#### DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CONFORMÉMENT AUX NOMINATIONS FAITES DANS L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

DU 3 JUILLET 1852.

PRÉSIDENT.

M. REINAUD.

VICE-PRÉSIDENTS.

MM. CAUSSIN DE PERCEVAL et ALBERT DE LUYNES.

SECRÉTAIRE.

M. Mohl.

SECRÉTAIRE-ADJOINT.

M. BAZIN.

TRÉSORIER.

M. LAJARD.

COMMISSION DES FONDS.

MM. GARCIN DE TASSY, MOHL, LANDRESSE.

MEMBRES DU CONSEIL.

MM. MARCEL.

MM. PERRON.

L'abbé Bargès.

RENAN.

DEFRÉMERY.

DERENBOURG.

RÉGNIER.

Foucaux.

Noël Desvergers.

TROYER.

#### JOURNAL ASIATIQUE.

MM. BIANCHI.

10

MM. DULAURIER.

HASE.

Ampère.

Langlois.

DE SAULCY.

PAVIE.

LENORMANT.

GRANGERET DE LA-

DUBEUX.

GRANGE.

Stanislas Julien.

DE SLANE.

SEDILLOT.

DE LONGPÉRIER.

BAZIN.

CENSEURS.

MM. BIANCHI, MARCEL.

BIBLIOTHÉCAIRE.

M. Kazimirski de Bieberstein.

AGENT DE LA SOCIÉTÉ.

M. Bernard, au local de la Société, rue Taranne, n° 12.

N. B. Les séances de la Société ont lieu le second vendredi de chaque mois, à sept heures et demie du soir, rue Taranne, n° 12.

### RAPPORT

SUR

LES TRAVAUX DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE,
PENDANT L'ANNÉE 1851-1852.

fait à la séance annuelle de la société, le 3 juillet 1852,

PAR M. JULES MOHL.

Messieurs,

Nous célébrons aujourd'hui le trentième anniversaire de la fondation de la Société asiatique. C'est une vie déjà longue pour une association qui n'a d'autre base que le dévouement de ses membres à la science, ni d'autre fortune que les sacrifices qu'ils consentent à faire. Lorsque la Société asiatique fut établie, le plus illustre de ses fondateurs, M. de Sacy, ne croyait pas à sa durée; il donna cependant à cette Société son temps, ses soins et l'appui de son nom, par ce sentiment du devoir qui a gouverné toute , sa vie; mais il doutait qu'elle pût se maintenir, et néanmoins elle a surmonté des difficultés de toute espèce; elle a survécu à presque toute cette grande génération de savants qui a fait revivre les lettres orientales en France d'une manière si glorieuse; elle a traversé deux ou trois révolutions politiques; elle

a échappé au danger plus grand de dissensions intérieures, et aujourd'hui, non-seulement elle vit, mais elle se trouve en état d'étendre le cercle de ses travaux.

La raison de la durée d'associations en apparence aussi frêles réside dans le besoin qui les fait naître et qui leur donne une vie presque indépendante des individus qui les composent. Quand on se reporte à l'histoire des sociétés scientifiques libres, on les voit naître surtout à deux époques et par suite de la même nécessité de créer des organes pour des sciences nouvelles, qui ne trouvaient pas leur place dans l'organisation littéraire du temps. La première époque où les sociétés libres couvrirent rapidement de leur réseau presque toute l'Europe, est le siècle qui a suivi la renaissance des lettres. Les idées nouvelles qui agitaient l'esprit humain, après qu'il eut rompu les chaînes de la philosophie et de la théologie scolastiques, idées qui ne trouvaient pas leur satisfaction dans les écoles officielles d'alors, faisaient sentir aux amis des nouvelles lumières la nécessité de s'entendre, de se protéger et de cultiver en commun les sciences naissantes.

Ces sciences acquirent peu à peu leur position légitime; la base de l'enseignement public s'élargit, et quelques sociétés libres, se consolidant, formèrent des académies et des écoles officielles. Il se sit alors un long temps d'arrêt; toute l'Europe travaillait à s'approprier le progrès immense qu'elle venait de faire par le rétablissement des études classiques. Il fallait publier et interpréter les auteurs grecs et latins, appliquer les faits qu'ils contenaient à toutes les sciences, théologiques, philosophiques, historiques et naturelles; remplacer les méthodes scolastiques par des méthodes plus libres; réformer le goût littéraire d'après les modèles de l'antiquité; enfin, refaire l'éducation scientifique du monde. Ce grand travail a duré trois siècles, pendant lesquels l'Europe, tout occupée à remplir le programme qu'elle s'était proposé, ne pouvait guère songer à l'étendre.

Mais de nos jours ce cadre est devenu de nouveau trop étroit; de nouvelles sciences ont été créées, les anciennes se sont subdivisées, et leurs moindres parties demandent à être cultivées à part. C'est surtout dans les études historiques et naturelles que ce mouvement s'est fait sentir et a débordé de tous côtés. Les établissements d'instruction publique, les académies, les universités, ne peuvent suivre que lentement cette extension subite et presque tumultueuse des études, et les sciences nouvelles cherchent encore une fois, dans la formation des sociétés libres, des points de réunion, des moyens d'action et de publicité, des centres où des travaux spéciaux puissent trouver la sympathie et les secours que le public n'est pas encore préparé à leur accorder, C'est là le motif de la fondation de toutes les associations scientifiques libres qui sont nées en si grand nombre depuis trente ou quarante ans, et vous savez tous que telle est l'origine de notre Société.

Le jour où les études orientales franchirent l'é-

troite limite des dialectes sémitiques, dans laquelle l'habitude et les besoins de la théologie les avaient enfermées; le jour où les langues et les littératures de l'Inde, de la Chine, de la Perse, et celles des nombreuses races qui se groupent moralement autour de ces pays et leur ont emprunté leur civilisation, commencèrent à être l'objet d'études sérieuses, ce jour-là, les Sociétés asiatiques devinrent une nécessité. Ces études sont immenses; leur but et leur résultat final doivent être de nous faire connaître l'histoire de la partie le plus anciennement civilisée du monde, d'enrichir les sciences morales et sociales de l'expérience des grandes nations qui peuplent l'Asie, d'approfondir l'origine et le développement des idées religieuses et philosophiques qui gouvernaient les hommes, d'étudier les formes littéraires dans lesquelles les sentiments de peuples si divers ont trouvé leur expression; d'expliquer l'organisation des grandes nations de l'Orient que l'Europe envahit de plus en plus, et dont elle est intéressée à connaître le génie et le passé; de retrouver, par la comparaison des langues, la généalogie, les migrations et le mélange des peuples, en un mot, de donner à l'histoire du genre humain, sous toutes ses sormes, une base plus ancienne, plus large, plus certaine qu'auparavant.

On a commencé cette grande œuvre de tous côtés; mais elle avance lentement. Le matériel à conquérir forme une masse incalculable; il faut créer les grammaires et les dictionnaires, rechercher les manuscrits, publier et traduire les textes, découvrir

et lire les inscriptions et les médailles, étudier les religions et les mœurs, pendant que le monde, même le monde des lettres, est encore peu en état de rendre justice à ces travaux. Il est avide de résultats; il aimera un jour à lire une histoire de l'Inde et de son influence sur l'Europe antique, une histoire de Babylone tirée des inscriptions cunéiformes, une histoire morale et politique de la Chine, qui lui offrira un étrange parallèle des expériences sociales de l'Europe; mais ces grandes choses se font lentement et sont le fruit d'un travail infini et minutieux, de mille observations et découvertes qui ne sont intéressantes et intelligibles que pour ceux qui vivent dans la science même. Le monde ne peut les apprécier ni juger de la vérité et de la portée des résultats partiels qu'on lui présente, et pourtant il faut que le travailleur trouve de la sympathie; c'est la première condition de sa persévérance et de son succès. C'est pour la lui donner que vous avez fondé votre Société.

Vous avez voulu avoir un centre commun vers lequel puissent converger les travaux si divers qui vous occupent, où tout effort isolé trouve un appui, où toute découverte obtienne un jugement éclairé. Vous avez créé un organe pour vos travaux dans le Journal asiatique, et les soixante volumes qui forment aujourd'hui ce recueil sont une preuve irrécusable de la variété et en même temps de l'unité de vos études. La publicité que vous avez offerte aux recherches les plus ardues et les plus spéciales a été

un puissant encouragement pour la science, et toutes les parties de l'histoire politique et littéraire, de la législation, de la géographie et de la philologie orientale y ont trouvé la solution de nombreux problèmes et des matériaux pour des recherches ultérieures. Votre Journal est devenu un livre de bibliothèque, et il est à croire qu'il est définitivement fondé, car il répond à un besoin évident; les matériaux ne lui manqueront jamais, et les encouragements ne lui feront pas défaut, aussi longtemps qu'il les méritera.

Dans la plupart des sociétés scientifiques, le but de l'association serait atteint par la création d'un point de réunion et par la fondation d'un recueil destiné à répandre les communications et les découvertes des membres; mais il n'en est pas ainsi pour nous. Nous sommes en face de littératures immenses, imparfaitement connues, et qui ne peuvent réellement servir à notre but que quand elles auront été l'objet des travaux de la critique européenne. C'est une tâche d'une étendue telle que l'exécution en pourrait paraître impossible, même en la soumettant à toutes les restrictions qu'elle comporte.

Il est vrai qu'on a comparé les littératures orientales à ces grandes armées asiatiques, qui consistent, pour la plus grande partie, en non combattants, et dont la masse est hors de proportion avec la valeur réelle; et quand on pense à l'étendue énorme même des littératures secondaires; quand on voit que M. de Hammer a eu sous les yeux les ouvrages de deux mille deux cents poëtes turcs; que M<sup>8r</sup> Pallegoix

énumère vingt-six mille volumes écrits en siamois, et que M. Latter évalue les ouvrages composés en birman à quatre-vingt mille volumes, on ne peut douter que la plus grande partie de ces livres ne se compose de traductions, d'imitations et de redites, dont la publication n'ajouterait rien à nos connaissances. Mais toute défalcation possible faite, et quelque sévérité qu'on y mette, on reste confondu du nombre, de la variété et de l'étendue des ouvrages orientaux qui ont exercé de l'influence sur la civilisation, les croyances et les idées des différentes nations, ou qui contiennent leur histoire, ou qui sont l'expression originale et artistique de leurs sentiments, ou qui sont nécessaires à l'enseignement et à l'intelligence de tant de langues, et qui, par conséquent, forment la base et les éléments indispensables de toute connaissance véritable de l'Asie.

L'Europe savante a mis plusieurs siècles à publier les ouvrages grecs et latins que l'antiquité lui a légués, et pourtant elle a été aidée dans ce travail par le concours unanime de tout ce qui aspirait à un degré quelconque de culture intellectuelle, et l'on est tenté de se demander combien de siècles il faudra pour que les documents qui doivent servir à l'histoire de l'Orient soient rendus accessibles.

Heureusement, la science n'exige ces matériaux que graduellement; elle fait sentir, à mesure de ses propres progrès, la nécessité de nouveaux documents, et elle finit par les obtenir à travers mille difficultés et mille sacrifices, mais elle les obtient. Le devoir

des Sociétés asiatiques est d'aider à aplanir ces difficultés et à amoindrir ces sacrifices en employant les moyens que la coopération leur offre, et en faisant connaître au public les besoins de la science. Notre Société n'a jamais oublié ce devoir : dès les premières années de son existence, elle a encouragé et entrepris des publications dont l'achèvement quelquefois menaçait de dépasser ses forces, et qui n'étaient pas toujours heureusement choisies. C'est le sort de toutes les associations libres; au moment où elles se fondent, on croit tout probable, tout possible, parce qu'on juge des autres d'après son propre enthousiasme pour une étude de prédilection. Le temps amène l'expérience, et enseigne aux Sociétés ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles doivent laisser faire à l'État ou aux individus. Votre Société a ralenti pendant longtemps ses publications; elle a appris à les mieux choisir, et aujourd'hui elle est au moment de les recommencer sur un plan plus vaste. Vous vous êtes décidés à publier une Collection d'auteurs orientaux inédits, accompagnés de traductions et de tables, et calculés de manière à fournir à la science des matériaux importants et variés, et aux écoles en Europe et en Asie des livres corrects, commodes et facilement accessibles. Cette grande entreprise offre plus d'une difficulté et n'est pas sans danger pour vous; mais elle rendra d'éminents services, si elle est exécutée de manière à mériter l'approbation et l'aide de ceux qui s'intéressent aux progrès des lettres. C'est une grande et belle partie de la mission des Sociétés asiatiques de rendre accessibles les trésors de l'histoire, même à ceux qui sont étrangers aux études philologiques, de fournir à tous des matériaux pour leurs travaux, et de forcer par l'évidence le public à accepter l'accroissement de connaissances que vous lui offrez. Aussi longtemps que les études orientales n'auront pas pris dans le monde le rang auquel elles peuvent légitimement prétendre, aussi longtemps qu'elles n'auront pas rompu le cercle magique qui les enserre et qui commence seulement à céder sur quelques points, aussi longtemps le rôle des Sosiétés asiatiques est marqué et leur existence répond à un besoin incontestable.

J'ai à vous rendre compte des travaux de votre Conseil pendant l'année dernière. Vous allez entendre le rapport des censeurs, qui vous prouvera que vos ressources matérielles continuent à suivre le progrès qui a marqué les deux dernières années. Vous êtes restés en bons rapports de services réciproques avec les autres Sociétés; il ne s'en est pas formé de nouvelle pendant cette année; mais il a paru néanmoins un nouvel auxiliaire de vos études, le Journal asiatique de Constantinople 1, dirigé par M. Cayol, qui a pris pour modèle notre Journal, et se propose de

Journal asiatique de Constantinople, recueil mensuel de mémoires et d'extraits relatifs à la philologie, à l'histoire générale, à l'archéologie, à la science et aux arts des nations orientales en général, et principalement des nations qui ont habité ou babitent l'Empire Ottoman, dirigé et publié par H. Cayol. Constantinople, 1852, in-8°. A Paris, chez Benj. Duprat. (Prix d'une année 25 fr.)

le consacrer aux recherches sur la littérature, les antiquités et l'histoire des peuples qui composent l'Empire Ottoman. C'est une entreprise digne de l'intérêt de l'Europe savante et particulièrement du vôtre.

M. Troyer a terminé la traduction de la Chronique du Kachmîr 1, dont il avait commencé la publication pour vous. Les deux premiers volumes, qui ont paru il y a quelques années, contenaient le texte, la traduction et le commentaire des six premiers livres de l'ouvrage, et en comprenaient la partie primitive, composée par Kalhana; le troisième volume nous en donne la continuation par un auteur inconnu du xn° siècle. M. Troyer a cru, avec raison, pouvoir se dispenser d'imprimer le texte de cette continuation, parce que le seul manuscrit qu'il eût à sa disposition et qu'il devait à la courtoisie de la Société asiatique de Calcutta, était entièrement conforme au texte imprimé dans l'Inde. Grâce à M. Troyer, nous possédons maintenant une traduction complète de cet unique ouvrage historique sanscrit, dont la découverte avait excité une si grande sensation parmi les savants. Ce livre est un document des plus remarquables et dont l'importance sera sentie de plus en plus à mesure qu'on parviendra à reconstruire l'histoire de l'Inde. Des noms et des événements, qui aujourd'hui n'attirent pas notre attention, acquerront toute leur valeur, quand des

Rădjatarangini, histoire des rois du Kachmîr, traduite et commentée par M. A. Troyer. Tom. III. Paris, 1852, gr. 8° (727 pages; prix 6 fr.).

renseignements trouvés d'autre part, dans les inscriptions, dans les livres bouddhistes et musulmans, permettront de les placer sous leur véritable jour. La Société doit donc se féliciter d'avoir pu accomplir la publication de la Chronique du Kachmir.

Cet ouvrage étant terminé, le Conseil de la Société a pensé qu'il était opportun de commencer la Collection des auteurs orientaux, dont le plan vous a été soumis il y a un an, et il a décidé l'impression des Voyages d'Ibn Batouta, publiés et traduits par MM. Defrémery et Sanguinetti, des Prairies d'or de Masoudi, publiées et traduites par M. Derenbourg, et de la Vie de Mahomet, par Ibn Hischam, publiée et traduite par M. Kazimirski de Bieberstein. Ce sont des ouvrages tellement importants, ou plutôt tellement indispensables aux études orientales, que le Conseil n'a pas cru pouvoir faire de meilleurs choix, et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rien ajouter au simple énoncé de leurs titres et du nom des éditeurs. Votre bureau avait désiré comprendre dans la nouvelle collection une édition du Droit public musulman par Mawerdi: c'était un ouvrage qui nous convenait sous plusieurs rapports, et un membre du Conseil avait déjà fait une grande partie du travail, lorsque nous avons appris que M. Enger, à Bonn, avait préparé une édition du même livre, d'après les manuscrits de Leyde et d'Oxford, et en avait déjà commencé l'impression. Le Conseil, pensant qu'il y aurait une sorte de déloyauté à employer les fonds de la Société à faire concurrence aux efforts honorables d'un savant isolé, a abandonné la publication de Mawerdi. Il ne doute pas que cette décision n'ait votre entière approbation.

Il me reste le douloureux devoir de vous parler de la perte inattendue et irréparable que la Société asiatique et les lettres orientales ont faite par la mort de M. Burnouf, votre secrétaire. J'ai peu à dire de sa vie; elle est tout entière dans ses ouvrages; car jamais il n'y eut un savant plus entièrement dévoué à ses travaux, moins avide d'influence, de fortune, de réputation, enfin de tout ce qui tente l'ambition des hommes. Je ne crois pas même qu'il ait jamais connu toute l'étendue de sa gloire en Europe et en Asie, ni su combien son nom avait grandi graduellement et spontanément, sans le moindre effort ni de lui même, ni de ses amis, par le seul et irrésistible effet de ses découvertes scientifiques.

Il était né le 8 avril 1801; fils unique du célèbre auteur de la Grammaire grecque, il fut élevé sous les yeux de son père, se destina à la carrière du droit, subit son examen à la faculté de Paris, fut inscrit au tableau des avocats, et travailla pendant quelque temps dans le cabinet d'un homme de loi. Mais les études classiques et grammaticales n'avaient point perdu leur charme pour lui; il avait suivi le cours de sanscrit de Chézy et les cours de l'École des Chartes, en même temps qu'il étudiait le droit; et il a souvent dépeint à ses amis l'étonnement et l'horreur de son vieil avocat quand il découvrait sur la table du jeune

homme le Nalus de Bopp et la Grammaire sanscrite, qui avaient usurpé la place qu'aurait dû occuper le Code civil. Bref, le droit fut abandonné, et M. Burnouf se livra entièrement aux études orientales. Il devint un des membres fondateurs de votre Société, fut nommé maître de conférence à l'École normale en 1829, secrétaire de la Société asiatique en 1830, membre de l'Académie des inscriptions en 1832, bientôt après professeur de sanscrit au Collège de France à la place de Chézy; en 1838, inspecteur de la typographie orientale à l'Imprimerie royale, à la place de M. de Sacy, et il ne dévia plus un instant de sa vocation jusqu'au jour de sa mort.

Jamais vocation n'a été plus vraie que celle de M. Burnouf pour la philologie et surtout pour l'étude du sanscrit. Doué d'un esprit éminemment analytique, il aimait à approfondir l'organisation philosophique de cette langue, et à suivre grammatica-lement et historiquement ses mots, qui ont exercé une si grande influence sur les idées des hommes. Une racine sanscrite était pour lui comme le germe d'une plante, qui contient dans ses replis tous les éléments de sa croissance future, et rien n'égalait la sagacité avec laquelle il suivait le développement de ce germe, ses transformations, les nuances qu'il prenait, soit à différentes époques, soit dans les langues dérivées, et leur influence sur la formation des idées.

A l'époque où M. Burnous commença à s'occuper du sanscrit, on connaissait cette langue, on en possédait des grammaires, des dictionnaires et quelques textes; mais on ne faisait qu'entrevoir toutes ses ramifications et les grandes lumières qui allaient jaillir sur toute l'histoire du genre humain, par la preuve de la parenté de tant de peuples avec la race hindoue, preuve que le sanscrit devait fournir. Quelques esprits aventureux avaient pressenti ces résultats, et M. Bopp, qui venait de démontrer l'identité de la grammaire sanscrite avec celle du grec et du latin, ouvrit ainsi cette série brillante de découvertes par lesquelles la grammaire comparée a agrandi, précisé et enrichi l'histoire.

M. Burnouf entra dans cette carrière avec toute l'ardeur d'un esprit jeune et curieux. On s'était beaucoup occupé en France de ce qu'on appelait la grammaire générale, étude assez stérile, pendant qu'on avait presque entièrement négligé la Grammaire comparée, science merveilleuse par sa méthode et ses résultats historiques et philologiques. M. Burnouf l'introduisit en France par son cours à l'École normale. Ce cours fut supprimé quelques années après; mais l'École, qui avait été enthousiasmée de ces vues nouvelles sur les rapports des langues entre elles, sur les lois de leur développement, sur la parenté d'idiomes en apparence tout dissérents, sur les règles de la véritable étymologie, qui faisaient une science de ce qui avait été le hochet des esprits faux et la honte de la philologie, l'École a gardé précieusement les cahiers de M. Burnouf, qui circulent encore aujourd'hui parmi cette jeunesse intel-

M. Burnouf n'a rien imprimé de ce cours; mais il ne tarda pas à donner une preuve de la puissance des méthodes qu'il y avait enseignées. Abel-Rémusat, qui s'occupait déjà du bouddhisme, appela son attention sur les livres sacrés des bouddhistes au delà du Gange et de Ceylan, écrits en pali, langue entièrement inconnue alors et de laquelle on ne pessédait qu'un alphabet inexact, rapporté par Laloubère il y a deux siècles. M. Burnouf s'adjoignit M. Lassen, et les deux amis présentèrent, en 1825, à la Société asiatique, leur Essai sur le pali<sup>1</sup>, dans lequel ils expliquaient les différentes écritures usitées pour cette langue, reconstituaient sa grammaire, prouvaient sa dérivation du sanscrit, fixaient les différences principales entre les deux dialectes, et analysaient les ouvrages palis qu'ils avaient à leur disposition. Cette découverte devait fournir plus tard à M. Burnouf des matériaux importants pour l'histoire et les doctrines du bouddhisme; mais pour le moment il se tourna vers la solution d'un autre et plus grand problème.

Anquetil avait apporté de l'Inde ce qui restait des livres de Zoroastre; il en avait publié une traduction, qui pendant soixante ans était restée la base de toutes les recherches sur l'ancienne Perse. Ce livre, produit d'une persévérance et d'une bonne foi qu'on ne peut assez admirer, était aussi parfait que possible

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Essai sur le pali, ou la langue sacrée de la presqu'île au delà du Gange, par E. Burnouf et Chr. Lassen. Paris, 1826, in-8° (224 pages et 6 planches).

dans l'état de la science d'alors. Mais cette traduction n'était pas saite sur l'original zend, c'était l'interprétation d'une ancienne traduction en pehlewi, telle que les Guèbres de Bombai pouvaient la donner à Anquetil; car eux-mêmes n'entendaient plus l'original et ne comprenaient même la traduction en pehlewi que difficilement et imparfaitement. On commença à s'occuper de ces questions; quelques savants se mirent à nier l'authenticité des livres de Zoroastre et à déclarer que le zend était un dialecte factice; d'autres espéraient remonter, par le moyen du persan moderne, à la connaissance du dialecte ancien; mais ce procédé ne donne jamais de résultats satisfaisants, quand l'intervalle de temps entre les deux dialectes est très-considérable. Aussi la question était-elle restée à peu près intacte, et M. Burnouf se trouva devant une langue inconnue, sans autres secours qu'un mince vocabulaire, un alphabet assez mai déterminé et une traduction suspecte. Il avait, il est vrai, à sa disposition un secours dont Anquetil n'avait pas pu se servir, une traduction sanscrite d'une partie des livres de Zoroastre; mais au lieu d'être faite sur l'original, elle n'était qu'une traduction de cette même traduction dont les Guèbres d'Anquetil s'étaient servis, et par conséquent plus propre à contrôler leurs connaissances en pehlewi qu'à aider à l'intelligence de l'original. Néanmoins ce secours, si précaire qu'il parût, sut d'une grande utilité à M. Burnouf, qui s'assura bientôt que l'ancien persan était un dialecte du sanscrit, et dès ce mo-

ment il tint pour certain qu'il parviendrait à reconstruire la langue de Zoroastre 1. Il faut voir dans son Commentaire sur le Yaçna<sup>2</sup> quel art et quelle merveilleuse sagacité il a déployés dans cette recherche; comment il a réussi à retrouver la grammaire, à refaire le dictionnaire de cette langue, et à rendre son • véritable sens à ce livre antique et obscur, qui avait été obscurci encore davantage par les gloses et les interprétations des Guèbres. M. Burnouf n'a pas schevé ce Commentaire; mais il a publié plus tard, dans votre Journal, une suite de Mémoires sur des mots importants et difficiles, dans lesquels il s'est appliqué à éclaircir une partie des dogmes de Zoroastre, à marquer leurs points de ressemblance avec les doctrines énoncées dans les Védas, et à fixer les rapports exacts de l'ancienne langue persane avec le sanscrit le plus antique. Sa mort a interrompu la continuation de cette belle série de Mémoires, pleins d'aperçus nouveaux, et touchant aux points les plus obscurs de l'antiquité, de même qu'elle ne lui a pas permis de mettre la dernière main à son Dictionnaire zend, dont il laisse le manuscrit en trois volumes

Vendidad Sadé, l'un des livres de Zoroastre, lithographié d'après un manuscrit zend de la Bibliothèque du roi, et publié par M. E. Burneuf. Paris, 1829-1843, in-fol. (561 pages).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Commentaire sur le Yaçna, l'un des livres religieux des Parses, ouvrage contenant le texte zend expliqué pour la première fois, les variantes des quatre manuscrits de la Bibliothèque royale, et la version sanscrite inédite de Nériosengh, par E. Burnouf. T. I. Paris, 1833, in-4° (CLIM, 592, et CXCVI pages).

Etudes sur la langue et les textes zends, par E. Burnouf. T. I. Paris, 1840-1850, in-8° (429 pages).

in-folio, que le Gouvernement devrait imprimer pour l'honneur des lettres françaises.

Cette grande découverte du persan ancien est loin d'avoir encore donné tous les fruits qu'elle promet. Elle ouvre l'accès à une infinité de recherches sur les points les plus curieux de l'histoire des religions, de la législation, de la géographie et des langues de l'antiquitité, et l'on ne connaîtra toute sa valeur que quand on en aura tiré toutes les conséquences et fait toutes les applications dont elle contient de germe,

M. Burnouf lui-même a tiré de sa découverte une des conséquences les plus belles et les plus inattendues qu'elle contenait. On avait trouvé en Perse, sur des rochers, sur des tombeaux et sur les restes des palais de Persépolis, des inscriptions magnifiques dans un caractère inconnu, auquel on donnait le nom de cunéiforme. Elles paraissaient offrir un problème insoluble; on n'en possédait aucune traduction; on n'avait aucune indication sur leur sens, aucune connaissance de la langue dans laquelle elles étaient écrites, aucun moyen de lire une écriture qui n'avait d'analogie avec nulle autre. A la fin, M. Grotesend, admettant l'exactitude d'une indication des auteurs anciens sur la localité des tombeaux de Darius et de Xerxès, désigna, par un procédé très-ingénieux, la place que les noms de ces deux rois et leur titre de roi des rois devaient occuper sur deux de ces inscriptions, et forma un alphabet, par l'anas lyse de ces noms. Comme on ignorait la langue des

inscriptions, on ne pouvait pas aller plus loin, et l'on ne pouvait même pas prouver ou réfuter les résultats de la tentative de M. Grotefend, qui resta ainsi pendant trente ans à l'état de conjecture plausible. Des hommes d'un grand mérite, M. Rask et M. Saint-Martin, s'occupérent de ce grand problème, sans saire faire des progrès sensibles à sa solution, et sans parvenir à lui ôter son caractère conjectural. Ce fut la découverte du zend qui donna à M. Burnouf la clef de cette énigme; car si les inscriptions étaient réellement de Darius, elles devaient être écrites dans la même langue que les livres de Zoroastre, qui était presque contemporain de ce roi, et l'intelligence des mots et des formes grammaticales devait le mettre en état d'en fixer avec certitude l'alphabet et le sens. Ayant donc appliqué sa connaissance du zend à deux inscriptions de Darius et de Xerxès trouvées près de Hamadan, il parvint à les lire; prouva que la conjecture de Grotesend était fondée, que l'alphabet qu'il avait découvert était partiellement vrai, que la langue des inscriptions était un dialecte voisin du zend, et donna une traduction complète des deux inscriptions et un alphabet presque complet 1. C'était la première fois qu'on lisait réellement une de ces inscriptions depuis le temps d'Alexandre le Grand, et un problème qui paraissait devoir désier tous les efforts de la sagacité humaine se trouva résolu, comme une conséquence naturelle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mémoire sur deux inscriptions cunéiformes trouvées près de Hamadan, par M. E. Burnouf. Paris, 1836, in-4° (196 pages).

de la découverte du zend. La question était mûre, et M. Lassen, en s'appuyant sur les travaux de M. Burnouf sur le zend, découvrit de son côté et presque en même temps que lui, la lecture des inscriptions cunéiformes persanes.

Cette étude a fait depuis ce moment des progrès immenses; toutes les inscriptions persanes ont été déchiffrées, l'alphabet a été complété et rectifié en quelques points au moyen de nouvelles inscriptions; le sens des mots a été précisé, les rapports du dialecte des inscriptions avec le zend et le sanscrit ont été établis avec la plus grande netteté. L'histoire de la Perse ancienne repose aujourd'hui sur l'interprétation certaine des monuments les plus authentiques, et nous pouvons contrôler Hérodote et Ctésias par les auto-biographies des grands rois et les descriptions de leur empire, qu'ils avaient fait graver sur leurs monuments.

Cette glorieuse découverte des inscriptions persanes est devenue à son tour le point de départ d'une série de recherches encore plus considérables. La lecture des inscriptions persanes a donné la seule clef possible pour la lecture des inscriptions assyriennes et babyloniennes. Il n'y a personne qui ne sache aujourd'hui que les rois de la dynastie de Cyrus avaient l'habitude de faire graver, par une heureuse vanité, toutes les inscriptions en trois langues et en trois caractères, persan, médique et assyrien ou babylonien. Le déchiffrement de la colonne persane fournit naturellement le moyen de reconstruire, par

la comparaison des noms propres, les alphabets de ces langues, et permet d'espérer que l'on retrouvera ces langues mêmes et que l'on parviendra à lire cette masse énorme d'inscriptions assyriennes et habyloniennes que nous devons aux fouilles de M. Botta et de ses successeurs, et que chaque jour voit augmenter.

L'histoire entière des grandes monarchies de la Mésopotamie doit sortir de ces monuments, et les difficultés innombrables de cette étude commencent déjà à céder devant les efforts des savants. M. Burnouf voulut prendre sa part dans cette récolte que ses propres découvertes avaient préparée et rendue possible, et il laisse un volume de traductions d'inscriptions assyriennes; mais ce travail restera malheureusement inédit.

Toutes ces découvertes étaient des applications qu'il faisait de ses études sanscrites, qui n'ont pas cessé d'être la grande occupation de sa vie. Il a préparé plusieurs ouvrages considérables sur la littérature sanscrite, dont un seul a été publié, le Bhagavata Pourana<sup>1</sup>. C'est le Pourana le plus populaire de l'Inde; il contient la vie mythologique de Krichna, mêlée, selon' l'habitude du pays, de spéculations métaphysiques et morales. M. Burnouf, ne comptait que pour peu dans sa vie de savant cette vaste entreprise, qui aurait suffi à faire la réputation d'un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le Bhagavata Pourana, ou histoire poétique de Krichna, publiée et traduite par M. E. Burnouf. Paris, vol. I-III, in-fol. 1840-1847.

autre. Son penchant naturel le reportait sans cesse vers les Védas, dont l'étude exerçait un attrait irrésistible sur cet esprit avide de remonter toujours à l'origine et à la première expression des idées. Il s'était nourri des Védas; il aimait à percer cette dure enveloppe, dans laquelle les Hindous avaient enfermé leurs premières pensées, à en suivre le développement, et pour ainsi dire l'assouplissement, qui était la suite naturelle des progrès du temps et de la transmission des idées à d'autres peuples. Quiconque l'a entendu parler de ces sujets, a dû être frappé de la netteté et de la perspicacité de son esprit, du soin avec lequel il creusait jusqu'au fond la question la plus minime en apparence, et de sa hardiesse à s'élancer de ce sol si solidement préparé, au milieu des questions les plus difficiles de l'histoire des idées de la race indo-européenne; et je ne m'étonne point de l'expression dont un de ses élèves les plus distingués s'est servi en parlant de son cours sur le Rigvéda, que c'était un enchantement. Il a préparé des travaux considérables sur les Védas; il n'en a rien publié; mais tous ses ouvrages sont pénétrés de ses études incessantes sur ce sujet, et eussent été impossibles sans elles, surtout le dernier, dont il me reste à parler, son Introduction à l'histoire du bouddhisme. Nous avons vu que M. Burnouf avait débuté dans sa carrière par une grammaire de la langue sacrée des bouddhistes de la presqu'île au delà du Gange et de Ceylan. Il continua d'explorer la mine qu'il avait ouverte, et s'occupa surtout avec beaucoup de suite des livres palis et cingalais. Pendantice temps l'étude du bouddhisme faisait des progrès considérables; on puisait dans des sources de toute espèce; M. Rémusat prenait le bouddhisme en Chine, M. Hodgson dans le Népal, M. Turnour à Ceylan', M. Schmidt chez les Mongols, Csoma de Körös chez les Tibétains. Chacun croyait tenir la seule, et unique doctrine bouddhiste, et la confusion devint extrême entre des théories basées sur des sources d'époques différentes et tirées de tant de littératures diverses. Dans cet état de choses, M. Hodgson découvrit dans les monastères du Népal les originaux sanscrits des principaux ouvrages bouddhistes, que l'on ne possédait jusqu'alors que dans des traductions chinoises, mongoles ou tibétaines. Il en tira lui-même de trèsbeaux résultats, et eut la pensée généreuse d'envoyer à la Société asiatique de Paris une collection presque complète de ces livres, consistant en quatre-vingtsix volumes. M. Burnouf sentit vivement l'importance de ces nouveaux matériaux. Il traduisit un de ces livres, le Lotus de la bonne loi, qu'il se proposa de publier, accompagné d'un commentaire et d'une introduction dans laquelle il voulait examiner sommairement les idées fondamentales du bouddbisme et ce qu'étaient les livres népalais par rapport aux autres littératures bouddhistes. Mais pendant l'impression de sa traduction, il sentit bientôt que l'introduction devenait la partie principale de l'ouvrage, et il se décida à en faire un livre embrassant toute l'histoire du bouddhisme indien, et où en exposant ses doctrines fondamentales, il rendait compte des changements qu'elles avaient subis dans les différentes sectes, et des rapports des deux grandes divisions du bouddhisme indien: de l'école du nord et de l'école du midi. Il publia en 1844 le premier volume de cette Introduction 1, dans lequel il traite de l'évole bouddhiste du nord. Il y analyse les ouvrages de cette école, en discute l'âge et l'authenticité, les classe d'après les époques auxquelles ils appartiennent et les conciles dont ils émanent, expose les idées principales de la religion, les changements qu'elles ont subis, leurs rapports avec les idées brahmaniques et les conséquences qu'on peut en tirer pour l'histoire de l'Inde. Il m'est impossible d'indiquer en peu de mots tout ce que ce beau travail contient de nouveau; c'est un flot de lumières qui tombe sur le chaos des doctrines bouddhistes et y rétablit l'ordre. On connaît maintenant les époques et les écoles auxquelles appartiennent les livres de chacun des peuples qui ont adopté le bouddhisme; tous ces éléments de conflit se trouvent réduits à leur véritable rôle, avec leur importance réelle, et l'on sait ce qu'on peut en espérer et en obtenir. Aussi ce livre fut-il l'objet des applaudissements unanimes de ceux qui s'étaient occupés de ce sujet, ou qui s'intéressaient à l'histoire des religions. M. Burnouf devait terminer son ouvrage par un second volume, consacré à l'école bouddhiste du midi. Ses anciennes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Introduction à l'histoire du Buddhisme indien, par M. E. Burnous. Paris, 1844, t. I, in-4° (647 pages).

études sur les livres palis et cingalais rentraient dans ce sujet, et il les compléta par des études faites surtout sur les livres birmans. Pour donner une idée de l'étendue de ces travaux préliminaires, je me bornerai à citer ce seul fait, què, trouvant les dictionnaires birmans insuffisants, il en a composé un nouveau infiniment plus complet, qui devait uniquement servir aux travaux préparatoires de ce se cond volume.

Mais à mesure, qu'il avançait, il sentait qu'il y avait des points qui devaient être traités avec plus de détails qu'il n'avait pu leur en consacrer dans le premier volume; il se détermina donc à eprendre la publication du Lotus, en l'accompagnant de vingt Mémoires, où sont éclaircies quelques parties obse cures du dogme bouddhiste et où il s'occupe de ceritains points historiques d'une grande importance, comme par exemple des inscriptions monumentales des rois bouddhistes du temps des Séleucides, que M. Prinsep a déchissrées le premier, et dont M. Burnouf donne de nouvelles traductions. Ce volume, qui comprend plus de neuf cents pages grand in la ; est entièrement imprimé; il sera publié prochaine ment, et ajoutera à l'admiration de l'Europe savante et à ses regrets pour la perte de cette puissante intelligence, and property our clienty second of a sie

Car malheureusement un travail incessant avait miné les sorces de M. Burnous; il n'avait jamais voulu avoir égard à la délicatesse naturelle de sa santé; il croyait que la parsaite régularité de la vie suffisait pour la protéger; son amour ardent de la science lui cachait le dépérissement de ses sorces, et il en est mort véritablement martyr.

Il y a quelques mois le Gouvernement lui offrit une place dans le Conseil de l'instruction publique, où il aurait pu rendre de grands services; mais il ne pouvait déjà plus assister aux séances; et quand quelques semaines plus tard l'Académie des inscriptions le nomma son secrétaire perpétuel, la main de la mort était sur lui. Il avait le véritable génie des découvertes, une sagacité merveilleuse, un amour inaltérable du vrai, une conception hardie et une méthode une sagesse et d'une sûreté presque infaillibles. Il ne lui a pas été donné de terminer ses ouvrages, de tirer lui-même toutes les conséquences de ses grandes découvertes; mais leur effet n'en sera pas moins durable. Il a rehaussé la gloire littéraire de la France, et son nom ne cessera pas de grandir avec les études qu'il a créées.

Je devrais maintenant, Messieurs, vous parler des ouvrages orientaux qui ont paru depuis notre dernière séance générale; mais permettez-moi de vous l'avouer, la mort de M. Burnouf a été pour moi une si grande perte, que je n'aurais pas eu le courage de m'occuper de ces livres, quand même les devoirs sacrés qu'elle m'a imposés m'en ensent laissé le temps. Veuillez donc m'excuser, si je vous demande la permission de renvoyer cette partie de ma tâche à l'année prochaine.

# SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

Ī.

## LISTE DES MEMBRES SOUSCRIPTEURS,

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

MM. Abbadie (Antoine D'), correspondant de l'Institut.

Alcober (Vincent), employé au ministère de l'intérieur, à Madrid.

Ampère, membre de l'Institut, professeur de littérature française au Collége de France.

Auer, directeur de l'Imprimerie impériale, à Vienne.

Ayrton, secrétaire du Divan au Caire.

BADICHE (L'abbé), trésorier de la métropole.

Badjer, chapelain de la Gompagnie des Indes, à Aden.

BAILLEUL fils.

BARBIER DE MESNARD, employé au ministère des affaires étrangères.

BARCHOU DE PENHOËN.

BARDELLI, professeur, à Pise.

MM. Bargès (L'abbé), professeur à la faculté de théologie de Paris.

BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE, membre de l'Institut.

BARUCCHI, directeur du musée, à Turin.

BAXTER (H. J.), Middle-Temple, à Londres.

BAZIN, professeur de chinois à l'École spéciale des langues orientales vivantes.

Beauté (fils), à Alexandrie.

Belgiojoso (M<sup>me</sup> la princesse). •

Belin, drogman, chancelier du consulat du Caire.

Benary (Le docteur Ferdinand), à Berlin.

Berezine, professeur, à Casan.

Berestedt, agrégé, à Upsal.

Bertrand (L'abbé), curé à Herblay (Seine-et-

Bianchi, ancien secrétaire interprète pour les langues orientales.

BLAND, membre de la Société royale asiatique de Londres.

BOILLY (Jules).

Boussonner de la Touche (Estève), capitaine d'artillerie : à Constantine.

Bonnetty, directeur des Annales de philosophie chrétienne.

Boné (Eugène), correspondant de l'Institut.

Botta (Paul), consul de France à Jérusalem, correspondant de l'Institut.

Bresnier, profésseur d'arabe, à Alger.

MM. Breulier (Adolphe), avocat à la cour d'apper de Paris.

Brown (John), interprète des États-Unis, à Constantinople.

Brugsch (Ph. D.), à Berlin.

Burgraff, à Liége.

Caldwell, prof. de mathém, à Colombo.

CASPARI, professeur, à Leipzig.

Cassel, docteur en philosophie à Paderborn.

CATAFAGO, chancelier du consulat général de Prusse, à Beyrout...

CAUSSIN DE PERCEVAL, membre de l'Institut, professeur d'arabe à l'École des langues orientales vivantes et au Collége de France.

CHARMOY, ancien professeur à l'Université de Saint-Pétershourg.

CHASTENAY (Mme Victorine pr).

Cherbonneau, professeur d'arabe à la chaire de Constantine.

CHINACI EFFENDI, employé supérieur du Gouvernement ottoman.

CLEMENT-MULLET (Jean-Jacques).

CLERMONT-TONNERRE (Le marquis DE), colonel d'état-major.

Coun (Albert), docteur en philosophie, à Presbourg,

Сомванци, professeur d'arabe à Oran.

Conon DE GABRIENTZ, conseiller d'Etat à Altenbourg. MM. Con, premier drogman de l'ambassade de France à Constantinople.

Cotelle (Henri), interprète du consulat à Tunis.

Daninos, interprète au tribunal civil d'Alger. Defrément (Charles), ancien élève de l'École spéciale des langues orientales vivantes.

DELESSERT (Édouard), à Passy.

Delessert (François).

<sup>э</sup> Петтzsch, professeur à Leipzig.

DERENBOURG (Joseph).

Desgranges (Le comte Alix), premier secrétaire interprète aux affaires étrangères; professeur de turc au Collége de France.

DESMAISONS, conseiller d'État à Saint-Péters-

Desvergers (Adolphe-Noël).

DIETERICI (Ant.), à Berlin.

Dillman, à Tubingue.

DITTEL, professeur à l'Université de Saint-Pétersbourg:

M<sup>lle</sup> DJIALYNSKA (La comtesse Edwig), à Posen.

Dozon (Auguste).

Drach (P. L. B.), ancien bibliothécaire de la Propagande.

Dubeux (J. L.), professeur de turc à l'École spéciale des langues orientales vivantes.

Du Caurroy, ancien secrétaire interprète au ministère des affaires étrangères.

DUCHATELLIER, à Versailles.

MM. Dugar (Gustave).

Dulaurier (Édouard), professeur de malai à l'École des langues orientales vivantes.

DUMERIL (Edelstand).

Dumoret (J.), à Bagnères (Hautes-Pyrénées).

EASTWICK, prof. au Collège de Haileybury.

Eckstein (D').

EICHTHAL (Gustave D').

Émin (Jean-Baptiste), professeur à l'Institut Lazareff, à Moscou.

Escayrac de Lauture (Le comte d').

Espina, agent consulaire à Sfax.

PARCONER (Forbes), professeur de LL. 00. à l'University-Collège de Londres.

FALLET, docteur en théologie, à Courtelary.

Finîar (Édouard), à la Havane. 🐠

Finn, consul d'Angleterre à Jérusalem!

Fleischer, professeur à Leipzig.

FLORENT, examinateur dramatique au Ministère de l'intérieur.

FLOTTES, professeur de philosophie; à Montpellier.

Flüger, professeur, à Meissen (Saxe).

Forbes (Duncan), professeur de LL. 00. au King's College, à Londres.

Foucaux (Ph. Edouard).

FRANKEL (Le docteur), grand rabbin, à Dresde.

FRESNEL, correspondant de l'Institut.

MM. GARCIN DE TASSY, membre de l'Institut, professeur d'hindoustani à l'École spéciale des langues orientales vivantes.

GAYANGOS, professeur d'arabe à Madrid.

Grayy (L'abbé), à Saulcet.

GILDEMEISTER, docteur en philosophie à Leipzig.

Goldstücken, docteur en philosophie a Königsberg.

Gorguos, professeur d'arabe au lycée d'Alger.

GORRESIO (Gaspare), membre de l'Académie de Turin.

GRAF, professeur à Meissen.

Grangeret de Lagrange, l'un des conservateurs de la bibliothèque de l'Arsenal, correcteur pour les langues, orientales à l'Imprimerie nationale, rédacteur du Journal asiatique.

GUERRIER DE DUMAST (Auguste-François-Prosper), secrétaire de l'Académie de Nancy.

Guianiaux, membre de l'Institut.

HAIGHT, a New-York.

HASE, membre de l'Institut, professeur de grec modérne à l'École spéciale des langues orientales vivantes.

Control of the Contro

Hassler (Conrad-Thierry), professeur à Ulm. Hende, délégué du commerce en Chine.

Hervey-Saint-Denys (Le baron D.).

Hoffmann (J.), interprète pour le japonais au !ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, à Leyde. MM. Hounsen, conservateur de la bibliothèque de Christiania.

Jouand, membre de l'Institut, conservateuradministrateur de la Bibliothèque nationale.

Jost (Simon), docteur en philosophie.

Judas, secrétaire du conseil de santé des armées, au ministère de la guerre.

JULIEN (Stan.), membre de l'Institut, professeur de chinois au Collège de France, l'un des conservateurs-adjoints de la Bibliothèque nationale.

Kasem-Beg (Mirza A.), professeur de mongol à l'Université de Saint-Pétersbourg.

Kaziminski de Biebenstein, bibliothécaire de la Société asiatique.

Kellgren (Herman), docteur en philosophie. Kemal Effendi (Son Exc.), inspecteur genéral des écoles ottomanes, à Constantinople. KERR (Mª Alexandre).

Krehl, docteur en philosophie, à Leipzig. Kuch (Auguste), docteur en philosophie, à Zurich.

Zurich.

Lea Barthe, avocatilique de col : lende

LA FERTÉ DE SENECTERE (DE), à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire).

LAGARD (F.); membre de l'Institut. Lancereau, maître de conférences au collége Saint-Louis. with the authority and the state of

MM. LANDRESSE, bibliothécaire de l'Institut.

Langlois, membre de l'Institut, ancien inspecteur de l'Université.

Languois (Victor), élève de l'École des langues orientales vivantes.

Lanjuinais (Eugène).

LAROCHE (Le marquis DE), à Saint-Amand-Montrond.

LATOUCHE (Emmanuel), secrétaire-adjoint de l'École spéciale des LL. OO. vivantes.

LAZAREFF (Christophe DE), conseiller d'État actuel, chambellan de S. M. l'empereur de Russie.

Lесомте (L'abbé), à Vitteaux.

Lenormant (Charles), membre de l'Institut, l'un des administrateurs de la Bibliothèque nationale.

nationale.

Letteris, directeur de l'Imprimerie impériale orientale. à Prague.

Coewe (Louis), docteur en philosophie, à Londres.

Longrérier (Adrien de), conservateur des antiquités au Musée du Louvre.

Luynes (Le duc DE), membre de l'Institut.

Lynch (Blosse), capitaine de vaisseau au service de la compagnie des Indes, à Bombay.

Mac Guchin de Slank, premier interprète de la province d'Alger.

Manakji Cursetji, à Bombay.

MM. MARCEL (J. J.), ancien directeur de l'Imprimerie nationale.

Martieny (DE), ancien chargé d'affaires de France.

Martin, interprète de 1<sup>re</sup> classe; à Constantine.

MAURY (A.), sous-bibliothécaire de l'Institut.

MECKEL, docteur en théologie, à Cologne.

Medawar (Michel), secrétaire interprète du consulat général de France à Beyrout.

Merlin, sous-bibliothécaire au ministère de l'intérieur.

MÉTHIVIER (Joseph), chanoine d'Orléans, doyen de Bellegarde.

MILLIES, docteur et professeur de théologie à Amsterdam.

MILON, sénateur à Nice.

Miniscalchi-Erizzo, chambellan de S. M. l'empereur d'Autriche, à Vérone.

Mohl (Jules), membre de l'Institut, professeur de persan au Collége de France.

Monn (Christian).

Mondain, capitaine du génie.

Monrad (D. G.), à Copenhague.

Mooyer, bibliothécaire à Minden.

MORDAUNT RICKETTS.

Morley, trésorier du Comité pour la publication des textes orientaux, à Londres.

Mourier, attaché au cabinet du Ministre de l'instruction publique.

MULLER (Maximilien), docteur en philosophie.

MM. MULLER (Le baron DE), directeur du Jardin zoologique à Bruxelles.

Munk (S.), employé aux manuscrits de la Bibliothèque nationale.

Nève, professeur à l'Université de Louvain.

OCAMPO (Melchior).

OPPERT, professeur à Reims.

ORYANNE, conseiller à la cour d'appel de Pondichéry.

Overbeck (Le docteur).

PARTHEY, docteur en philosophie, à Berlin.

Pasquier (Le duc), membre de l'Académie française.

PASTORET (Amédée DE), membre de l'Institut.

PAVET DE COURTEILLE (Abel), répétiteur à l'École des jeunes de langues.

Pavie (Théodore), ancien élève de l'École spéciale des langues orientales.

Perron, ancien directeur de l'École de médecine du Kaire.

Pertazzi, élève de l'Académie des langues orientales, à Vienne.

Picquent, professeur à l'Académie orientale, à Vienne.

PICTET (Adolphe), à Genève.

Pijnappel, docteur et lecteur à l'Académie de Delft.

MM. Place, consul de France à Mossoul.

PLATT (William), à Londres.

Poissonnier.

Popovitz (Dimitri), à Jassy, en Moldavie.

Portal, maître des requêtes.

Portalis, membre de l'Institut.

Poujade, consul de France à Tarsous.

PRATT.

Preston (Théodore), Trinity-College, à Cambridge.

RAUZAN (Le duc DE).

REGNAULT, capitaine d'état-major à Constantine.

RÉGNIER.

REINAUD, membre de l'Institut, professeur d'arabe à l'École spéciale des LL. OO.

RENAN (Ernest), attaché au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale.

Renouard (Le rév. Cecil), à Swanscombe.

Reuss, docteur en théologie, à Strasbourg.

RICARDO (Frédéric).

Rieu (Charles), employé au British-Museum, à Londres.

Ritter (Charles), professeur à Berlin.

Rivelli (Platon-Léonidas), de Corcyre.

Rohrbacher (L'abbé), supérieur du séminaire de Nancy.

Rondot, délégué du commerce en Chine.

Rosetti (Charles DE), à Bucharest.

MM. Rosin (DE), chef d'institution à Noyon, canton de Vaud.

Rothschild (Le baron Gustave), à Paris.

Rougé (Le vicomte Emmanuel DB), conservateur honoraire des monuments égyptiens du Louvre.

Rousseau (Alphonse), premier interprète, à Tunis.

Rousseau (Antoine), interprète principal de l'armée d'Afrique.

Rouzé (Édouard DE), capitaine, attaché à la direction des affaires arabes à Alger.

Royer, à Versailles.

Salles (Le commandeur Eusèbe DE), professeur d'arabe à l'École des LL. OO. succursale de Marseille.

Saltzbacher (Joseph de), chapelain de S. M. l'empereur d'Autriche.

SANGUINETTI (Le docteur).

Santarem (Le vicomte de), membre de l'Académie des sciences de Lisbonne, correspondant de l'Institut de France.

Saulcy (DE), membre de l'Institut, conservateur du Musée d'artillerie.

Sawelieur (Paul), membre de l'Académie impériale des sciences, à Saint-Pétersbourg.

SCHACK (Le baron DE).

Schefer (Charles), second drogman de l'ambassade de France à Constantinople.

MM. Sclhechta Wssehrd (Ottocar-Maria de), drogman de l'ambassade d'Autriche, à Constantinople.

Sédulot (L. Am.), professeur d'histoire au collège Saint-Louis, secrétaire de l'École spéciale des langues orientales vivantes.

Sklower (Sigismond), professeur au collége d'Amiens.

SOTOMAYOR (Bermudez DE), à Madrid.

Stæhelin (J. J.), docteur et professeur en théologie, à Bâle.

Stecher (Jean), prof. à l'Université de Gand.

Steiner (Louis), à Genève.

Sumner (Georges), de Boston.

TAILLEFER, élève de l'École des langues orientales.

TCHIHATCHEFF (DE).

THEROULDE.

Thomas (Edward), du service civil de la compagnie des Indes.

Tolstoi (Le colonel Jacques).

Torrecilla (L'abbé de).

TRITHEN (J. H.), professeur à Oxford.

TROYER (Le major).

Tullberg, docteur en philosophie à l'Université d'Upsal.

Uмвит, docteur et conseiller ecçlésiastique, à Heidelberg.

MM. Vaïsse (Léon), professeur à l'Institut national des sourds-muets.

Van der Maelen, directeur de l'établissement géographique, à Bruxelles.

VANDRIVAL (L'abbé), à Boulogne.

VAUCELLE (Louis), à Champremont (Mayenne).

Vaux (William), employé au Musée britannique de Londres.

Vетн, professeur de langues orientales, à Amsterdam.

Vignard, interprète principal de l'armée, à Constantine.

Vigoureux, professeur à Brest.

VILLEMAIN, membre de l'Institut.

VINCENT, orientaliste.

Weber, docteur en philosophie, à Berlin.

Weil, bibliothécaire de l'Université, à Heidelberg.

Wessely, docteur en philosophie, à Prague.

Wetzstein, docteur en philosophie, à Leipzig.

WILHELM DE WÜRTEMBERG (Le comte).

Woepcke, docteur en philosophie.

Worms, docteur en médecine, à l'école de Saint-Cyr.

WORMS DE ROMILLY.

Wustenfeld, professeur à Göttingen.

#### II.

# LISTE DES MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS

SUIVANT L'ORDRE DES NOMINATIONS.

MM. Le baron de Hammer-Purgstall (Joseph), président de l'Académie impériale de Vienne.

Le docteur Samuel LEE.

Le docteur Macbride, professeur à Oxford.

Wilson (H. H.), professeur de langue sanscrite, à Oxford.

OUWAROFF, ministre de l'instruction publique de Russie, président de l'Académie impériale, à Saint-Pétersbourg.

RICKETS, à Londres.

Perron (Amédée), professeur de langues orientales à Turin, correspondant de l'Institut.

Freytag, professeur de langues orientales à l'Université de Bonn.

Kosegarten (Jean-Godefroi-Louis), professeur à l'Université de Greifswalde.

Bopp (F.), membre de l'Académie de Berlin.

WYNDHAM KNATCHBULL, à Oxford.

HAUGHTON (R.), professeur d'hindoustani au séminaire militaire d'Addiscombe, à Croydon.

Jackson (J. Grey), ancien agent diplomatique de S. M. Britannique au Maroc.

SHAKESPEAR, à Londres,

MM. Lipovzoff, interprète pour les langues tartares, à Saint-Pétersbourg.

Le général Briggs.

GRANT-DUFF, ancien résident à la cour de Satara.

Hogdson (H. B.), ancien résident à la cour de Népal.

Radja RADHACANT DEB, à Calcutta.

Radja Kali-Krichna Bahadour, à Calcutta.

Managii-Cursetji, membre de la Société asiatique de Londres, à Bombay.

Le général Court, à Lahore.

Le général Ventura, à Lahore.

LASSEN (Chr.), professeur à Bonn.

RAWLINSON, consul général d'Angleterre à Bagdad.

Vullers, professeur de langues orientales à Giessen.

Kowalewski (Joseph-Étienne), professeur à Kasan.

Flügel, professeur à Meissen.

Dozy (Reinhart), bibliothécaire à Leyde.

Brosser, membre de l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg.

Ш.

### LISTE DES OUVRAGES

PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

Journal Asiatique, seconde série, années 1828-1835, 16 vol.

in-8°, complet; 133 fr. et pour les membres de la Société, 100 fr. Chaque volume séparé (à l'exception des vol. I et II, qui ne se vendent pas séparément) coûte 9 fr. et pour les membres 6 fr. 50.

Le même journal, troisième série, années 1836-1842, 14 vol. in 8°; 175 fr.

Quatrième serie, années 1843-1852, 20 vol. in-8°; 250 fr.

- CHOIX DE FABLES ARMÉNIENNES du docteur Vartan, accompagné d'une traduction littérale en français, par M. J. Saint-Martin. Un vol. in-8°; 3 fr. 50 c. et 1 fr. 50 c. pour les membres de la Société.
- ÉLÉMENTS DE LA GRAMMAIRE JAPONAISE, par le P. Rodriguez, traduits du portugais par M. Landresse; précédés d'une explication des syllabaires japonais, et de deux planches contenant les signes de ces syllabaires, par M. Abel-Rémusat. Paris, 1825, 1 vol. in-8°; 7 fr. 50 c. et 4 fr. pour les membres de la Société.
- SUPPLÉMENT À LA GRAMMAIRE JAPONAISE, par MM. G. de Humboldt et Landresse. In-8° br. 2 fr. et 1 fr. pour les membres de la Société.
- Essai sur le Pali, ou langue sacrée de la presqu'île au delà du Gange, par MM. E. Burnouf et Lassen. 1 vol. in-8°, grand-raisin, orné de six planches; 12 fr. et 6 fr. pour les membres de la Société.
- Meng-tseu ou Mencius, le plus célèbre philosophe chinois après Confucius; traduit en latin, avec des notes, par M. Stan. Julien. 2 vol. in-8° (texte chinois lithographié et trad.); 24 fr. et 16 fr. pour les membres de la Société.
- YADJNADATTABHADHA ou LA Mort d'YADJNADATTA, épisode extrait du Râmâyana, poëme épique sanscrit; donné avec

- le texte gravé, une analyse grammaticale très-détaillée, une traduction française et des notes, par A. L. Chézy, et suivi d'une traduction latine littérale par J. L. Burnouf. 1 vol. in-4°, orné de 15 planches; 15 fr. et 6 fr. pour les membres de la Société.
- Vocabulaire géorgien, rédigé par M. Klaproth. 1 vol. in-8°; 15 fr. et 5 fr. pour les membres de la Société.
- Poëme sur la prise d'Édesse, texte arménien, revu par MM. Saint-Martin et Zohrab. 1 vol. in-8°; 5 fr. et 2 fr. 50 c. pour les membres de la Société.
- La Reconnaissance de Sacountala, drame sanscrit et pracrit de Kâlidâsa, publié en sanscrit et traduit en français par A. L. Chézy. 1 fort volume in-4°, avec une planche; 35 fr. et 15 fr. pour les membres de la Société.
- CHRONIQUE GÉORGIENNE, traduite par M. Brosset; Imprimerie nationale. 1 vol. grand in-8°; 10 fr. et 6 fr. pour les membres de la Société.
- Chrestomathie chinoise, in-4°; 10 fr. et 6. fr. pour les membres de la Société.
- ÉLÉMENTS DE LA LANGUE GÉORGIENNE, par M. Brosset, membre adjoint de l'Académie impériale de Russie, 1 vol. grand in-8°; Paris, Imprimerie nationale. 12 fr. et 7 fr. pour les membres de la Société.
- GÉOGRAPHIE D'ABOUL'FÉDA, texte arabe, par MM. Reinaud et le baron de Slane. Imprimerie nationale. In-4°; 50 fr. et 30 fr. pour les membres de la Société.
- Histoire des rois du Kachmîr, en sanscrit et en français, publiée par M. le capitaine Troyer. 3 vol. in-8°; 42 fr. et 28 fr. pour les membres de la Société. Le troisième volume seul 6 fr. et 4 fr. pour les membres.

## **OUVRAGES ENCOURAGÉS**

#### DONT IL RESTE DES EXEMPLAIRES.

- TARAFÆ MOALLACA, cum Zuzenii scholiis, edid. J. Vullers. 1 vol. in-4°; 4 fr. pour les membres de la Société.
- Lois de Manou, publiées en sanscrit, avec une traduction française et des notes, par M. Auguste Loiseleur-Deslonchamps. 2 vol. in-8°; 21 fr. pour les membres de la Société.
- Vendidad-Sadé, l'un des livres de Zoroastre, publié d'après le manuscrit zend de la Bibliothèque nationale, par M. E. Burnouf, en 10 livraisons in-sol. 100 sr. pour les membres de la Société.
- Y-KING, ex latina interpretatione P. Regis, edidit J. Mohl. 2 vol. in-8°; 14 fr. pour les membres de la Société.
- Contes arabes du cheykh El-Mohdy, traduits par J. J. Marcel. 3 vol. in-8°, avec vignettes, 12 fr.
- Mémoires relatifs à la Géorgie, par M. Brosset. 1 vol. in-8°, lithographié; 8 fr.
- DICTIONNAIRE FRANÇAIS-TAMOUL ET TAMOUL-FRANÇAIS, PAR M. A. Blin. 1 vol. oblong; 6 fr.

Nota. MM. les membres de la Société doivent retirer les ouvrages dont ils veulent faire l'acquisition à l'agence de la Société, rue Taranne, n° 12. Le nom de l'acquéreur sera porté sur un registre et inscrit sur la première feuille de l'exemplaire qui lui aura été délivré, en vertu du règlement.

#### IV.

#### LISTE DES OUVRAGES

MIS EN DÉPÔT, PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE DE CALCUTTA, CHEZ M. BENJAMIN DUPRAT.

RADJA TARANGINI, Histoire du Kachmîr. 1 vol. in-4°; 16 fr. Moojiz el-Qanoon. 1 vol. in-8°; 13 fr.

LILAVATI (en persan). 1 vol. in-8°; 7 fr.

Persian selections. 1 vol. in-8°; 10 fr.

INAYAH. Vol. III et IV. 2 vol. in-4°; 25 fr. le volume.

Anatomy, description of the Heart. (En persan.) 1 vol. in-8°: 2 fr. 50 c.

RAGHU-VANSA. 1 vol. in-8°; 18 fr.

Ashshurh ool-Mooghnee. 1 vol. in-4°; 30 fr.

Манавната. 4 vol. in-4°; chaque volume 25 fr.

Table des matières du Mahâbhârata, quatre cahiers in-4°; 15 fr.

Susruta. 2 vol, in 8°; 25 fr.

NAISHADA. 1 vol. in-8°; 16 fr.

ASIATIC RESEARCHES. Tomes XVI et XVII. 2 vol. in-4°; 34 fr. le volume.

Tome XVIII, 1re et 2° part. 1 vol. in-4°; 22 francs chaque partie.

Tome XIX, 1" partie. 1 vol. in-4°; 25 fr.

Tome XX, 1" partie. 1 vol. in-4°; 22 fr.

Index, 1 vol. in-4°; 20 fr.

JOURNAL OF THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL. Les années 1836-1852; 54 fr. l'année.

# JOURNAL ASIATIQUE.

AOUT-SEPTEMBRE 1852.

# **VOYAGE**

# DU SCHEIKH ET-TIDJANI

DANS LA RÉGENCE DE TUNIS,

PENDANT LES ANNÉES 706, 707 ET 708 DE L'HÉGIRE (1306-1309);

TRADUIT DE L'ARABE

PAR M. ALPHONSE ROUSSEAU.

L'auteur du manuscrit arabe dont nous offrons ici la traduction, le scheikh Et-Tidjani, écrivait au commencement du viii siècle de l'hégire. Son ouvrage, à la fois géographique et historique, est particulier au royaume des Beni H'afs, dont l'autorité s'étendait depuis Tripoli jusqu'à Bougie.

Ez-Zerk'eschi, chroniqueur tunisien de la dynastie des Beni H'afs, et dont nous avons publié un extrait dans le Journal asiatique du mois de mai 1849, nous apprend que le sultan Abou Yeh'ia Zakaria el-Leh'iani, proclamé en redjeb 711, prit auprès de lui, en qualité de secrétaire, le savant jurisconsulte Abou Moh'amed 'Abdallah Moh'amed ben Ibrahim et-Tidjani. C'est sans nul doute le même que l'auteur du manuscrit que nous traduisons. Notre voyageur est également désigné sous les noms d'Abou Moh'amed 'Abdallah et-Tidjani, dans la Farésiade, ouvrage d'El-Khatib'ben Konfoud,

5

dont M. Cherbonneau, professeur d'arabe à la chaire de Constantine, a publié plusieurs extraits intéressants dans le Journal asiatique. (Voir le numéro de janvier 1851, p. 64.)

L'ouvrage d'Et-Tidjani est la relation d'un voyage entrepris dans les États de Tunis, par Abou Yeh'ia Zakaria Ebn Ah'med el-Leh'iani, alors scheikh des Mouah'edin, sous le règne de l'émir Abou 'Abdallah Moh'amed el-H'afsi el-Mostancer billah. — Ainsi que nous venons de le dire, ce même Abou Yeh'ia Zakaria fut proclamé sultan un peu plus tard, au mois de redjeb 711. L'historien Ebn Khaldoun le dit formellement. — Et-Tidjani fit partie de ce voyage comme attaché à la personne du prince. Son érudition et ses vastes connaissances lui permirent de mettre à profit cette circonstance, pour rapporter dans son intéressante Rah'la (Lette circonstous les faits historiques, géographiques, archéologiques, ethnographiques, etc. se rattachant aux villes, villages et contrées par où l'expédition passait.

Ces renseignements donnés par notre auteur sur l'état du pays de Tunis au XIII° siècle, sont d'autant plus intéressants, qu'ils ne se trouvent consignés, en général, dans aucun autre historien arabe. Le scheikh Et-Tidjani a dû, pour se les procurer, puiser à des sources inconnues aujourd'hui, et les extraire d'historiens arabes, dont les ouvrages sont perdus.

Nous croyons que toute consiance peut être accordée à notre auteur. En esset, la haute position qu'il occupait, son érudition démontrée par l'élégance de son style et par les questions ardues dont il s'occupe, permettent de penser qu'il n'a rien avancé qu'avec parsaite connaissance de cause.

Nous avons cru que dans un travail de la nature de celuici la première condition que doit s'imposer le traducteur est une exactitude scrupuleuse. Nous avons donc préféré souvent sacrifier l'élégance de la phrase française, pour serrer de plus près le texte arabe. Nous avons traduit le plus correct

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur ce genre d'ouvrages, voyez l'introduction à la Géographie d'Aboulféda, par M. Reinaud, p. cxx11 et suiv.

**5**.

des trois manuscrits que nous possédons de cet ouvrage, et comme l'ouvrage manquait à la Bibliothèque nationale, nous lui en avons offert un.

Nous avons suivi le mode de transcription des mots arabes en caractères français adopté pour la publication des travaux de la commission scientifique de l'Algérie, sauf quelques légères modifications. — Voici le tableau des lettres arabes et leur valeur adoptée par nous:

1..... a, e, o, i. L'emploi de ces divers caractères est déterminé par la prononciation et l'accentuation de la lettre arabe. ب. . . . b. .. t..... Ces deux lettres sont généralement confonducs dans la prononciation. ج.... dj. م. نه h'. خ.... kh. S. d..... Généralement confondues. ... r. .... z. . . . دني ش . . . sch. ج . . . ج ... db. .. th..... Généralement confondues. 2 · · · · · · · Apostrophe précédée ou suivie de celles des voyelles dont la prononciation nécessite l'em-**ن** . . . . غ ploi. ... f.

**)....** 1.

e . . . . m.

.... n.

**6.** . . . . h.

9.... ou.

. . . . i, ï, y.

Nous espérons que les lecteurs de cet écrit voudront bien nous accorder leur indulgence. Le désir d'être utile nous l'a fait seul entreprendre, et c'est dans le but d'ajouter à cette utilité que nous n'avons épargné aucune recherche pour éclaircir notre texte au moyen de notes puisées à des sources différentes.

Alphonse Rousseau.

AU NOM DE DIEU CLÉMENT ET MISÉRIGORDIEUX. PUISSE-T-IL · ÊTRE PROPICE À NOTRE SEIGNEUR ET MAÎTRE MOH'AMED ET λ SA FAMILLE!

## PRÉFACE DE L'AUTEUR.

Après avoir loué Dieu, qui a donné à l'homme la faculté de pouvoir apprécier l'excellence de ses bienfaits et qui l'a couvert de son ombre immense, celui qui, par ses décrets préexistants, conduit ses créatures, dans le voyage de la vie, vers un but arrêté d'avance par lui; après l'avoir ainsi loué, nous

exprimons ce vœu: puisse le Très-Haut être propice à notre seigneur Moh'amed! de la fuite duquel il s'est servi pour élever la religion musulmane audessus des autres croyances, et qui, dans cette mémorable circonstance, l'a protégé par l'effet de ses bénédictions divines. De combien ces bénédictions ne vinrent-elles pas rehausser l'éclat de la foi et avilir l'infidélité! Puisse l'Être suprême être également propice à la famille de Moh'amed, ainsi qu'à tous ses compagnons, qui, abandonnant pays et fortune, le suivirent dans sa fuite! Ils obtinrent, par leurs brillantes qualités, une si glorieuse renommée, que les louanges les plus étendues ne sauraient en rehausser la moindre partie.

Cet ouvrage embrasse la nomenclature des villes que j'ai visitées dans le cours de ce voyage, ainsi que leur description, le récit de ce que l'on y voit de remarquable, l'indication des routes qui y conduisent et les distances qui les séparent. Il contient des détails historiques sur les conquérants qui se sont emparés de ces villes ou qui les ont fondées, la biographie des personnages importants qui y ont vécu, enfin l'indication des ruines et des vestiges d'anciens monuments que l'on est toujours avec empressement désireux de visiter.

Ce travail est en outre revêtu des riches parures de la poésie et de la prose rimée, parures propres à orner le discours, et qui sont des extraits de lettres écrites ou reçues par moi durant le cours de ce voyage. Dieu veuille que le but d'utilité que je me suis proposé dans cet ouvrage soit heureusement atteint!

## VOYAGE

## DANS LA RÉGENCE DE TUNIS.

Mon départ de Tunis, avec le cortége de notre seigneur et maître, eut lieu vers la fin du mois de djournadi el-aoula de l'année 706 (décembre 1306).

Le premier but que s'était proposé l'émir, était d'aller accomplir le pèlerinage de la Mecque, et de s'acquitter ainsi de ce tribut légitime, auquel aucune créature humaine ne peut se refuser dès qu'elle en a la possibilité. C'était là son plus vif désir et le motif qui l'avait déterminé à quitter momentanément le siége de son egouvernement. Seulement le pèlerinage fut tenu par lui secret pour tout le monde. Il avait été porté à observer ce silence, par la crainte qu'il avait de voir ses sujets, pleins de reconnaissance pour ses bienfaits et qui l'affectionnaient profondément, accourir au-devant de lui, pour le supplier de renoncer à son projet, dès qu'ils auraient connu la partie secrète du voyage. Il résolut, en conséquence, de cacher le but qu'il se proposait, ne doutant pas que cette discrétion ne fût préférable et plus sage. Il annonça publiquement que le motif de cette expédition se rattachait aux affaires de l'île de Gerba جيبه , et en même temps, il exprima le vœu de voir ensin cette île rentrer, par ses soins, sous la domination musulmane. — La nouvelle du départ pour Gerba fut donc propagée, et l'émir déclara que la prise de cette île motivait seule ce voyage, ajoutant que s'il parvenait à y atteindre le résultat qu'il se proposait, il se rendrait de là dans le pays du Djerid بلاء الجريع, et qu'il reviendrait ensuite dans la capitale avec la colonne expéditionnaire; mais il cacha son véritable projet, qui était de renvoyer l'armée à Tunis, après avoir terminé ce qu'il se proposait de faire dans le Djerid, et de demeurer ensuite dans une des villes de la contrée, jusqu'à l'arrivée de la caravane qui devait porter les présents du souverain du Mor'reb, Abou Ya'k'oub el-Merini, au souverain d'Orient. Son intention était de profiter alors de cette occasion et de faire route

L'île de Gerba, appartenant aujourd'hui à la régence de Tunis, était occupée à cette époque par les chrétiens depuis plus de vingt années. Vers la fin du XIII° siècle, les habitants de l'île, pirates redoutables, ne vivant que de leurs rapines, s'étaient soulevés et avaient secoué la domination des rois H'afsites de Tunis. Ce fut alors, qu'en l'année 1284, Roger de Loria, amiral de Pierre, roi d'Aragon et de Sicile, s'en rendit maître, ainsi que des deux îles K'erk'ena. Après avoir enlevé de Gerba un riche butin et y avoir laissé une forte garnison sicilienne, l'amiral Roger de Loria revint auprès de son maître pour recevoir de lui l'investiture et le commandement régulier de sa conquête, qui fut érigée en sa faveur en petite principauté. Elle n'eut que cinquante et un ans d'existence. (Voir Mémoires historiques et géographiques, par M. Pellissier, t. VI de l'ouvrage de la commission scientifique de l'Algérie, p. 210-216.)

avec les envoyés. Le souverain d'Orient avait chargé plusieurs hauts dignitaires de sa cour de porter de riches présents au prince Mérinite, et ses envoyés étaient passés par Tunis dans les premiers jours du mois de reb'i et-tani de la présente année. L'émir pensait que ces ambassadeurs orientaux hâteraient leur voyage, et que leur retour ne pouvait tarder d'avoir lieu.

C'est là tout ce que l'émir divulga de ses projets. Quelques personnes seulement connaissaient la pensée qu'avait le prince de faire le pèlerinage de la Mecque; néanmoins la généralité du peuple dut la soupçonner; car on en parlait sans cependant qu'on en eût la certitude.

Des corps d'armée de terre et de mer furent désignés, et se préparèrent à se porter sur Gerba. L'expédition navale partit avant nous, vers la moitié de ce mois.

Notre départ de Tunis eut lieu le mardi 14 du mois ci-dessus mentionné 1.

Ce même jour, nous nous arrêtâmes à Radès راج من 2,

L'auteur ayant dit plus haut qu'il partit de Tunis vers la fin du mois, et disant maintenant que ce départ eut lieu le 14 djoumadi el-aoula 706, il faut supposer qu'il laissa d'abord partir le camp, et qu'il alla le rejoindre quelques jours après à Radès.

<sup>2</sup> L'ancienne Maxula Pratès, selon Mannert, et l'ancienne Adès, selon Shaw, est située à sept milles environ à l'est de Tunis, au fond du golfe, et faisant également face au lac. Les ruines de l'ancienne ville se voient un peu plus loin, et peut-être qu'une partie d'entre elles sont recouvertes par les eaux du lac. Radès ne serait-il pas une abréviation de Maxula Pratès? Nous ne sommes pas de l'avis du D<sup>r</sup> Shaw, qui voudrait y voir l'emplacement de l'ancienne

à six milles de distance de Tunis 1. Nous y séjournâmes treize jours, jusqu'à ce que l'armée eût fini de tirer de la capitale tout ce dont elle avait besoin.

Radès est la première rah'ela, ou station, où s'arrêtent les camps et les corps d'armée qui, sortant de Tunis, ne peuvent manquer de passer par ce point. C'est un bourg i fort ancien, dont le nom est très-renommé. On y voit beaucoup de vignobles et de vastes champs ensemencés. La mosquée et de Radès, où se fait la prière de la khoteba², est d'une construction ancienne. De nos jours, il en a été construit une nouvelle, plus spacieuse que la première, mais où ne se dit pas la prière de la khoteba.

Radès a été autrefois et pendant longtemps un lieu de ribath (lieu de guerre) célèbre. Abou 'Obeïd'

Adès; selon nous, la ville romaine d'Uthina s'éleva sur l'emplacement de la cité punique de Adès. On voit les ruines d'Uthina, aujourd'hui Oudna فافع , à dix-huit nilles environ à l'est-sud-est de Tunis. (Voir une Notice sur les uines d'Oudna, que nous avons fait insérer dans la Revue archéologique du mois de juin 1846.)

- Les Arabes comptent trois cent soixante degrés. Le degré comprend soixante-six milles et un tiers. Le mille vaut mille ba's, le ba' vaut quatre coudées ordinaires, et la coudée vingt-quatre travers de doigt. Aboulféda dit que l'on estime le mille à quatre mille coudées. (Page 38 de la traduction de M. Reinaud.)
- La prière de la khoteba se fait le vendredi dans la mosquée ou les mosquées principales de la ville de Tunis. Cette mosquée devient alors une sorte de paroisse. Il est inutile de dire ici que la prière de la khoteba est un prône fort étendu, qui contient la profession de foi islamique, des prières pour le prophète et ses compagnons, des sentences morales et religieuses, et enfin des vœux pour le sultan régnant.
- 3 Abou 'Obeid, plus connu sous le nom d'El-Bekri, dont un manuscrit, écrit en caractères cousiques, existe à la bibliothèque de

raconte dans ses Massalek, d'après la tradition qui remonte jusqu'à Zeïd ben Tabet et Ens ben Malek¹, que ces derniers avaient dit: «Celui qui combattra un seul jour à Radès aura le paradis en partage.» Abou Ish'ak ben el-K'assem er-Rek'ik' ابو العالى بالزفين a dit dans son histoire² que les savants et les docteurs de l'Orient avaient écrit aux habi-

l'Escurial (n° 1630). Son ouvrage a pour titre: Lially. M. Quatremère a inséré dans le tome XII des Notices des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris la traduction d'une partie de cet ouvrage. Nous aurons parfois occasion de citer, dans le cours de notre travail, cette savante traduction. El-Bekri, qui, selon son propre témoignage, paraît s'être trouvé à Cordoue en 452 de l'hégire, a composé son livre à une époque un peu postérieure.

- Ens ben Malek s'appelait aussi Abou H'amza ben Nasser el-Ansari. C'était un des six auteurs les plus estimés comme traditionnistes. Il avait servi Mah'omed pendant dix ans. Il s'établit à Bassora sous le khalifat d'Omar, et mourut en cette ville, en l'année 91 de l'hégire, à l'âge de cent trois ans. Il fut le dernier des seh'abas, ou compagnons et amis du prophèté. (Voir D'Herbelot, p. 117.) Zeïd ben Tabet est également un des anciens compagnons du prophète; il fut un de ses secrétaires. (Vie de Mohammed, d'Aboulféda, trad. de M. Noël Desvergers, p. 96.)
- <sup>2</sup> C'est de cet auteur que parle M. de Slane dans sa lettre à M. Hase, insérée dans le numéro du Journal asiatique du mois de novembre 1844. M. de Slane s'exprime ainsi: Abou Ish'ac Ibrahim Ibn el-Cacim Ibn er-Rakic, chef d'un des bureaux du gouvernement de Cairowan, composa une histoire de l'Afrique septentrionale, une histoire généalogique des Berbères, et un recueil de poésie sur les différentes espèces de vins. Ibn er-Rakic vivait encore l'an 340 (952). C'est l'Ibn al-Raquiq de Marmol, et l'Ibn Rachich de Léon l'Africain. Au xv11° siècle, il existait encore en Afrique des exemplaires de ses ouvrages historiques.

En-Nowairi s'est servi, en grande partie, de l'ouvrage d'Ibn er-Rek'ik' pour la composition de sa remarquable et précieuse histoire de l'Afrique.

tants de l'Ifrik'ia<sup>1</sup>: « Nous ferons le pèlerinage de la Mecque pour celui qui combattra un seul jour pour nous à Radès. »

Du temps du khalifat de Abdelmalek ben Merouan, les Grecs (Roums) étaient venus, avec de nombreux vaisseaux, attaquer la ville de Radès (alors au pouvoir des musulmans). Un grand nombre d'habitants avaient été massacrés, d'autres étaient tombés dans l'esclavage. Un immense butin était dévenu la proie des Grecs<sup>2</sup>. A cette époque, les habitants de Radès n'avaient aucun ouvrage de défense pour les abriter des coups d'un ennemi entreprenant. Cette circonstance fut cause que les musulmans essuyèrent des pertes considérables. L'émir d'Ifrik'ia, H'assan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce que les Arabes entendent par Ifrik'ia, comprenait la Numidie, une partie de la Mauritanie cæsarienne et l'Africa propria des Romains. Elle réunissait les États actuels de Tripoli, de Tunis, et la partie orientale de l'Algérie. Toutes les fois que, dans le cours de notre traduction, nous citerons les noms d'Afrique ou d'Ifrik'ia, il faudra toujours l'entendre dans le sens restreint des Arabes.

Il est sans doute question ici de l'expédition qu'en 698 l'empereur Léonce, en apprenant la chute de Carthage sous les coups de H'assan ben el-No'man, envoya en Afrique, sous les ordres du patrice Jean, afin d'y secourir les chrétiens. Carthage fut reprise sur les Arabes; mais ceux-ci, revenant bientôt à l'attaque, la malheureuse rivale de Rome tomba pour la deuxième et dernière fois au pouvoir des musulmans, qui la ruinèrent de fond en comble, de telle sorte qu'elle ne put jamais se relever. Le patrice Jean rentra à Constantinople, ayant eu beaucoup de peine à y ramener une partie de son armée; mais non sans avoir fait payer bien cher la victoire aux musulmans. Il est probable qu'à cette époque Radès fut attaqué par les Grecs, pillé et saccagé, et que c'est de ces derniers événements que parle ici le scheikh Et-Tidjani.

ben el-No'man el-R'assani¹, se transporta sur les lieux, s'y établit pour y surveiller et menacer le pays ennemi, et écrivit une missive au khalife 'Abdelmalek, missive qu'il fit porter par quarante hommes choisis parmi les plus nobles Arabes, et par laquelle il l'informa des dangers que couraient les musulmans par suite de cette pénible situation. Cette nouvelle produisit une fâcheuse impression sur l'esprit du khalife. Les tabe'oun² étaient en grand nombre à cette époque, et l'on voyait encore quelques-uns des anciens compagnons de l'envoyé de Dieu, entre autres Zeïd benTabet et Ens ben Malek. En apprenant cette nouvelle, ceux-ci dirent à 'Abdelmalek : « Ô khalife, porte secours à cette riche contrée, et

التابعون « les suivants ». C'est ainsi que les musulmans appellent les personnages et les docteurs qui ont suivi les seh'abas ه الحجابة « les compagnons (du prophète) », et desquels ils avaient reçu les traditions. L'autorité des tabe'oun, comme traditionnistes, est d'un degré insérieure à celle des seh'abas. (Voir D'Herbelot à ce mot.)

H'assan ben el-No'man el-Rassani, qui exerçait un commandement important en Égypte, succéda, en l'année 74 de l'hégire (694), à Zoh'eir ibn K'ais dans le gouvernement de l'Afrique. Ce fut cet intrépide et habile général qui réduisit la superbe Carthage, et qui soumit à l'empire du khalife toutes les villes de la province, à l'exception d'Hippona (Bône), dernier boulevard de la chrétienté en Afrique. Ce fut encore lui qui sut, en la même année, comprimer et abattre la grande et terrible révolte des Berbères contre les musulmans, sous le commandement de la célèbre Kahina, cette fière reine du mont Aurès, dont la chronique est si pleine d'intérêt. Et-Tidjani en parle plus loin, lorsqu'il cite le château d'El-Djem. H'assan ben el-No'man conserva le commandement de l'Ifrik'ia jusqu'à l'année 88 de l'hégire, époque à laquelle, sur sa demande, il fut remplacé par le non moins célèbre Moussa ben Nossair, le conquérant de l'Espagne.

rends ses habitants victorieux, pour qu'ils n'aient plus de crainte de l'ennemi; car c'est une des contrées saintes, et ses populations trouvent miséricorde devant Dieu!» — 'Abdelmalek écrivit alors à son frère 'Abdel'aziz, à cette époque émir d'Égypte, et lui ordonna d'envoyer mille Coptes hommes et mille Coptes femmes à H'assan, afin que ce dernier put les utiliser. 'Abdel'aziz les y fit transporter par voie de terre. — H'assan en établit le plus grand nombre dans Radès, et répartit le reste dans les autres ports de l'Ifrik'ia.

Le même H'assan reçut l'ordre du khalife 'Abdelmalek de faire arriver les eaux de la mer jusqu'à Tunis, du côté de Radès. Or l'emplacement occupé aujourd'hui par le lac de Tunis était, d'après ce que rapporte l'histoire, un lieu ensemencé et couvert de jardins. H'assan le fit creuser et ouvrir jusqu'à ce que la mer arrivât au chantier de Tunis 1. C'est dans

Les historiens attribuent à H'assan les travaux qui furent exécutés à l'effet d'amener les eaux de la mer jusqu'à Tunis, et l'établissement d'un vaste chantier pour la construction des navires destinés à faire la course sur les côtes européennes. Ebn Schebath, excellent chroniqueur de l'Afrique septentrionale, s'exprime ainsi : عدوالما المعالمة والمحالمة والمحالم

ce chantier qu'il faisait construire les bâtiments avec lesquels il allait attaquer les Grecs (الحرف) jusque sur leurs côtes. Il les occupa ainsi de la défense de leur propre pays, afin qu'ils ne vinssent plus porter leurs armes en Afrique.

Voilà ce que rapportent les historiens sur ces événements; mais il existe entre eux diverses contradictions.

Dans l'ouvrage d'Abou 'Obeid, cité plus haut, il est dit que ces événements eurent lieu sous le règne de 'Abdelmalek ben Merouan. — Abou Ish'ak' Er-Rek'ik' dit, dans son histoire, que ce fut sous le règne d'El-Oualid, fils de 'Abdelmalek, et qu'El-Oualid écrivit à ce sujet à 'Abdel'aziz, son oncle. — Ce que rapporte Abou 'Obeid à cet égard présente plus de certitude, car la mort de 'Abdel'aziz a précédé le règne d'El-Oualid ben 'Abdelmalek, le premier étant mort du vivant de son frère 'Abdelmalek. L'auteur du récit rapporte que les tabe'oun étaient en

puisque la flotte de Bélisaire y entra et y mouilla. Pour concilier, autant que possible, le récit des historiens arabes avec des faits positifs, nous pensons, 1° qu'à l'époque où H'assan vint en Afrique, le lac de Tunis ne communiquait plus avec la mer, des sables et des terres ayant pu en combler la communication; 2° qu'à cette époque le lac avait une étendue moins considérable que celle qu'il occupe aujourd'hui, et c'est ce qu'attestent les ruines nombreuses qu'il recouvre sur ses bords et que heurtent très-souvent les barques qui le sillonnent de nos jours; 3° qu'enfin il faut entendre par ces travaux que fit exécuter H'assan, qu'un canal fut sans doute ouvert. à travers la terre basse qui sépare le lac de la mer du côté de Radès même, et qu'ainsi la mer put arriver jusqu'à Tunis et baigner ses murs. (Voy. El-Bekri, t. XII des Notices déjà indiquées, p. 491.)

grand nombre à cette époque, et que parmi eux se trouvaient deux hommes, anciens compagnons (seh'aba) de l'envoyé de Dieu, Ens ben Malek et Zeïdben Tabet. C'estce qu'ajoute Abou 'Obeïd et dont ne parle pas Er-Rek'ik'. Or le fait n'est point exact, attenduque Zeid ben Tabet mourut du temps du khalife Merouan ben el-H'akem, et ce fut Merouan lui-même qui prononça sur lui la prière mortuaire. — Les historiens ne sont point en désaccord sur le fait principal, mais bien sur l'indication de sa date. El-Oualid, à cette époque, n'était point khalife, ainsi que le rapporte Er-Rek'ik, ni 'Abdelmalek non plus, comme le dit Abou 'Obeid; El-Oualid n'était même pas né alors. Le récit rapporté plus haut ne peut être vrai, par l'application de ces observations, qu'en ce qui concerne Ens seulement; car sa mort eut lieu assez tard, et vers la sin du règne d'El-Oualid. — Je suis surpris qu'Abou 'Obeid, dont l'érudition était si vaste, dont la connaissance de l'histoire était si profonde, ait pu avancer un fait de cette nature, malgré son incertitude et son peu de fondement.

On rapporte que le vaisseau dont il est parlé dans le Coran a été construit par El-Khider dans cette mer de Radès 1, et que le roi qui s'emparait de vive

Loran, chap. xviii, vers. 70 et suiv. Ce Khider est regardé par les musulmans comme prophète, bien qu'en dehors de la lignée de prophètes envoyés, soit aux ismaélites, soit aux peuples de l'Arabie. C'est un personnage mystérieux qui aurait trouvé la fontaine de la vie, bu de ses eaux, et acquis ainsi l'immortalité. Voici ce que dit Es-Soyouti dans son livre: الجامع الصغير, renfermant des tradi-

force de chaque vaisseau, se nommait El-Gelanda الجانيا, roi de Carthage 1. On ajoute que le mur 2 dont il est question dans le Coran, a été élevé à Thabria خبية, petite ville connue aujourd'hui sous le nom de Moh'amedia جبية, à quelques milles de Tunis 3, et que c'est là qu'El-Khider se sépara de Moïse 4. Dieu le sait!

Ceci est en opposition avec ce que disent les historiens, qu'aucun des prophètes n'est entré sur les tions du prophète: وانها سهى الخصر خصرًا لانه جلس على مهروة وانها سهى الخصر خصرًا لانه جلس على مهروة باها هي تعتز تحته خصراء

Serait-ce Gélimer, roi des Vandales, qui succéda à Hilderic, et qui fut vaincu par Bélisaire? Notre auteur fait allusion ici au verset 78

du chapitre xvIII du Coran.

<sup>2</sup> Allusion au verset 76 du chapitre xvIII du Coran.

- 3 Moh'amedia est le nom de l'un des palais actuels du bey de Tunis, autour duquel sont casernés deux régiments d'infanterie régulière, et qui, de simple maison de plaisance, est devenu aujourd'hui une petite ville, par suite de l'agglomération de diverses petites maisons, bâties aux frais de l'État, pour le logement des militaires mariés. La Moh'amedia est située à environ trois lieues de Tunis, de l'autre côté du lac, qui touche à la ville dans la direction sud. Ce lac, formé par les eaux fluviales qui, en hiver, se réunissent sur ce terrain salin, se dessèche complétement en été, et se convertit en une vaste et importante saline. On voit autour de la Mah'omedie des ruines romaines assez considérables. Au mois de mai 1850, on y découvrit une dalle en marbre, enfouie à un mêtre sous terre, et sur laquelle se lit l'inscription tumulaire de trois évêques de l'église d'Afrique, ROMANVS, EXITIOSVS, RVSTICVS, tous trois ayant été compris dans la mesure d'exil dont le roi vandale Huneric frappa, en l'année 484, les évêques catholiques d'Afrique. Cette pierre est aujourd'hui déposée dans l'église épiscopale de Tunis. Moh'amedia est indiqué sur la carte de la régence de Tunis dressée au Dépôt de la guerre en 1842. Nous nous servirons des indications de cette carte dans le cours de cette traduction.
  - <sup>4</sup> Verset 77 du chapitre xvIII du Coran.

terres du Mor'reb. Mais Abou Ah'med ben 'Adi ابع بزعمی rapporte, d'après la tradition d'Ebn 'Abbas, qui la tenait du prophète, que lorsqu'on demanda à celui-ci l'interprétation de ce passage: «Et quand ils furent arrivés au confluent des deux mers¹,» il répondit: « c'est l'Ifrik'ia. »— 'Abdelh'ak' مائد المناف , dans son ouvrage El-Ah'kam عمد الفول , après avoir cité cette tradition, dit qu'elle était rapportée par Moh'amed ben Aban ibn Saleh' عمد المناف , qui était un des chefs des Mordjias مائد عمد المناف , qui était un des chefs des Mordjias مائد عمد المناف , qui était un des chefs des Mordjias عمد المناف .

Le plus grand nombre des commentateurs combattent cette autre opinion que le vaisseau 3 sombra dans la mer de Radès, et que le mur sut élevé dans la ville de Moh'amèdia. Quelques-uns d'entre eux disent que cette ville était Bark'a برفع 4, aux habi-

<sup>&#</sup>x27; Verset 60, chapitre xvIII du Coran.

Les Mordjias ou Modjariens, disciples et fractionnaires des Djabariens, furent des sectaires hérétiques de la grande secte des Sefatiens. Ils se divisaient eux-mêmes en diverses branches. Cette secte est une de celles qui prirent naissance au sein de l'islamisme et dans les premières années de son établissement. (Voy. Introduction à la lecture du Coran, par M. G. Sale, traduction de M. Solvet, p. 325.) Suppression de dix lignes du manuscrit A. Sujet de nul intérêt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Verset 70 du chapitre xvIII du Coran.

L'ancienne Barcé, l'une des principales villes de la Cyrénaïque; elles étaient au nombre de cinq: Apollonia (Marsa souza), Ptolémaïs (Tolométa), Barcé (Bark'a), Arsinoé (Tekhira) et Bérénice (Bengazi). Le nombre de ces villes avait fait donner au pays le nom de Pentapolis. Ebn Schebath rapporte, d'après Et-Tabari, qu'Amr ben El'assi, émir d'Égypte, accorda la paix aux gens de Bark'a, moyennant un tribut de 13,000 dinars, qu'ils s'obligèrent à lui payer chaque année; il leur accorda la faculté de vendre leurs enfants pour s'acquitter de la capitation qui leur était imposée. Ce sut

tants de laquelle fut demandée l'hospitalité 1, d'autres disent que c'est l'île verte de l'Andalousie : الخياء الانباس الانبالانباس الانباس ا

Devant Radès, et non loin de cette ville, coule la rivière appelée Ouadi melian واجي مليان. Un pont d'une grandeur et d'une élévation remarquables est jeté sur cette rivière. Les Tunisiens racontent qu'il

en l'année 21 de l'hégire, que Bark'a tomba au pouvoir de 'Ok'ba ben Nase' el-Fehri, lieutenant de 'Amr ben el-'Assi. Cette province reçut des Arabes le nom de Bark'a, dit Aboulséda (traduction de M. Reinaud, p. 178), à cause des pierres qui s'y trouvent mêlées avec le sable. Le mot Bark'a se dit de tout lieu où se rencontrent des pierres de dissérentes couleurs. (Voir El-Bekri, t. XII des Notices, p. 447.)

<sup>1</sup> Verset 76 du chapitre xvIII du Coran.

- <sup>2</sup> C'est la ville d'Algéziras, en Espagne, dans la baie de Gibraltar.
- <sup>3</sup> Petite ville sur les confins de la Syrie et de la province du H'edjaz, en Arabie. C'est celle que les anciens géographes ont appelée Éléna. (Voy. Aboulféda, p. 86 du texte imprimé par les soins de MM. Reinaud et de Slane, 1840.)
- Verset 76 du chap. xviii du Coran. En esset, si l'on substitue un عن au في de ce passage, le sens dissère, et la honte d'avoir resusé l'hospitalité ne serait plus tombée sur les habitants d'Aīla. Le passage eût été alors : عَالَتُوا أَنْ يُحَيِّبُونِهُا وَ وَالْمَا وَلَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلْمَا وَالْمَا وَلَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَاقِ وَلَا وَلَا وَالْمَاقِ وَلَا وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَلَا وَلَا وَالْمَاقِ وَلَا وَالْمَاقِ وَلَا وَالْمَاقِ وَلَا وَالْمَاقِ وَلَا وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَلَا وَالْمَاقِ وَلَا وَالْمَاقِ وَلَا وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَلَا وَلَا وَلَا وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَلَا وَلَا فَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَالْمَاقِ وَلَا وَلَا وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَلَا فَالْمَاقِ وَلَا وَلَاقِ وَلَاقِ وَالْمَاقِ وَلَاقِ وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ وَلَاقِ وَلَاقِ وَلِي وَالْمَاقِ وَلِي وَالْمَاقِ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَالْمِاقِ وَلِي وَالْمِاقِ وَلِمَاقِ وَلِي وَل

fut construit avec les deniers d'un homme du R'arb, qui tendait la main aux passants et recevait l'aumône. On ignorait de son vivant quelle était sa position et l'étendue de sa richesse. Lorsqu'il mourut, on lui trouva une fortune considérable, et l'émir Abou Zakaria 1 ordonna que cet argent fût employé à la construction de ce pont 2.

Nous quittâmes Radès le lundi, et nous passâmes, dès le début de cette étape مرحلة, par El-Hamet, connue sous le nom de H'amet el-Djezira عامة

L'émir Abou Zakaria, l'un des premiers princes de la dynastie des H'afsites, fut proclamé le 11 zil-h'adja 674 de l'hégire. Ses noms sont: El-Émir Abou Zakaria Yeh'ia, ben es-Scheikh Abou Moh'a-med, Abdelouah'ed, ibn es-Scheikh Abou H'afs. Il prit le surnom de El-Ouatek'. Il abdiqua en faveur de son oncle Abou Ish'ak', le 3 rebi' et-tani 678. (Ez-Zerkechi, Histoire des Beni H'afs. La traduction de cette histoire de la dynastie h'afsite est presque terminée par nous; nous en avons inséré un extrait dans le numéro du Journal asiatique d'avril-mai 1849).

<sup>2</sup> Ce pont n'existe plus aujourd'hui. Il a été remplacé par un autre pont construit sous le règne du premier Hamouda Pacha, pacha de Tunis.

signifie «station, étape, relai, lieu où l'on fait halte après une journée de marche». Il est synonyme de menzel de, et, en même temps, il se prend dans le sens de journée de marche. Nous emploierons alternativement, dans le cours de cette traduction, les mots marh'ela «station ou étape», comme rendant la même pensée. Chez les Arabes, les lieux de station reçurent le nom de accette de départ», et de de descente». On appela, de plus, la distance qui les séparait de de descente». Cette distance est ordinairement de huit parasanges; elle suppose une marche de sept à huit heures. (Introduction générale à la Géographie des Orientaux, par M. Reinaud, t. I du texte français de la Géographie d'Aboulféda, p. 267).

4 Les bains dont il est ici question sont connus aujourd'hui sous

الخريم). Ses eaux sont d'un degré de chaleur extrême, et elles sont renommées pour la guérison de maladies graves. Ceux qui en sont atteints vont en toute confiance se baigner dans ses eaux.

El-Bekri rapporte dans son livre des Messalek, que « cette source d'eau chaude est considérable, et que maintes fois on en a reconnu l'efficacité. »

Avant l'époque où nous écrivons, l'accès de ces bains était interdit par la construction d'un mur qui les entourait de toutes parts; plus tard, ils furent accessibles à tous. Cette construction, formant autrefois l'enceinte dont il vient d'être parlé, existe encore aujourd'hui.

Ces sources thermales sont la limite du pays connu sous le nom de *Mornak'*, appelé ainsi مرناف du nom d'un de ceux des chrétiens qui en furent les maîtres après la conquête de l'Afrique par les Arabes 1.

le nom de H'amamlif. Diverses constructions se sont élevées auprès de ces sources. Les bey de Tunis y ont un palais, aujourd'hui abandonné et presque en ruines. C'est l'Ad aquas des anciens. Le nom arabe H'amamlif paraît se composer de h'amam et de lef, c'est-à-dire prendre un bain et s'envelopper aussitôt. D'autres personnes prononcent et écrivent h'amam-el-enf e le bain du nez. Je crois que la première leçon est la meilleure. On y voit les ruines d'anciennes constructions, peut-être les restes de thermes romains. En 1844, on trouva dans l'enceinte du bain particulier de Sid Moh'amed ben 'Ayad une pierre sur laquelle il y avait cette inscription:

## **AESCYLAPIO**

## F. IVLIVS PERSEVS COND. IIII. P. C.

(H'amamlif est indiqué sur la carte du dépôt de la guerre. 1842).

1 C'est encore le nom que porte une partie du terroir de Tunis.
Elle est très-fertile, et, outre ses vastes jardins d'oliviers, on y voit

Ce chrétien devint propriétaire de cette localité par ruse et tromperie, et cependant H'assan ben el-N'oman sanctionna sa possession. Voici les faits: ce Mornak' était le maître de Carthage. Lorsque les musulmans pénétrèrent dans l'Ifrik'ia et que la ville de Tunis fut conquise par H'assan, ce dernier se porta au-devant de Mornak' pour le combattre. Chaque jour les musulmans prenaient les armes, puis, le soir venu, retournaient à Tunis. Or quand ils reparaissaient le matin, ils avaient constamment le soleil en face, ce qui leur fatiguait la vue 1. Ils en écrivirent au khalife 'Othman, qui ordonna de ne combattre l'ennemi, à l'avenir, qu'après l'heure du zoual زوار, sage mesure qui vint rendre la position des Grecs extrêmement critique. Aussi ceux-ci, qui avaient tenu prêts plusieurs navires non loin de la porte dite Bab en-nessa باب النساء 3, s'y embarquèrent secrètement avec leurs femmes et leurs enfants, dans

de belles orangeries. (Indiqué sur la carte de la régence de Tunis, au Dépôt de la guerre, 1842.)

- Carthage est à l'est par rapport à Tunis.
- 2) 3. Nom d'action du verbe 3 « quitter un endroit, cesser d'être dans un lieu, etc. » Le zoual, c'est le point à partir duquel commence le déclin du soleil.
- 3 C'est là sans doute le nom donné par les Carthaginois à l'une des portes de leur ville, s'ouvrant sur le port ou sur les quais. Peutêtre est-il question ici d'une porte d'entrée de Carthage, au bord de la mer, et dont les restes ont été retrouvés par M. Falbe, qui en fait mention dans le texte de son plan de Carthage, p. 38. Cette porte est indiquée sur ce plan au n° 72. El-Bekri (p. 490 du t. XII des Notices) parle de cette porte comme appartenant à Radès et non à Carthage.

le court espace d'une nuit, et abandonnèrent la ville, dans laquelle il ne resta plus que le roi nommé Mornak', sa famille et ses enfants. Celui-ci écrivit alors à H'assan: « Veux-tu m'accorder la vie sauve à moi et à ma famille, et me laisser indiquer le lieu qu je désire fixer ma retraite? Moyennant cette condition, je m'engage à te rendre la ville. » Ignorant la fuite de ceux des Grecs qui étaient parvenus à s'embarquer, H'assan accéda à ces propositions. Mornak' choisit alors, conformément à la convention préalablement arrêtée, ce pays qui aujourd'hui encore est appelé de son nom, et qui rensermait à cette époque un grand nombre de villages. Il mit les musulmans en possession de la ville, dans laquelle ceuxci ne trouvèrent que le roi et sa famille. H'assan exécuta toutefois la promesse qu'il avait faite, et Mornak' devint ainsi le maître de ce territoire 1.

Après être sortis des terres dé Mornak', nous entrâmes sur celles de la presqu'île connue autrefois sous le nom de presqu'île de Scherik جزية شريط.

<sup>1</sup> Aucun historien, que nous sachions, n'a donné le nom du dernier maître de Carthage, qui, ne pouvant plus défendre la vieille cité punique, la livra aux Arabes. Mormak serait-il la corruption de ce nom, ou bien n'y faut-il voir qu'une altération du mot monarque? Notre voyageur paraît avoir puisé ces détails dans El-Bekri. (Voir le t. XII des Notices, p. 490-491.)

أبر الجزيمة الأناو. L'ile, mot souvent employé pour désigner une presqu'île. (Exemple: جزيمة الأنجاس. la presqu'île de l'Andalousie.)
En effet, il est question ici d'une presqu'île, celle du cap Bon. On la fait généralement commencer à partir de la petite ville actuelle du Soliman سليمان, ville bâtie vers la fin du xv' siècle par les Arabes chassés d'Espagne, et en tirant une ligne droite dans le sudest sur la petite ville maritime de Nebel فابل, l'ancienne Néapolis.

Elle prend son nom de Scherik ben el-'Abssi, l'un des anciens chefs qui y commandèrent 1, lequel fut père de K'oret ben Scherik, gouverneur de l'Égypte pour El-Oualid, fils de 'Abdelmalek.

Cette presqu'île a toujours été renommée pour la fertilité et son abondance. « Elle est, dit Es-Scherif <sup>2</sup>, excellente et fertile; elle possède de vastes plaines, de l'abondance, de la richesse, des eaux et des fruits; elle est, en général, plus riche en végétation que les autres contrées <sup>3</sup>. »

Abou Ish'ak' Ibrahim er-Rek'ik' rapporte le fait suivant: «Lorsque'Abdallah ben Sa'ed ben Abi Serh' pénétra dans le Mor'reb<sup>4</sup>, les Roums (Grecs) affluè-

- 'Ce fut sous l'administration de Dinar Aboul-Mohadjir, en l'année 51 de l'hégire, que les Arabes, commandés par un certain H'anache ben 'Abdallah es-Senassi, firent la conquête d'une partie de la presqu'île du cap Bon. Le premier administrateur que Dinar donna à ce pays, fut Scherik el-'Abssi, qui lui imposa son nom.
  - <sup>2</sup> Le célèbre Édrisi.
- 3 Suppression d'une page et de six lignes du texte du manuscrit A. Sujet de nul intérêt.
- \*'Abdallah ben Sa'ed ben abi Serh', nommé par le khalife 'Othman au commandement de l'armée expéditionnaire en Afrique, pénétra, à la tête de vingt mille hommes dans la Cyrénaïque et la Pentapole, en l'année 27. Ce sut ce général arabe qui, le premier, soumit cette riche contrée à l'autorité des khalises. Le sort de l'Isrik'ia su décidé par la bataille de 'Ak'ouba (non loin de Suffetula, aujourd'hui Sbitela), dans laquelle les troupes musulmanes remportèrent une éclatante victoire sur les légions grecques, commandées par le patrice Grégoire en personne. Grégoire sut tué dans la bataille, et les Grecs, consternés, achetèrent au poids de l'or une paix illusoire, qui ne sit retarder que de quelques années seulement l'établissement définitis des Arabes en Afrique. (Voir plus loin, p. 122.)

rent dans la presqu'île. Ils se rendirent dans la ville d'Ak'libia أفليبية ', d'où ils s'embarquèrent pour l'île de K'ossera فوسع (l'île de la Pantellerie). On dit qu'ils y demeurèrent jusqu'au temps où 'Abdelmalek. ben Marouan chargea 'Abdelmalek ben K'athan du soin de diriger diverses expéditions militaires. C'està cette époque que furent conquises toutes les îles de l'Ifrik'ia.

La presqu'île de Scherik était divisée en un grand nombre de territoires. Le plus considérable d'entre eux était celui appelé Menzel el-Kebir منز (الكبير), connu aussi sous le nom de Menzel Beschek منز 2. C'était une grande ville, ayant une mosquée, des bains et des marchés bien approvisionnés. Ah'med ben 'Issa, qui s'était soulevé contre les Beni Ar'leb, y avait son palais 3. Ce menzel est aujourd'hui en ruines, et il n'en reste que l'emplacement. On dit que les colonnes de sa mosquée, qui étaient en marbre poli et d'une forme gracieuse, ont été trans-

Petite ville du littoral E. tunisien, appelée de nos jours Galipia. C'est l'ancienne Clypea. Indiquée sur la carte de la régence de Tunis, dressée au dépôt de la guerre, 1842.

<sup>2</sup> Cette localité est encore connue de nos jours sous le nom de Menzel el-Kebir. On y compte environ deux cents maisons, groupées ensemble et entourées de jardins et de bois d'oliviers. Sa population peut être évaluée à huit cents âmes environ. Indiquée sur la carte de la régence de Tunis dressée au Dépôt de la guerre en 1842. El-Bekri parle du menzel de Baschou منز باننو avec un في au lieu d'un و . (Voir p. 499 du tome XII des Notices.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> El-Bekri dit: «On y voit le palais d'Ah'med ben Issa, qui commandait dans cette place au nom d'Ebn Agheleb. (Tome XII des Notices, p. 500.)

portées à Tunis depuis peu de temps, et qu'elles y ont été employées aux constructions de la mosquée de la k'asba.

La ville de Beschek' a donné son nom à plusieurs personnages pieux. De ce nombre on cite Abou 'Abdelselam Mefredj ben Biadha ابوعبد السلام معيج السلام معيد. Il en sera parlé plus loin, dans un autre endroit de ce livre.

Ben Schedad <sup>1</sup> fait un triste tableau de la condition dans laquelle l'Afrique était tombée à l'époque où 'Ali ben Ish'ak' el-Mayork'i s'en rendit maître <sup>2</sup>. Il s'exprime ainsi : «Je demandai des nouvelles de l'Ifrik'ia à Abou 'Abdallah ben el-Ber el-Hedaoui, et il m'informa, la même année où il arriva à Damas,

Abou Moh'amed 'Abdel'aziz ben Schedad es-Senhadji, fils de l'émir Temim, cinquième prince de la dynastie senhadjite. Il composa une histoire intitulée الجمع والبياز في الخبار المغرب والفروان , en parlant de l'aïeul de cet auteur, Abou Yeh'ia Temim ben Mo'ez, ben Badis, ben el-Mançour, ben Balkin, ben Ziri, prince d'Ifrik'ia, mort le 15 redjeb 501 de l'hégire.

Ali ben Ish'ak' el-Mayork'i, prince et maître des îles de Mayorque, Minorque et Ivice. Profitant de l'absence de l'émir Ya'k'oub el-Mançour billah, qui s'était porté en Andalousie, il débarqua dans la province d'Ifrik'ia, et y commit un grand nombre d'exactions et de déprédations. Ses troupes s'emparèrent de Tunis et s'y établirent en la frappant d'une contribution de cent mille dinars. Les auteurs tunisiens, Ebn Chama' et El-K'aïrouani, ce dernier surtout, en font longuement mention. La descente d'El-Mayork'i en Ifrik'ia eut lieu, en effet, d'après l'opinion de ces auteurs, vers l'époque mentionnée par notre voyageur. El-Mayork'i avait pour allié et complice dans ses déprédations un certain Scherf ed-din K'arak'esche, dont il sera fait mention plus loin, à l'article de Gabès.

c'est-à-dire en l'année 582, que l'Ifrik'ia avait été entièrement ruinée. Voici certains faits, ajouta-t-il, qui te seront connaître l'état de ce pays à l'époque où 'Ali ben Ish'ak' vint assiéger Menzel Beschek', dans la presqu'île et à quelques milles de Tunis. Les habitants de ce menzel lui ayant demandé l'aman il le leur accorda et entra dans ce menzel à la tête de ses troupes. Mais celles-ci, au mépris de la promesse jurée, pillèrent tout ce qui s'y trouvait, et leur avidité fut telle qu'elles dépouillèrent même les malheureux habitants des vêtements qui couvraient leur nudité. Des bandes de nègres et d'Arabes forcèrent les demeures des gens du menzel, qui durent prendre la fuite. Ils se réfugièrent tous à Tunis, et s'établirent au pied de ses deux remparts. L'hiver les y surprit, et ils périrent de froid. Le nombre de ces malheureux s'éleva à douze mille.»

El-Fadhel el-Bessami dit dans son journal, que « dans le mois de djoumad el-akhera de l'année 585, ils apprirent que Yehia ben Ish'ak' el-Mayork'i et Abou Zeïd er-R'erbi pénétrèrent dans le pays de Beschek', près de Tunis, et qu'ils y dépouillèrent ses habitants. Ceux-ci durent se transporter à Tunis, où ils arrivèrent pieds nus et sans vêtements. Il en mourut environ douze mille de faim, de froid et de privations de toute espèce. » Voilà un des actes qu'El-Fadhel attribue à Yeh'ia ben Ish'ak'. Dans le précédent récit, il est dit que ce fut 'Ati ben Ish'ak', son frère, qui agit de la sorte. Il peut se faire que ce soit un seul et même fait, et qu'il y ait eu erreur

quant à celui qui en fut l'auteur; peut-être est-ce là un second événement. Cette autre version serait probable; car selon ce qu'a dit Ebn Schedad, c'était 'Ali ben Ish'ak' qui, en l'année 582, exerçait le commandement supérieur, et qui eut son frère Yeh'ia pour successeur. Dieu le sait d'ailleurs! On lit dans un autre endroit de l'histoire d'El-Fadhel « qu'en l'année 582, la nouvelle parvint d'Alexandrie, que K'ar'ak'esche el-Armeni 1 avait dévasté le pays de Beschek', et qu'il y commettait des déprédations continuelles, ainsi qu'à Sfax et à El-Mahdia. » Ici finit ce que nous avons extrait de l'ouvrage d'El-Fadhel 2.

A partir de cette presqu'île, nous commençâmes à entrer sur les terres oilc des Arabes qui [sous le règne du prince Zirite el-Mo'ez] s'emparèrent du territoire de l'Afrique.

Le pays où nous étions appartenait aux terres des Beni Delladj بني جلاج, dépendant des Riahines بني عوى برسلي, dépendant des Riahines une fraction de la tribu des Beni Ouf hen Selim المياحين. A mesure que ces Arabes d'Orient arrivaient en Ifrik'ia, ils se mettaient en possession des terres occupées par d'autres Arabes arrivés avant eux, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'enfin les terres dont il est ici question tombassent entre les mains de ceux qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir la note 2 de la page 81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Toutes nos recherches ont été inutiles pour découvrir dans les bibliothèques publiques et privées de Tunis, l'ouvrage de ce chroniqueur.

en sont aujourd'hui les possesseurs. La fraction des Beni Delladj est assez connue par ses actes tyranniques sur le pays et sur ses habitants pour que nous ayons besoin d'entrer à ce sujet dans aucun détail.

Dieu a puni El-Djerdjerani le Mutilé L'Accès de cette contrée, et, par ses projets perfides, fait éprouver à la province d'Afrique ces calamités qui sont si connues. Avant cette époque, ces Arabes étaient établis dans le Sa'id une des provinces de l'Égypte, et certes, la pensée ne leur était jamais venue qu'ils pourraient un jour pénétrer dans cette contrée. Ce fut El-Djerdjerani qui les y engagea et leur facilita les moyens de l'envahir. Il augmenta par là la détresse et les malheurs qui pesaient déjà sur les habitants de ce pays. Des motifs de vengeance personnelle le portèrent à le plonger dans la ruine, et il se hâta de le faire; mais Dieu lui tint compte de ses actions.

Nous avons cru devoir rapporter ici les motifs qui déterminèrent El-Djerdjerani. En rappelant ces faits, nous ne faisons qu'ajouter à l'utilité de ce livre. Nous puiserons ce que nous allons dire dans l'ouvrage d'Ebn Bessam ابزيسام, qui en parle dans un cha-

<sup>1</sup> Le manuscrit B porte: الخيجاني. Notre voyageur parle luimème, un peu plus loin, de ce ministre. Ebn Khalikan et Es-Soyouti donnent sur lui des renseignements plus détaillés. (Voyez aussi la lettre adressée par M. Reinaud à M. Silvestre de Sacy, Journal asiatique du mois d'avril 1835, p. 355.)

pitre de son livre intitulé *Ed-Dhekhira* الاخدية; puis nous ajouterons les autres renseignements que nous avons recueillis sur ces faits.

On lit dans Ebn Bessam, que lorsque les Beni 'Obeïd, qui régnaient en Ifrik'ia, conquirent l'Égypte et conçurent la pensée d'y fixer le siége de leur empire, El-Mo'ez ben Isma'il ben Moh'amed ben'Obeïdallah, qui, en sa qualité de souverain avait adopté le surnom d'El-Mo'ez lidin Allah , voulut aller luimême prendre possession de sa conquête. Il fit appeler à cet effet auprès de lui Ziri ben Menad, alors chef suprême, très-aimé de la tribu des Sanhadjas ,

1 Aboul-K'assem 'Ali ben Bessam, auteur de l'ouvrage intitulé :

C'est le cinquième et dernier prince de la dynastie des 'Obeïdites en Ifrik'ia, et le premier de la dynastie Fathimite en Égypte. Il naquit à El-Mahdia vers l'année 319 de l'hégire, et succéda en 341 à son père qui, de son vivant, l'avait désigné pour prendre après lui les rênes du gouvernement. Ce fut le 14 rebi'el-aoual 358 que les troupes d'El-Mo'ez, sous le commandement du kaïd Djohar, se mirent en marche pour l'Égypte. L'entrée de Djohar, dans la capitale de cette contrée, eut lieu le 2 scha'ban de la même année. Ce ne fut qu'en l'année 362, selon El-Bekri, qu'El-Mo'ez, quittant l'Ifrik'ia, où il laissait Youssef ben Ziri comme son khalife, se rendit de sa personne en Égypte.

3 Ziri ben Menad es-Senhadji, chef de la famille des Beni Menad. Il régnait en prince presque indépendant sur le pays d'Achir, dans l'ancienne province de Titteri. Ziri offrit à l'émir El-Mançour billah, qui commença à régner en Ifrik'ia en l'année 334 de l'hégire, le concours de sa valeur personnelle et celui des forces dont pouvait disposer son petit État, pour soumettre plusieurs révoltes, celle entre autres d'Abou Yezid, en l'année 335. Plus tard, il obtint du prince, en récompense de ses services, la ville de Tiaret, qui fut réunie à son petit État. On voit de nos jours, non loin de Bor'ar, des ruines appelées Yechir (mot berbère qui veut dire «griffe»). On a

et père de dix enfants, tous d'un courage et d'une beauté remarquables. El-Mo'ez lui dit: «Amènemoi tes enfants; j'ai conçu de vastes projets, à l'exécution desquels vous devez tous m'aider. » Or le plus jeune des enfants de Ziri, celui pour lequel son père avait le moins de prédilection, se nommait Youssef. Ziri, se conformant à l'ordre du prince, se rendit devant lui avec ses enfants, à l'exception pourtant de Youssef, qui se trouvait précisément être celui que le destin avait désigné pour assurer la réalisation des projets conçus par le prince. On dit qu'El-Mo'ez possédait la science de prévoir l'avenir en ce qui le concernait lui et ses amis. C'est ainsi qu'il savait que la personne qu'il chargerait de gouverner l'Ifrik'ia, dans le cas où il se rendrait maître de l'Égypte (et qu'il serait obligé de s'y transporter lui-même), devait avoir un signe particulier connu de lui seul, et qui était sans cesse présent à son esprit. Or lorsque les fils de Ziri furent réunis devant lui, il ne trouva sur aucun d'eux l'indice en question. S'adressant alors à leur père, il lui dit : «Je ne vois sur aucun de ceux qui sont devant moi la marque du courage et de la valeur.» Ziri chercha à justifier le mérite de ses fils, tous braves selon lui. «Quant au plus jeune de mes enfants, ajouta-t-il, il

pu croire un instant, vu la ressemblance des deux noms, que c'étaient là les ruines de l'ancienne capitale de l'État du prince Ziri; mais M. Berbrugger (note à la p. 350 du t. IX de l'ouvrage de la commission scientifique de l'Algérie) affirme que ce sont là des ruines romaines, et qu'il faut chercher ailleurs, mais toujours de ce côté, l'Achir arabe.

est complétement insignifiant. » Ce fut en vain que le père s'attacha à déconsidérer son fils; le sort favorisait ce jeune homme, et, malgré tout, lui venait en aide. El-Mo'ez répondit alors à Ziri: « Va me chercher ton fils Youssef, et ne reparais devant moi qu'avec lui; car c'est lui seul que je désire, c'est lui seul dont j'ai besoin. » En effet, aussitôt que Youssef comparut devant le prince, celui-ci le reconnut (pour être celui qui lui était secrètement désigné), et à l'instant même il l'investit de l'autorité du khalifat (légat, lieutenant).

Dès ce moment, Youssef ben Ziri prit la direction des affaires (de la province de l'Ifrik'ia 1), et sa nomination brisa les ambitieuses pensées de ceux qui aspiraient de toutes parts à cette haute fonction. La nature des affaires du gouvernement obligea Youssef à entreprendre, pendant son administration, de longues expéditions et excursions (militaires). Ses actes furent en tous lieux couronnés d'un plein succès, et sa renommée se répandit bientôt partout. Il parvint à un âge avancé, après avoir gagné sur ses

Ce fut le mardi, 23 zil-h'adja 361, que Balkin Youssef ben Ziri reçut de l'émir El-Mo'ez lidin Allah le commandement de l'Ifrik'ia, à l'exception toutefois de la Sicile, qui, depuis quelques années, avait été constituée en émirat spécial, et dont le gouvernement était confié à cette époque à Ah'med ben el-H'assan ben 'Ali ben Abi el-Kelbi, de la province de Tripoli, lequel conserva un gouvernement particulier, 'Abdallah ben Yekhelef el-Ketani, devant relever directement du nouveau khalifat. Youssef mourut à la fin de l'année 373 (le 23 zil-h'adja), au moment où il s'occupait d'étouffer la révolte qu'un certain Ben Kharzoune avait tentée dans le Mor'reb, en s'emparant de la ville de Segelmassa.

ennemis de nombreux avantages. A sa mort, il laissa l'émirat à ses ensants, et l'autorité se transmit successivement entre eux jusqu'à ce qu'elle échût en partage à El-Mo'ez Badis. Ce fut le dernier prince remarquable de cette dynastic 1.

Le premier acte par lequel ce prince inaugura son autorité, sut d'ordonner l'extermination de la rased'a <sup>2</sup>. Bientôt, se révoltant contre la suzeraineté des khalises d'Égypte, il se plaça sous celle du commandeur des croyants, à Bagdad. Celui-ci accueillit sa soumission avec empressement, et lui écrivit aussitôt pour l'assurer de sa protection et lui envoyer la khele'a sull'al ou investiture, et le lek'eb ou droit d'ajouter à son nom une dénomination particulière.

El-Djerdjerani, qui à cette époque dirigeait l'administration du gouvernement des 'Obeïdites, fut informé de ces diverses circonstances. Leur gravité l'affligea profondément, et dès lors il conçut contre El-Mo'ez une haine implacable.

Jusqu'à cette époque, toute émigration ou déplacement avait été interdit aux fractions بضون de

- Li-Mo'ez ben Badis, quatrième prince de la dynastie sanhadjite ou zirite, sut proclamé à El-Mahdia, trois jours après la mort de son père, le prince Badis, le 3 zil-h'adja 406; mais attendu son jeune âge, une régence sut instituée et consiée aux soins de la grand'mère du jeune émir. El-Mo'ez mourut en l'année 453, après avoir abdiqué entre les mains de son sils Temim, qui lui succéda.
- مُونِي quitter, abandonner une رابعت , dérivé du verbe رابعت , quitter, abandonner une chose, etc.» féminin de رابعت qui se sépare et sait désection».

  De là, en matière religiouse, schi'ites ou hérétiques.

la tribu des Beni 'Amer Ben Sa'ssa'a بني عامر بن , les La'ri , les Latih' رياح), les Riah' رياح), et autres qui étaient établies dans le Sa'id بالاعباء, et autres qui étaient établies dans le Sa'id بالاعباء); il ne leur était pas permis de dépasser la ligne de démarcation du Nil. Mais en apprenant les événements ci-dessus relatés, El-Djerdjerani leva cette interdiction, facilità à ces fractions de tribu les moyens de se déplacer, et les autorisa même, cédant à ses propres sentiments de haine, à agir envers El-Mo'ez selon leur penchant, et leur désir d'envahissement longtemps contenu. Ces populations ne tardèrent pas à fondre sur El-Mo'ez comme un torrent impétueux وسيراهي 2, et le jetèrent dans une situation des plus difficiles.

El-Mo'ez ne daigna point d'abord s'inquiéter de leur venue; au contraire, il employa ces Arabes à son service, et leur donna des marques réelles de sa générosité. Mais ceux-ci, tout en acceptant la situation qui leur était faite, ne cessaient de comploter contre les jours du prince; et bien qu'ils l'aidassent à vaincre ses ennemis, ils recherchaient néanmoins toutes les occasions et tous les moyens de lui nuire. Le moment vint enfin où, perdant tout respect pour la souveraineté d'El-Mo'ez, ils tournèrent leurs armes contre lui, et tentèrent de lui enlever l'émirat. Les

Le manuscrit B porte : رَحُوكُ الْحَمْعُ سَيْرَ الْحَمْعُ «inondation des digues». Allusion au chap. xxxiv du Coran, verset 15 : وَأَكْرُصُوا فِأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ سَيْرَ الْعَمْعُ سَيْرَ الْعَمْعُ سَيْرَ الْعَمْعُ اللهُ وَالْعَمْعُ اللهُ وَالْحَمْعُ اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

hostilités éclatèrent bientôt, et plusieurs rencontres eurent lieu entre les deux partis. La bataille la plus importante fut celle qui se livra à Djendar en l'année 444. Cette journée porta une rude atteinte à la puissance et à la dynastie de l'émir d'Ifrik'ia.

Les Arabes vainqueurs s'emparèrent de K'aïrouan, se livrèrent, dans cette ville, à toutes sortes de déprédations, violèrent les femmes, assaillirent les paisibles habitants de la cité, et poursuivirent avec acharnement ceux qui essayèrent de s'échapper. El-Mo'ez, désespérant de la lutte, se décida enfin à leur abandonner le terrain, se bornant à leur demander une alliance fidèle, et ne se réservant plus que le gouvernement de la ville et de la province d'El-Mahdia 1.

El-Mo'ez réfléchit sur sa position, pesa les chances de succès qui lui restaient, et ayant jeté les yeux autour de lui, il reconnut qu'il n'avait de salut que dans le courage et la valeur de ses plus fidèles lieutenants. Il résolut dès lors de se les attacher davantage par les liens de la parenté en les mariant à ses filles. Ils devinrent en effet ses gendres, et, dès ce jour, ils lui prêtèrent l'appui de leurs forces pour vaincre ses ennemis. Réunissant alors ses troupes éparses, et prenant avec lui sa famille et ses richesses,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> El-Mahdia ou Africa, ville du littoral E. de la régence de Tunis, bâtie sur les ruines de l'ancienne Aphrodisium, à trente milles de Monastier. Et-Tidjani en parle longuement plus loin. D'après lui, l'on commença la construction de la ville de Mahdia le 5 k'ada 303.

El-Mo'ez vint se placer au milieu de ses auxiliaires, auxquels il abandonna le soin de veiller aux intérêts de l'État. La colonne se mit en marche, et, grâce à la surveillance active de ses lieutenants prêts à le défendre au moindre signe de danger, le prince put faire tranquillement son entrée dans la ville de Mahdia. A partir de ce moment, l'étoile d'El-Mo'ez s'éclipsa et cessa de briller de l'éclat qui lui avait été particulier jusqu'alors; car, semblable à l'homme pusillanime et sans courage, il avait dû recourir, pour s'enfuir, à la protection d'un bras étranger.

L'auteur (Ebn Bessam) dit, dans son chapitre, que «le premier acte par lequel El-Mo'ez inaugura son autorité, fut d'ordonner l'extermination de la secte de la rafedha. » Nous ajouterons qu'El-Mo'ez n'avait jamais cessé de hair les Beni 'Obeid Allah. Il les maudissait dans son cœur, et persécutait secrètement leurs partisans. Plus tard, il afficha publiquement ces sentiments d'aversion, lorsque, du haut des chaires des mosquées, il lança contre eux l'anathème, et qu'il ordonna à plusieurs reprises et sur différents points le massacre de ces mêmes sectaires. On dit qu'il avait écrit, quelque temps auparavant, à Ei-Djerdjerani, pour l'engager à embrasser son parti contre les Beni 'Obeid Allah. Il avait employé dans sa lettre diverses allusions et plusieurs phrases à double sens, et s'était flatté de l'espoir de le voir accepter ses offres d'une commune rébellion. Une fois il lui écrivit de sa propre main, et entre autres phrases se trouvait celle-ci : «C'est à cause de toi

que je me suis allié à des gens sans foi, ni loi, ni vertus; et certes, sans toi, j'aurais toujours ignoré qu'ils existassent!» Il faisait ainsi allusion aux Beni 'Obeid Allah, et donnait à entendre que s'il leur avait laissé quelque répit, ce n'avait été qu'à la seule considération d'El-Djerdjerani, et eu égard à l'amitié qu'il ressentait pour lui. Lorsque ce dernier reçut cette missive, il s'écria: « Quelle chose surprenante! ce jeune homme, Mograbin et Berbère, veut ruser et tromper un homme de mon âge, Bagdadin et Arabe!» En se bornant à semer diverses allusions dans sa lettre. El-Mo'ez avait en vue de susciter la discorde entre les 'Obeïdites et leur ministre, dans le cas où la missive aurait été lue par eux, et où, selon toute probabilité, le sens réel eût été deviné. «J'en jure par Dieu, s'écria encore El-Djerdjerani, j'enverrai contre lui des troupes considérables; aucun sacrifice ne saurait m'arrêter dans l'exécution de ce dessein. » Ce fut alors qu'il autorisa les fractions des tribus (dont nous avons parlé) à traverser le Nil, évitant de leur prescrire aucun ordre; car il savait bien qu'elles n'avaient besoin d'aucune recommandation [pour que le but qu'il se proposait fût atteint]. «Je t'envoie, écrivait-il à El-Mo'ez, des coursiers intrépides, sur lesquels j'ai fait monter de valeureux cavaliers, asin que l'œuvre décrétée par Dieu dans ses destins soit accomplie 1. » Quelque

اللهُ أَمْرًا كَانَ مَعْعُولًا Extrait du verset 43 du chap. VIII du Coran.

temps auparavant, lui ayant écrit pour lui adresser de vifs reproches et l'inviter à rentrer dans l'obéissance, il lui avait dit : « Si tu ne renonces pas à ta pensée de révolte, des troupes formidables ne tarderont pas à pénétrer sur tes terres; leurs coursiers seront si nombreux, que la poussière soulevée sous leurs pas empêchera de les compter, et qu'il deviendra impossible de distinguer le jour de la nuit. »

L'auteur (Ebn Bessam) dit encore : « Et il les autorisa, cédant à ses propres sentiments de haine, à agir envers El-Mo'ez selon leur penchant et leur désir d'envahissement longtemps contenus.» Ceci n'est pas parfaitement exact. D'après ce que nous avons puisé ailleurs, il paraîtrait que lorsque El-Djerdjerani les autorisa à effectuer leur passage, ils s'y refusèrent d'abord, et que pour les y engager, il accorda à chacun d'eux une pelisse et un dinar; aussitôt ils émigrèrent. Plus tard, lorsque ceux-ci arrivèrent dans la province d'Ifrik'ia, qu'ils en eurent reconnu la fertilité et qu'ils écrivirent à leurs frères d'aller les rejoindre, El-Djerdjerani ne permit cette émigration qu'à la condition que chacun des émigrants lui remettrait une pelisse et payerait un dinar. Il reçut par ce moyen bien plus qu'il n'avait d'abord donné.

L'auteur ajoute : «La bataille la plus importante fut celle qui se livra à Djendar. » Djendar est le nom d'une montagne bien connue, située près de K'aï-rouan. La bataille fut livrée par les troupes d'El-Mo'ez, qui étaient au nombre de trente mille; les

Arabes, formant le parti ennemi, ne comptaient dans leurs rangs que trois mille hommes seulement. L'armée d'El-Mo'ez y fut complétement défaite, et ceux d'entre les soldats qui purent échapper à la mort furent entièrement dépouillés. C'est sur ce fait mémorable que l'un de ces Arabes, 'Ali ben Resk' er-Riah'i, composa un poëme très-renommé encore de nos jours. En parlant de la bataille de Djendar, le poëte dit:

Ebn Badis est certes un puissant souverain; mais, j'en jure par mes jours! il n'a point d'hommes courageux autour de lui:

Trois mille des nôtres ont vaincu trente mille des siens. Oh! malheur, malheur sur lui!

Le vizir El-Djerdjerani se nommait Ah'med ben 'Ali, et était surnommé Aboul-K'assem. C'était un homme politique, habile, rusé, plein de perspicacité, et doué d'une mémoire prodigieuse. Il fut vizir d'Ed-Dhaher l'Obeïdite¹ en Égypte, puis de son fils El-Montecer². Ed-Dhaher, ayant eu à blâmer sévèrement sa conduite, donna l'ordre qu'on lui coupât les deux mains. Cet ordre fut exécuté, et lorsque l'opération fut terminée, El-Djerdjerani se rendit dans les bureaux où il travaillait, et reprit sa place

Dhaher li izaz din Allah. Nom du quatrième khalise sathimite d'Égypte. Né en ramadan 395, il succéda à son père en 410, et mourut en 427.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il y a ici erreur. Il faut lire El-Mostancer au lieu d'El-Montecer. El-Mostancer billah Abou Temim el-Mo'ez, fils du précédent. Il naquit en 420; proclamé après la mort de son père en cha'ban 427, il mourut le 18 zilh'adja 487.

accoutumée, sur le banc des écrivains, en disant : Certes le khalife a pu me faire couper les mains comme châtiment; mais il ne m'a pas destitué de mes fonctions! » Ces paroles furent rapportées à Ed-Dhaher, auquel elles plurent infiniment, et elles furent la cause première de l'élévation d'El-Djer-djerani au vizirat. Il était, avant cette nomination, employé dans une des administrations publiques!. Il lui arrivait souvent de réprimander sévèrement les principaux officiers de l'État, et allait jusqu'à leur dire: « Vous n'aimez que les abus et la perfidie. » Abou Thalèb Moh'amed 'Abdallah el-Ansari a dit de lui:

Retiens ta langue, et tâche de savoir ce que c'est que la vertu et la modestie;

Combien de fois n'as-tu pas dit: vous n'aimez que la perfidie et l'injustice,

Et cependant est-ce à cause de la loyauté et de la pureté de tes actes qu'ils t'ont coupé les mains?

El-Djerdjerani mourut en l'année 436.

D'après d'autres historiens, le passage des Arabes en Ifrik'ia fut autorisé par un autre ministre qu'El-Djerdjerani. Ce qui viendrait à l'appui de cette opinion, c'est la date que nous avons donnée de la mort de ce dernier, le passage des Arabes ayant eu lieu quelques années après cette époque. On dit que ce fut El-Yazouri

المحى المحال المحال المحدى ال

ben 'Ali, surnommé Abou Moh'amed, qui autorisa le passage des Arabes en Ifrik'ia. Cet El-Yazouri fut vizir après la mort d'El-Djerdjerani. Son histoire et ses succès contre le gouvernement des 'Obeïdites sont connus. Ceci paraît être la véritable version. Dieu le sait! Ces faits sont au nombre de ceux qu'a négligés l'historien Ebn Bessam.

Nous avons donné toute liberté à notre plume dans ce chapitre, tel qu'un cavalier qui lâche la bride sur le col de son cheval, le laissant librement courir dans un vaste champ ouvert devant lui. Nous avons voulu, dans cette circonstance, ajouter de nouveaux détails aux faits que nous avons rapportés touchant le passage et l'établissement des Arabes en Ifrik'ia.

Nous nous étions arrêtés à Celtane طلخ, l'une des stations dont nous avons parlé. Ce lieu a été appelé ainsi par ce que les Beni Celtane بني حلتان, tribu berbère, s'y étaient établis dans les temps anciens. Autrefois cette localité était désignée sous le nom de Bourg des Beni Celtane في عني حلتان. C'est là qu'en l'année 334 fut livrée une bataille entre 'Amer ben 'Ali ben el-H'ussein, et Mastaouïa en-Nekari. Voici les faits : lorsque Abou Yezid 2 se

<sup>1</sup> D'après une note écrite en marge du manuscrit A, le nom de Celtane s'écrit aujourd'hui avec un (سلتان). C'est, sans nui doute, la localité connue sous le nom de Henchir Saltane, à quelques milles des bains de l'H'amamlif. Indiqué sur la carte dressée au dépôt de la guerre en 1842.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abou Yezid Makhlad ben K'aidad qui, à la mort de El-Mahdi, avait levé l'étendard de la révolte dans le Djebel Auras, et qui, se

rendit maître de K'aïrouan, il envoya ce Mastaouïa contre Tunis, ayant été informé que les habitants de cette ville, qui s'étaient d'abord soumis à son autorité, cherchaient à se révolter contre lui. El-K'aïem¹, en ayant eu connaissance, le fit devancer à Tunis par 'Amer ben 'Ali, qui, en arrivant près de la ville, la trouva déjà occupée par Mastaouïa. Celui-ci avait déjà fait massacrer un nombre considérable des habitants, et détruire plusieurs de ses mosquées. Aussi se décida-t-il à revenir sur ses pas. Mastaouïa le poursuivit à la tête de ses troupes, et les deux armées se rencontrèrent à Celtane. 'Amer ben 'Ali et les ketamas 2 qui combattaient avec lui

faisant appeler du nom de scheikh El-Moumenin, engageait les habitants de l'Ifrik'ia à reconnaître pour souverain En-Nasser, prince d'Andalousie, descendant des Omeyyades. (Noël Desvergers, Histoire de l'Afrique et de la Sicile, note, p. 165, d'après Ibn Khaldoun.) El-K'aïrouani rapporte que Abou Yezid était né dans le pays des nègres, et qu'il était originaire de Touzer.

- <sup>1</sup> El-K'aïem bi amr Allah, Aboul-K'assem Moh'amed, second prince de la dynastie des 'Obeïdites ou Fathimites en Afrique, succéda à son père dans le mois de rebi' el-aoual 322. Il abdiqua au mois de ramadan 334 en faveur de son fils Isma'il el-Mançour bi 'Allah, désolé de n'avoir pu mettre fin à la guerre civile qui déchirait la province. Il mourut quelques semaines après. Les détails que donne ici Et-Tidjani sur les guerres d'El-K'aïem et d'Abou Yezid renferment des renseignements qu'aucun autre historien tunisien ne donne.
- <sup>2</sup> Branche principale des Beranis, l'une des grandes divisions de la nation berbère. D'après Ibn Khaldoun, lorsque Abou'Abdallah el-Schi'i leva l'étendard de la révolte, et travailla en secret à servir la cause et les intérêts d'Obeïd Allah el-Mehdi, qui, en l'année 296, fonda la dynastie des 'Obeïdites ou Fathimites, les Ketamas embrassèrent avec dévouement ce parti naissant. Les Ketamas formaient

essuyèrent une terrible défaite, et perdirent un grand nombre des leurs. La nuit étant survenue, 'Amer se réfugia dans les gorges de la montagne de plomb ,' et le matin il se remit en fuite. Mastaouïa le poursuivit de nouveau et lui livra une deuxième bataille; mais cette fois-ci les révoltés furent défaits et perdirent un grand nombre de leurs partisans. Mastaouïa fut blessé. A la nouvelle de cette victoire, les habitants de Tunis se soulevèrent et chassèrent tous les révoltés, partisans de Mastaouïa, non sans en avoir tué un grand nombre.

Nous passâmes la journée à Celtane, et le lendemain nous quittâmes cette localité. Nous nous arrêtâmes à El-Fellah'in المجال المجال . C'est là que finit le pays connu sous le nom de presqu'île de Scherik, ainsi que nous l'avons dit. A El-Fellah'in commence le pays connu sous le nom de Ouadi er-Remel وادى . Celui-ci s'arrête là où finit l'étape ou station de Fellah'in. Le pays de Ouadi er-Remel cesse de porter ce nom à l'endroit où s'élève une tour ou

la partie la plus courageuse et la plus dévouée des armées des 'Obeïdites.

El-K'aïrouani place le lieu du combat près de la rivière Ouadi Melian , qui, en effet, n'est pas éloignée de Celtane. Le Ouadi Melian, qui prend sa source au sud-ouest de 'Ain Fourme, l'ancienne Furnistanum, se jette dans le golfe de Tunis, au sud-est de la petite ville de Radès, après un parcours d'environ vingt-cinq lieues du sud-est au nord-est. La montagne dite de plomb , au sud-est de l'une set à six lieues environ sud-est de Tunis. Cette dénomination lui a été donnée à cause d'une riche mine de plomb qui s'y trouve et qui paraît avoir été exploitée par les Romains. (Indiqués sur la carte dressée au Dépôt de la guerre, en 1842.)

forteresse, connue sous le nom d'El-Menara « le phare ». Cette construction 1, de forme circulaire, très-élevée et édifiée avec de grosses pierres carrées, est due à Ebn el-Ar'leb, qui en fit bâtir de semblables sur tout le littoral de l'Ifrik'ia, depuis Alexandrie jusqu'au détroit عد الزفاق de Ceuta عد عد الرفاق 2. Un autre menara ou phare, très-connu, celui de Carthage de Tunis, est dû au même El-Ar'leb. De cette étape, nous aperçûmes au loin les terres du

1 Une localité du nom de K'asr el-Menara existe encore de nos jours sur la route de Tunis à Soussa. Elle est indiquée sur la carte dressée au Dépôt de la guerre en 1842, et il en est fait mention dans Desfontaines, t. II, p. 104, et dans Shaw, t. I, p. 106 et 107.

2 Ibrahim ben Ah'med ben Moh'amed el-Ar'leb, onzième prince ar'labite. Il succéda à son frère Moh'amed Aboul' Raranik', mort en l'année \$61. Ibrahim, qui eut à comprimer plusieurs révoltes, qui fonda la ville de Rak'ada, non loin de K'aïrouan, en l'année 263, et dont la fin du règne sut marquée par des actes d'une cruauté inouïe, fut déposé en l'année 288, par le khalife d'Orient, et remplacé par son fils Aboul' 'Abbas 'Abdallah. Le khalifat, qui depuis la fondation de la dynastie des Ar'labites, avait perdu toute prépondérance en Afrique, s'empressa de saisir l'occasion de faire acte d'autorité suzeraine. Ibrahim quitta l'Afrique et se rendit en Sicile, où la guerre qu'il soutint pendant quelque temps contre les Grecs et ses brillants exploits firent trembler l'empereur dans Constantinople. Il mourut à la fin de 289, après un règne de vingt-huit années environ. L'Afrique dut à ce prince l'établissement d'un vaste système télégraphique dont il se servait pour être informé en peu de temps des faits importants qui pouvaient surgir sur un point éloigné de ses États, et pour y transmettre ses ordres avec rapidité. Plusieurs milliers de tours furent construites, par son ordre, le long du littoral, depuis la frontière de l'Égypte jusqu'à l'Océan, et, du haut de ces tours, des seux allumés pendant la nuit servaient à la fois et de moyens télégraphiques et de phares pour les navires qui se trouvaient près des côtes. C'étaient, en outre, de vigilantes sentinelles en cas de débarquement d'un ennemi.

pays désigné sous le nom d'El-H'amamat الحهامات, au bord de la mer 1.

Nous partîmes d'El-Menara le jeudi au matin, premier jour du mois de djoumadi el-akhera. Nous passâmes d'abord par la petite ville appelée El-Merced المرضع, dont il sera fait mention plus loin. Nous traversâmes les sables qui y touchent, puis nous coupâmes la seb'khet «lac, marais», appelée El-Djerda الجرعا, et nous prîmes à droite, au milieu de broussailles, nous approchant de la plage, préférant cette route à l'autre, parce qu'elle est plus courte. De là nous aperçûmes devant nous le châw l'enseveli », et فصرالمجبون «l'enseveli », et dont la construction remarquable fait la gloire de celui qui l'a élevé. Cette construction est due au même Ben el-Ar'leb dont il a été parlé; elle est tombée aujourd'hui en ruines. Son nom de Madefoun s'explique parfaitement, parce que les broussailles l'entourent tellement de toutes parts, qu'il y semble comme enseveli.

Nous terminâmes notre étape au bourg appelé Ahrik'lia اهيفليه ². C'est un grand village, bâti sur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Petite ville de la côte est de Tunis, bâtie sur la pointe d'un petit isthme bas et étroit, à environ dix-sept lieues de Tunis. H'a-mamat s'élève sur les ruines de l'ancien Pudput. (Voir Aboulféda, traduction de M. Reinaud, p. 176.) Indiquée sur la carte dressée au Dépôt de la guerre en 1842.

Appelée aujourd'hui Herk'la, à l'extrémité opposée de H'amamat, dont elle est séparée par un golfe qui prend le nom de golfe de H'amamat, à huit lieues environ de H'amamat. Petite ville bâtie au hord de la mer, sur une éminence pierreuse que l'on découvre

le revers d'une colline qui domine la mer. Ses habitants prétendent être de pure origine arabe.

C'est en ce lieu que fut livrée la bataille entre Ayoub ben Khiran ez-Zouili en-Nekari et Beschera es-Sek'li, lieutenant d'Aboul' K'assem el-K'aïem. Lorsque ce dernier apprit la révolte d'Abou Yezid et sa prochaine arrivée à Baja باجع, il y envoya, avant qu'Abou Yezid y fût parvenu, son lieutenant Beschera, dont il vient d'être parlé, avec la mission de s'opposer à l'entrée du chef des rebelles dans la ville, en la mettant en état de désense et en y réunissant de nombreuses troupes. Beschera s'y rendit et y assembla ses soldats, de sorte que lorsque Abou Yezid se présenta, il trouva la ville déjà occupée par Beschera. Une bataille fut livrée (non loin de Baja), et l'armée d'Abou Yezid fut mise en déroute. A la suite de cet échec, ce chef des révoltés mit pied à terre, et s'étant fait amener son âne blanc, il dit, en le montant, à ses compagnons (qui l'entouraient): «Ce n'est certainement point avec cette monture qu'on peut fuir avec rapidité; mais c'est ainsi qu'on affronte la mort ». Puis tournant habilement le camp de Beschera, il y pénétra avec toutes ses forces. La peur s'empara aussitôt de Beschera; après avoir perdu un grand nombre des siens, il

de très-loin. C'est l'ancienne Horrea Cælia de l'itinéraire d'Antonin. Indiquée sur la carte dressée au Dépôt de la guerre en 1842.

L'ancienne Vacca de Salluste, une des principales villes de la régence de Tunis, à seize lieues ouest de la capitale. Indiquée sur la carte dressée au Dépôt de la guerre en 1842.

dut prendre promptement la fuite, poursuivi par les partisans d'Abou Yezid. En même temps qu'Abou Yezid entrait par la force des armes dans Baja, Beschera arrivait en fugitif à Tunis, qu'il quitta peu après pour se réfugier à Soussa موسع . Aussitôt les habitants de Tunis écrivirent à Abou Yezid (pour implorer sa clémence). Celui-ci accéda à leurs demandes, et leur donna un chef choisi parmi ses plus fidèles. Dès qu'El-K'aïem apprit la défaite de Beschera, sa fuite et son arrivée à Soussa, il lui expédia de nouvelles troupes, et lui fournit de nouvelles ressources, afin de le mettre à même de reprendre les hostillités et d'attaquer une deuxième fois Abou Yezid. Beschera (se conformant à ces ordres), quitta Soussa et se porta à la rencontre de l'ennemi. (C'est alors qu')il arriva à Merced, ce même bourg dont il a été parlé plus haut. A la nouvelle de la marche de Beschera, Abou Yezid envoya contre lui Ayoub ben Khiran, dont il a été question précédemment, et qui l'atteignit à Merced. Beschera battit en retraite, et se replia avec ses forces sur Ahrik'lia, dont il a été fait mention, et se retrancha derrière les fortifications de la citadelle. Ayoub et ses troupes étant arrivés, les deux corps d'armée se rencontrèrent sur ce terrain. Le lieutenant d'Abou Yezid fut défait, et perdit plusieurs milliers d'hommes, dont quelques

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ville bâtie sur la côte est de Tunis, à trente-quatre lieues environ de cette capitale. Indiquée sur la carte dressée au Dépôt de la guerre en 1842. L'ancienne Adrumète. Et-Tidjani en parle plus loin.

centaines furent faits prisonniers et envoyés, par ordre de Beschera, à la ville, où la population les massacra à coups de bâton et de pierres. Ayoultourna auprès d'Abou Yezid, et lui rendit compte de la perte de la bataille. Celui-ci, profondément affligé d'un si fâcheux événement, se mit aussitôt à la tête de ses forces, et se jeta à la poursuite de Beschera; mais il le trouva déjà en route se disposant à rentrer à Mahdia. Il arriva sur le terrain où son lieutenant avait perdu la bataille, s'apitoya amèrement sur la mort de ses compagnons, et donna des ordres pour que leurs corps fussent ensevelis.

Nous quittâmes Ahrik'lia le vendredi 2 djoumadi el-akhera, et nous arrivâmes à Soussa augu, station peu distante de là. Soussa est une grande ville, bâtie sur le revers d'une colline, entourée d'un rempart solidement construit, et baignée par la mer. On y trouve d'anciennes ruines. C'est là que se fabriquent les fins vêtements appelés soussia. Cette ville voit arriver de tous les points de nombreux voyageurs. Elle possède une belle mosquée (djamè), dans laquelle se fait la prière de la khoteba, et qui fut bâtie sous le gouvernement d'Aboul' 'Abbas Moh'amed ben el-'Ar'leb ben Ibrahim ben el-Ar'leb¹, en l'année 236, sous la direction de son serviteur Meram. A cette époque, Soussa n'était qu'une simple bourgade.

Il succèda à son père au mois de rabi' el-aoual 226. Ce prince fonda en 237, près de Tahort, la ville de 'Abbacia, qui fut incendiée et détruite plus tard par les Beni Roustam, et mourut dans le cours de l'année 242. Il fut le cinquième prince de la dynastie ar'labite.

Lorsque Abou Ibrahim Ah'med ben Moh'amed el-Ar'leb 1, neveu du précédent, y arriva après lui, il emenouvela les remparts et en fit une ville. La reconstruction des remparts eut lieu en l'année 249. Dans la cour de la mosquée se trouve gravé, sur une plaque de pierre et en caractères anciens, ce vers :

Le K'oran est la parole de Dieu et n'a point été créé.

Ce vers se trouve également gravé sur les colonnes de la mosquée, et sert d'avertissement aux sectateurs de la Sunna السنة, les orthodoxes<sup>2</sup>.

C'est de Soussa que partit Assed ben Forat pour aller faire la conquête de la Sicile en l'année 212. Il entra en vainqueur dans un grand nombre de citadelles et de villes fortifiées de l'île, et y mourut l'année suivante, en dirigeant les opérations d'un siège.

On rapporte que, dans les temps anciens, les Roums (Grecs) opérèrent à Soussa un débarquement de trente mille combattants <sup>3</sup>. Cette nouvelle ne tarda pas à venir à la connaissance de Mo'aouïa ben

- <sup>1</sup> Les manuscrits A, B et C portent que ce prince était neveu du précédent. C'est une erreur; car, au rapport d'Ibn Khaldoun, et c'est la version exacte, il était fils du précédent, auquel il succéda en l'année 242. Il mourut en zil' k'a'da 249.
  - <sup>2</sup> Suppression de six lignes du manuscrit A. Sujet de nul intérêt.
- sen apprenant que les Arabes, au nombre de dix mille, sous la conduite de Mo'aouïa ben Khodeidj, venaient de pénétrer de nouveau dans la province d'Afrique (année 45° de l'hégire = 666 de J. C.), l'empereur Constant II y envoya aussitôt une flotte chargée de débarquer sur le littoral des troupes dont le commandement avait été confié au patrice Nicéphore (). Le débarquement eut lieu, selon En-Noaïri (à qui nous empruntons ces détails), à San-

Khodeidj Es-Secouni, appelé par les uns Et-Tadjibi, et par d'autres El-Kendi 1. Ce Mo'aouïa, qui gouvernait l'Ifrik'ia, et qui avait reçu ce vaste commandement d'Amr ben el-'Assi, s'empressa d'envoyer au secours de Soussa 'Abdallah ben ez-Zobeïr, qui, à la tête de nombreuses troupes, vint établir son camp sur un monticule élevé à douze milles environ de la ville. Aussitôt les Roums, informés de son arrivée, firent approcher leurs vaisseaux de la plage et se disposèrent à partir. Le lendemain, 'Abdallah s'avança, avec son corps d'armée, jusques auprès des remparts de la ville où il mit pied à terre, et fit, devant ses troupes, quelques prières appropriées à la circonstance. Les Roums, quoique surpris de son courage et de sa témérité, firent une sortie contre 'Abdallah, qui priait, prosterné à terre, sans s'émouvoir de cette attaque; mais lorsqu'il eut fini, il re-

tabarta عضيرض, dans la régence actuelle de Tripoli (Sabrata). Les troupes grecques, rencontrées et battues par les légions de Mo'aouia, durent se rembarquer aussitôt sur leurs vaisseaux et s'éloigner de cette contrée à jamais perdue pour l'empire d'Orient.

Mo'aouïa ben Khodeidj el-Kendi reçut, en l'année 45 de l'hégire, du khalife Mo'aouïa, le commandement d'un corps d'armée fort de dix mille hommes, à la tête desquels il pénétra en Ifrik'ia. Ben Khodeidj, aidé de ses lieutenants, soumit les villes de Soussa, Djeboula, Bizerte, ainsi que l'île de Gerba. Selon quelques historiens Arabes, ce fut à cette époque que 'Ok'ba ben Nase' el-Fehri, alors lieutenant de Ben Khodeidj el-Kendi, pénétra dans l'Afrique centrale et soumit les pays des Ouadan, de Fezzan, Kouar, de Zouïla, etc. etc. Lorsque Ben Khodeïdj, qui l'avait sollicité, obtint le gouvernement de l'Égypte, en l'année 50 de l'hégire, ce fut ce même 'Ok'ba que le khalife appela au gouvernement de l'Isrik'ia. Suppression de deux lignes du manuscrit A.

monta à cheval et fondit impétueusement sur l'ennemi, qui fut défait et mis en déroute. Les Roums se rembarquèrent sur leurs vaisseaux, et mirent à la voile pour leur pays.

Soussa a toujours été très-renommée par les obs-

tacles qu'elle oppose à ses assaillants. Ses habitants sont connus par la fierté de leur caractère et leur courage guerrier. Une seule preuve suffit pour démontrer la force de la place et la valeur de ses habitants. Lorsque 'Abou Yezid s'en empara, il exerça une tyrannie tellement odieuse, que les populations, indignées de tant de crimes, se soulevèrent contre lui et se donnèrent à Aboul-K'assem el-K'aïem, le schei'ite, auquel ils envoyèrent prisonnier le gouverneur que leur avait donné Abou Yezid. Ces événements se passaient en l'année 332. L'année suivante, Abou Yezid vint lui-même mettre le siége devant Soussa, et on calcula que les forces dont il disposait dans cette circonstance s'élevaient à cent mille khoss « huttes-tentes », chaque khoss abritant trois ou quatre de ses partisans, et quelquefois davantage. Chaque jour l'attaque de la ville était renouvelée; tantôt le succès répondait aux armes d'Abou Yezid, et tantôt l'avantage passait à l'ennemi; le siége se prolongea ainsi jusqu'à la mort d'El-K'aïem, qui eut lieu dans le cours de cette même année 333. Son fils Ismai'l, surnommé El-Mançour, qui lui succéda, envoya contre Abou Yezid une forte armée qui l'obligea à lever le siège et à se retirer 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> El-K'aïem abdiqua dans le mois de ramadan 334 en faveur de

Les habitants de Soussa se soulevèrent aussi contre El-Mo'ez ben Badis, prince d'Ifrik'ia, en l'année 445 <sup>1</sup>.

son fils Isma'il, et mourut dans le mois de schaoual. Il fut donné à Isma'il el-Mançour billah de mettre fin à la longue et sanglante guerre civile que soutenait et alimentait l'intrépide et cruel Abou Yezid. Cet agitateur puissant, qui avait soulevé la province entière et avait entretenu la révolte pendant près de trente ans consécutifs, fut fait prisonnier dans un combat que lui livra, dans l'ouest de l'Ifrik'ia, le prince Isma'il, et mourut quatre jours après, dans le mois de moharrem, succombant à d'horriblés tortures que lui fit endurer son vainqueur. L'historien El-K'aïrouani (p. 104 de la traduction de M. Pellissier, WII de l'ouvrage de la Commission scientifique de l'Algérie) en parle dans son ouvrage, et Et-Tidjani raconte lui-même un peu plus loin sa défaite et sa mort. En commémoration de la victoire remportée sur Abou Yezid, El-Mançour bâtit, non loin de K'aïrouan, une ville à laquelle il imposa se nom de Mançouria la victorieuse. L'historien Ebn Schebath dit, en parlant de la ville de Sabra: «La Sabra, qui se trouvait près de K'airouan, avait été bâtie par les 'Obeidites, et s'appelait El-Mançouria. Il résulte de là que Sabra et Mançouria est l'appellation d'une même localité. Cette ville est complétement disparue de nos jours; néanmoins, l'emplacement qu'elle occupait à un mille sud de la ville actuelle de K'aïrouan, conserve encore son ancien nom, et est connu sous la désignation de Sabra el-H'orra el-K'edima. Le camp tunisien dit Meh'elet el-'Aradh, qui chaque année se rend, pendant la saison de l'hiver, dans le sud de la régence pour y prélever l'impôt annuel, s'établit, durant quelques jours, sur l'ancien emplacement de Sabra ou Mançouria, lorsqu'il s'arrête à K'aïrouan. Ibn H'auk'al dit qu'El-Mançour vint habiter sa nouvelle ville de Mançouria le dernier jour de schaoual 336=947 de J. C. (Journal asiatique du mois de février 1842, p. 175.) Selon Ebn Khaldoun, El-Mançour mourut au mois de ramadan 342; il eut pour successeur son fils El-Mo'ez lidin Allah Abou Temim Ma'ad. J'ai négligé ici la traduction de neuf lignes du texte du manuscrit A qui ne m'ont point paru offrir de l'intérêt. Elles renserment des vers rapportés par El-Bekri. (Voir p. 480 du t. XII des Notices et Extraits des manuscrits.)

El-Mo'ez ben Badis el-Mançour ben Balkin, quatrième prince

Ils cessèrent de lui payer le tribut, en lui déclarant « qu'ils avaient d'abord besoin eux-mêmes de cet argent, asin de se mettre en état de repousser leurs propres ennemis avec succès ». (Sur ces entrefaites), la sœur d'El-Mo'ez mourut à Soussa, et les autorités de la ville recueillirent tout ce qu'elle avait laissé, refusant d'envoyer à El-Mo'ez l'héritage de sa sœur. Celui-ci (dans le but de réclamer cette succession) dépêcha vers eux un de ses officiers, auquel ils répondirent : « Comment serions-nous assez insensés pour envoyer à El-Mo'ez ces richeses, qui lui fourniraient des armes contre nous! Nous les gardons, afin d'augmenter nos propres forces pour le repousser et le combattre.» El-Mo'ez envoya alors contre eux de nombreux vaisseaux, qu'il sit partir du port d'El-Mahdia. Dès le lendemain, au point du jour, ils étaient dans le port de Soussa, qu'ils incendièrent avec tous les navires qui s'y trouvaient ancrés. Il y en avait en ce moment-là plus de soixante, dont la majeure partie appartenait à des habitants de Soussa. Aussitôt la population de la ville se rua sur les gens de K'aïrouan domiciliés à Soussa, pilla leurs demeures, et leur sit subir toutes sortes de mauvais traitements. El-Mo'ez envoya également contre les gens de Soussa une petite colonne de cent cavaliers, à laquelle il fut ordonné de s'entendre et

de la dynastie des Zirites ou Sanhadjites, qui, en l'année 435, ayant secoué la suzeraineté des khalifes d'Égypte pour se placer sous celle des 'Abbassides de Bagdad, provoqua l'invasion des Arabes égyptiens dans la province d'Ifrik'ia dont il a été parlé plus haut.

d'agir d'un commun accord avec la division navale. On devait agir de concert pour assiéger la ville, qui devait être attaquée en même temps par mer et par terre. Mais Dieu, par une étrange combinaison, permit que le jour même où ces troupes se mettaient en marche, des vaisseaux du roi de Sicile vinssent à passer devant Soussa. Ceux d'El-Mo'ez en prirent alarme et rentrèrent (précipitamment) à El-Mahdia, sans que l'émir en fût informé. Sur ces entrefaites; la colonne arriva devant Soussa; elle demanda des nouvelles de la division navale, et ayant appris qu'elle était partie, les soldats d'El-Mo'ez se repentirent de s'être ainsi aventurés. Mais à ce moment les habitants de Soussa et les Arabes qui l'environnaient vinrent à eux et les engagèrent à entrer dans la ville. A peine y étaient-ils entrés, qu'ils y furent massacrés, et leurs têtes exposées aussitôt sur les remparts. L'auteur Ebn Scharaf dit : « Il m'a été rapporté, par un témoin oculaire, que le nombre de ces têtes était de plus de cinquante. Ceux qui purent sauver leur vie le durent à la faiblesse de leurs montures, qui ne leur avaient pas permis de rejoindre à temps leurs frères; et lorsqu'ils apprirent leur malheureux sort, ils rebroussèrent chemin en toute hâte, et purent ainsi sauver leurs jours.»

El-Mo'ez mourut peu de temps après ces événements, en l'année 454. Lorsque son fils Temim 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Temim ben el-Mo'ez ben Badis ben el-Mançur ben Balkin, cinquième prince zirite. Il naquit à Mançoura en 422, et mourut en l'année 501.

lui succéda, la ville de Soussa était encore en état de révolte, et ce ne fut qu'en l'année 456 que les habitants sollicitèrent et obtinrent de lui leur pardon.

Plus tard, Soussa fut gouvernée par des émirs arabes, qui s'en étaient rendus maîtres à l'époque où ils envahirent la contrée et enlevèrent l'autorité aux Sanhadjas 1. Le dernier de ces maîtres de Soussa fut un nommé Djebara ben Kamel ben Serh'an ebn Abi el-'Onein el-Fader'i el-Ba'id es-Seti, si connu par sa prodigalité. C'est sur lui que Soussa fut prise par les chrétiens, à l'époque où ils s'emparèrent de la ville de Mahdia, qui tenait pour El-H'assan, et qu'ils occupèrent tout le littoral 2. Lorsque (plus tard) 'Abd el-Moumen 3 arriva en Afrique et qu'il eut enlevé aux chrétiens la ville de Mahdia, les populations de

<sup>1</sup> Voir plus haut, p. 83 et suiv.

<sup>3</sup> Il est ici question de 'Abd el-Moumen ben 'Ali el-Koumi ez-Zenati, disciple et successeur d'El-Mahdi, sondateur de la dynastie des

Mouahe'din ou Almohades.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il est question de la prise de Mahdia, en 1147, par Roger, roi de Sicile, sur l'émir El-H'assan ben 'Ali, le dernier des princes de la dynastie des Sanhadjites. El-K'aïrouani en parle longuement. (Voir le tome VII de l'ouvrage de la Commission scientifique de l'Algérie, déjà cité.) Roger, pour punir H'assan d'être allé attaquer son allié le h'akem Youssef, gouverneur de Gabès, envoya contre lui une flotte et des troupes de cébarquement. H'assan donna cette fois encore une preuve de sa faiblesse et de sa pusillanimité; il s'enfuit à Tunis, abaudonnant Mahdia, dont les Siciliens se rendirent maîtres sans rencontrer de résistance. Ils s'emparèrent ensuite de Zouila, de Sfak's, de Soussa, de Breschek et de Gafsa. (D'intéressants et précieux détails sur l'établissement des Siciliens en Barbarie dans le x11° siècle sont contenus dans le tome VI, p. 179 et suiv. de l'ouvrage ci-dessus indiqué.)

chaque ville se soulevèrent en sa faveur contre les chrétiens qui se trouvaient parmi eux, et les habitants de Soussa imitèrent aussitôt cet exemple. Les divers scheikhs de ces populations étant accourus auprès de 'Abd el-Moumen pour lui offrir leur soumission, Djebara ben Kamel s'empressa également de se rendre vers lui. Un gouverneur choisi parmi les Mouah'edin unitaires1, fut donné par 'Abd el-Moumen aux gens de Soussa : ce fut 'Abd el-H'ak' ben 'Altasse el-Koumi. Mais les chrétiens revinrent inopinément attaquer Soussa une seconde fois, s'emparèrent de la ville, massacrèrent une partie de la population, firent le reste prisonnier, et, ne voulant point s'y établir, la détruisirent presque entièrement. Le gouverneur tomba aux mains des chrétiens, avec sa femme et ses enfants, et fut emmené avec eux en Sicile, où il dut rester quelque temps, jusqu'au moment où il lui fut possible de se racheter et de partir. Depuis lors la ville de Soussa fut ruinée, etc. etc. etc.

Qu'il suffise à la gloire de Soussa de rappeler que la ville de Mounoustir المنسير, sur le mérite de laquelle on conserve des traditions sacrées حديث,

<sup>1</sup> C'est le titre que prirent les sectaires d'El-Mahdi et les partisans d'Abd el-Moumen mentionné plus haut.

C'est la ville actuelle de Monastier, sur la côte E. de la régence de Tunis. Ebn Schebath, dans le commentaire qu'il a fait sur son propre ouvrage, dit: «Prononcez El-Mounoustir, avec un — sur le e, un — sur le un — sous le un — sous le un ponctué de deux points au-dessus; puis après vient un est sœur du 9, et à la fin du nom, un non ponctué.

est un de ses postes de défense بارسی, et relève entièrement d'elle.

Aboul' 'Arab Moh'amed ben Ah'med ben Temim, dans son livre des Tabak'at, rapporte, d'après le sened1 de Sosian ebn 'Oyeyena, lequel le tenait de 'Abdallah ben Dinar, qui le tenait lui-même de Ens ben Malek 2, que l'envoyé de Dieu avait dit : « Celui qui aura combattu pour la défense de la foi مزربطه à Mounoustir pendant trois jours, aura mérité le paradis. » Le même auteur rapporte, d'après le sened de Khaled ben Mo'dan, d'après 'Amran ben H'ocein, que l'envoyé de Dieu avait dit également : « Dans la ville de K'amounia est une des portes du paradis; on l'appelle El-Mounoustir. A la fin des siècles, la guerre sainte الجماع cessera partout ailleurs (à l'exception de ce lieu), et il me semble entendre le bruit de la foule s'avançant (à cette époque) de l'est à l'ouest du monde, vers les côtes de K'amounia.» Suivant le même sened, d'après 'Abad ben Ketsir, qui le tenait de Leits Abi Selim, qui l'avait recueilli de Medjahed, qui le tenait lui-même d'Ebn Omar, l'envoyé de Dieu avait dit aussi : « L'une des portes

<sup>1</sup> Du verbe wie, qui signisse « s'appuyer sur quelqu'un 'ou sur quelque chose, rapporter quelque chose en s'appuyant sur une autorité », se dit surtout en parlant des traditions relatives à Moh'amed. Ainsi chacun des personnages qui, dans le rapport d'une tradition, l'a reçue d'un autre ou du prophète même, et l'a transmise ensuite à un autre traditionniste, est un sened ou isnad pour le dernier qui cite la tradition. (Voir la lettre de M. de Slane à M. Hase, publiée dans le Journal asiatique du mois de novembre 1844.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir la note 1 de la page 66.

du paradis se trouve sur le rivage de K'amounia : c'est Mounoustir. Celui qui y entrera sera accompagné de la miséricorde divine, et celui qui la quittera en sortira avec la clémence et le pardon de Dieu.»

Le rapport de 'Abad, mentionné dans ce sèned, est abandonné et négligé par les traditionnistes; l'autorité de Leïts ben Abi Selim est faible et ne fait preuve que dans le livre d'Aboul' 'Arab.

D'après le sened d'Aboul-'Arab, reporté jusqu'à 'Abd er-Rah'man ebn Ziad ben Ane'am, qui le tenait de Motheref ben 'Abdallah, l'envoyé de Dieu s'était ainsi exprimé: «Mounoustir est une des portes du paradis. Pendant que ses habitants seront en prières, ils entendront tout à coup un grand bruit; ils expédieront un émissaire pour en connaître la cause, et peu après celui-ci retournera vers eux en fuyant. « — Qu'est-ce qui t'a fait fuir? lui diront-ils. » — Il leur répondra : «Les montagnes se sont mises en « mouvement 1, » et alors ils tomberont la face contre terre. Et Dieu dira : « O habitants de Mounoustir, si «je n'avais pas décrété que la mort atteindrait mes « créatures, certes je vous aurais fait entrer dans le « paradis. » Le sens de ces paroles est que leur entrée dans le paradis aurait lieu de leur vivant. La légende continue : « Un vent jaune رمح صبول venant du sud-est les atteindra, et aussitôt leurs épouses s'avanceront vers eux, se détachant des belles houris,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chapitre LXXXI du Coran, verset 3.

suivies de leurs serviteurs (et les aideront à entrer dans le paradis).»

L'autorité des traditions de 'Abd er-Rah'man, ben Ziad est également rejetée; ella a été combattue par Ebn Mo'in. El-Beheloul ebn Rasched a dit: « J'ai entendu Sofian ben 'Oyeyena dire: « 'Abd er-Rah'man « est venu avec six traditions qu'il attribue au pro-« phète, et cependant je n'ai entendu aucun savant « les rapporter et les faire remonter à cette source. »

D'après le sened de 'Aboul-'Arab, reporté à Sofian ben 'Oyeyena, et s'arrêtant à ce dernier, il est dit : « Il existe trois localités heureuses : El-Meciça and le la résurrection, soixante et dix mille martyrs ressusciteront; 'Ascalon and le lieu appelé El-Ya'k'outa dans et dans le Mor'reb, le lieu appelé El-Ya'k'outa dans Mounoustir; ce lieu pénètre bien avant dans la mer; il est situé près d'une sebekha « lac, marécage », sur laquelle se trouve jeté un pont construit par les anciens; au jour de la résurrection, il en ressuscitera soixante et dix mille martyrs. »

Voici ce qui est mentionne dans le livre d'Ebn er-Rek'ik': «On dit qu'en Ifrik'ia se trouve une côte appelée Eb-Mounoustir; c'est une des portes du paradis. Il s'y trouve une montagne appelée Mamethour عضور, et c'est une des portes de l'enfer. » Cette montagne, appelée de nos jours du nom de Djebel-Ousselat جبال وسلات 1, est habitée par une population

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le Djebel Ousselat, l'ancien Mons Uselatus, non loin de K'aï-rouan, est une des montagnes les plus élevées de la régence de

mélangée de Berbères. El-Rek'ik' rapporte que cette montagne fut appelée Mamethour, parce que, lorsque Mo'aouïa ben Khodeïdj s'arrêta devant elle, une forte pluie vint l'y surprendre, et il s'écria : «Cette « montagne est mamethour « pluvieuse, orageuse », suivez-moi vers cette pointe ». Dès lors elle prit ce nom de Mamethour, et le lieu vers lequel il se dirigea conserva le nom d'El-K'arn.»

Ebn Scharaf dit que, dans les temps anciens, les gens de Soussa étaient les vassaux de ceux de K'aïrouan. C'est qu'à l'époque où l'Ifrik'ia fut conquise, les Roums portèrent avec vigueur leurs attaques contre les villes de la côte, et des châteaux forts furent alors bâtis sur le littoral, entre autres celui de Soussa. Le nombre des vassaux de K'aïrouan qui y furent placés, avec d'autres gens de la contrée, pour assurer la défense du château, s'augmenta bientôt, et, plus tard, ils se rendirent indépendants. De là naquit une grande inimitié (entre ces habitants et ceux de K'aïrouan). Aussi ne faut-il point admettre le témoignage d'un habitant de K'aïrouan contre un habitant de Soussa, et vice versa, et cela à cause de la haine héréditaire qui existe entre ces deux populations 1.

Tunis. Cette chaîne de montagnes, longue d'environ quatre lieues, court du nord-est au sud-ouest. Elle renferme un grand nombre de villages et de populations d'origine berbère, qui ont toujours été renommées pour leur esprit turbulent, leur tendance à l'insoumission et leur caractère belliqueux.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J'ai négligé de traduire ici seize pages du texte du ms. A. L'au-

Nous partîmes de Soussa le lundi matin. A compter de ce moment, nous quittâmes les terres de Delladj 🍑 (dont il a été parlé au début de ce voyage), et nous commençâmes à marcher sur les et de Theroud کے et de Theroud. Ce jourlà, nous nous arrêtâmes entre Zarmedin زرمعين et Djammal) L. On voit à Zarmedin un château fort, dont la partie inférieure est construite en pierre, et la partie supérieure en pisé; il est habité par les gens de la localité. En dehors du château se trouve la sépulture du scheikh Abou Moh'amed 'Abd el-Sid ez-Zermedi, originaire de ce lieu; ses vertus et sa piété sont renommées. Nous visitâmes son tombeau, et nous y fimes nos prières. Nous aperçûmes, dans le cours de cette étape, à droite et à gauche de la route, les restes d'un grand nombre de châteaux qui furent détruits par les Arabes (qui envahirent l'Ifrik'ia sous le règne du prince zirite Mo'ez ben Badis), et dont les habitants en avaient été chassés par eux. On y voit également K'ossour el-Ouardanin فصور الوارج انين; c'est un petit village, dont les habitants avaient tenté de mettre à mort le saint scheikh Abou Youssef ed-Dahmani, à l'é-

teur y traite de la biographie de quelques personnages natifs ou originaires de Soussa.

Li-Djem, et Zarmedin, un peu plus loin, est sur la droite de la même coute. (Indiqués sur la carte dressée au Dépôt de la guerre, en 1842.)

poque où ce pieux personnage habitait près d'eux, à Mesdjed R'anem معجع عام

Nous quittâmes cette station le mardi, et nous nous arrêtâmes au château appelé *El-Djem* , le plus considérable et le plus ancien des châteaux de l'Ifrik'ia. Après l'aqueduc de Carthage, il n'y a rien en Ifrik'ia de plus grandiose et de plus surprenant<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Suppression de dix-huit lignes du texte du manuscrit A. Sujet insignifiant.

<sup>2</sup> El-Djem, ou plutôt l'amphithéâtre d'El-Djem, à sept myriamètres environ au sud de Soussa, est le plus beau vestige, en Afrique, de la grandeur monumentale des temps passés. On l'aperçoit à vingt milles de distance. Il forme un long ovale, qui court de l'est à l'ouest. L'intérieur de l'arène a quatre-vingt-trois mètres de long sur trente-trois de large, et les murailles ont vingt mètres d'épaisseur. L'édifice est composé de quatre étages ou rangs d'arcades, dont le plus élevé n'était qu'un attique; chaque étage est orné de soixantequatre arcades à la façade extérieure, et chaque arcade est séparée par une colonne d'ordre composite au premier et deuxième étage, et corinthien au troisième. Chacun de ces deux premiers étages a neuf mètres trente centimètres de hauteur; le troisième huit mètres, et l'attique quatre mètres cinquante centimètres environ, ce qui donnerait une hauteur totale de trente et un mètres dix centimètres. L'ouverture de chaque arcade est de trois mètres trente-trois centimètres; celle de chaque pilier, trois mètres soixante et quinze centimètres, et celle de chacun des murs des cinq galeries intérieures, un mètre soixante-cinq centimètres. Dans le reste de l'épaisseur précitée de vingt mètres se trouvent les arcades formant les galeries circulaires de l'édifice. De là, soixante-quatre arcades donnent deux cent vingt-trois mètres douze centimètres, et soixante-quatre piliers deux cent quarante mètres; ce qui fait quatre cent soixante-trois mètres douze centimètres de circonférence pour tout le monument. On n'est point fixé sur l'époque qui vit s'élever cet amphithéâtre; aucune inscription avec date n'a été trouvée dans ces vastes ruines. On l'attribue généralement à Gordien le Vieux; mais cet empereur n'a régné que six semaines, et il n'est pas probable qu'il ait pensé à élever ce gigantesque monument alors que, déjà octogénaire, il

Il est de forme circulaire, et son élévation au-dessus du sol est de cent coudées. El-Bekri 1 dit que ce château a un mille de circuit.

On raconte que la Kahina الكاهنة, appelée Kahina des Louata خاهنة لواته عنه أعلى , fut assiégée par les ennemis

Afrique. Peut-être cet édifice fut-il élevé par ses soins pendant son proconsulat en Afrique, qui précéda son élection à l'empire. La chapelle de Saint-Louis, à Carthage, s'est enrichie, en 1842, de deux beaux torses, l'un de Jupiter, et l'autre d'une femme, trouvés dans les ruines de l'amphithéâtre, et qui ont été transportés à Saint-Louis par les soins de M. de Lagau, alors consul général de France à Tunis. A l'ouest-sud-ouest de l'amphithéâtre sont les ruines d'une grande ville, c'est Tysdra, dont la population salua Gordien du titre d'empereur. L'inscription suivante, trouvée à Tysdra, a été transportée à la chapelle de Saint-Louis, à Carthage, également par les soins de M. de Lagau:

NIORVM .V.... CA.. VE THYSDRUM
EX INDVLGENTIA PRINCIPIS CVR
AT ET COLONIAE SVFFICIENS ET
PER PLATEAS L.... VS IN PERTITA
DOMIBUS E...M CERTA CONDI
CIONE CONCESSA FELICIS SAECV
LI PROVIDENTIA ET INSTINCTV
MERCURII POTENTIS THYSDRITA
NAE COL PRAESIDIS ET CONSERVA
TORIS NVMINIS DEDICATA EST

Hauteur... 81 centimètres. Largeur... 90 centimètres.

<sup>1</sup> Voir le tome XII des Notices, p. 482.

désignent une reine berbère qui, vers le commencement de la conquête des Arabes, leva l'étendard de la révolte dans le mont Aurès, imitant le courageux et farouche Kosseila qui, quelques années au-

dans ce château, qu'elle y fit creuser un chemin souterrain dans la pierre vive, aboutissant à la ville de Selek'ta<sup>1</sup>, où se trouvait sa sœur, et que par ce chemin elle recevait ses munitions de bouches portées par des bêtes de somme.

Lorsque Zoheir ben K'aiss el-Belaoui fut tué en Ifrik'ia, et que la nouvelle de sa mort parvint au khalife 'Abdelmalek ben Merouan, celui-ci, profondément affligé de cette perte, dut aussitôt prendre conseil des plus notables musulmans, à l'effet de choisir un chef digne de remplacer Zoheir en Ifrik'ia. On lui conseilla d'y envoyer H'assan ben el-No'man <sup>2</sup>.

paravant, sous le gouvernement de 'Ok'ha ben Nase', lutta avec acharnement contre les Arabes et saillit ruiner leurs insées de conquêtes et d'établissements en Asrique. M. Berbrugger (tome IX de l'ouvrage de la Commission scientisique de l'Algérie, p. 234) sait observer que le vrai nom de cette reine berbère est Damia. Et-Tidjani parle plus loin des guerres soutenues par la Kahina.

1 Selek'ta est une localité sur la côte est de Tunis, à un myriamètre et demi environ de Mahdia, et à quatre myriamètres à l'est d'El-Djem. On y voit les vestiges d'une grande ville. L'ouverture dont parle ici Et-Tidjani, est sans doute celle que l'on voit sous l'arcade de l'amphithéâtre qui forme la porte de l'est. Les Arabes de la localité disent que c'est l'entrée d'un souterrain qui conduisait autrefois à Mahdia. Quelques personnes qui y sont descendues prétendent que ce n'est autre chose qu'une citerne de cent cinquante à deux cents pieds de long, sur dix à douze de large.

Le berbère Kosseïla ben Behram, roi d'Ourba et de Béranis, comme le désigne l'historien Ebn Khaldoun, profitant du moment où le gouverneur arabe 'Ok'ba était à guerroyer dans l'ouest, leva l'étendard de la révolte. 'Ok'ba, retournant du Mor'reb, attaque l'ennemi, quoique avec des forces inférieures, à Tahouda, à dixhuit kilomètres de Biskara, et perd la vie avec tous les siens. La révolte grandit de toute la gravité de cet échec subi par les armes musulmanes. Kosseïla marche sur K'aïrouan, que Zoheïr ben K'aïs

H'assan pénétra dans la province à la tête d'une armée imposante et plus forte qu'aucune de celles que les musulmans y avaient envoyées jusqu'alors. Il mit le siége devant Carthage, s'en rendit maître et la détruisit. De là il se porta avec ses forces au-devant de la Kahina. Celle-ci le mit en fuite, fit prisonniers un grand nombre de ses cavaliers, et le poursuivit jusqu'à ce qu'elle l'eût chassé de Gabès avoir informé le khalife 'Abdelmalek de cette grande défaite essuyée par ses troupes, H'assan se mit en route pour (rentrer à) Damas, ralentissant néanmoins sa marche dans l'espoir que quelques fuyards musulmans pourraient encore le rejoindre. Ce fut alors

était chamé de défendre, et qu'en présence d'un ennemi si puissant il s'empresse de quitter et d'abandonner pour se concentrer avec ses troupes à Bark'a. En l'année 69, il rentre en Ifrik'ia avec des renforts que lui avait envoyés le khalife, se met à la poursuite de Kosseïla, l'atteint à Ménès, le défait, et par cette victoire éclatante, parvient à faire rentrer dans l'obéissance une grande partie de la province. K'osseïla perdit la vie dans cette mémorable bataille, livrée sur le territoire de la tribu actuelle des Nememchas, dans la province de Constantine. Obligé de faire face aux Grecs, qui avaient opéré une descente dans la Tripolitaine, Zoheïr accourt à Bark'a et perd la vie dans une sanglante bataille qu'il livre à l'ennemi. Ce fut alors que le khalife lui donna pour successeur, dans son important commandement de l'Ifrik'ia, H'assan ben el-No'man, en l'année 74. (Voir la note 1 de la p. 68.)

Ville de la régence de Tunis, à six milles de la mer, et non loin de la frontière du pachalik de Tripoli, l'ancienne Tacape. La bataille perdue par H'assan contre la Kahina fut livrée sur les bords de la rivière Nini, dans la province actuelle de Constantine. Le D' Shaw parle de Nini ou de Wad-nini, t. I, p. 164; il en fait mention sur sa carte de la partie orientale du royaume d'Alger. Un point de ce nom figure également sur la carte du Dépôt de la guerre (1840), à deux lieues environ au sud-est de Baghaïa.

qu'il reçut une lettre du khalife, qui lui ordonnait de s'arrêter au lieu où lui parviendrait la missive, et de n'en point bouger. Il était en ce moment-là à Bark'a. Hassan s'y établit et y construisit les châteaux appelés encore aujourd'hui de son nom. Il se fixa là jusqu'à ce qu'il eût reçu du khalife un renfort de troupes, avec lesquelles il put rentrer en Ifrik'ia. (En apprenant la rentrée en campagne de H'assan), la Kahina fit couper tous les arbres de la contrée et détourner presque toutes les eaux, afin d'imposer aux musulmans toutes sortes de privations en Ifri-k'ia <sup>1</sup>.

Quoiqu'elle dut à son pouvoir de devineresse la connaissance de sa fin prochaine, la Kahina se porta (avec toutes ses forces) au-devant de H'assan. Les deux armées se rencontrèrent, et le premier choc fut si terrible, que, de part et d'autre, on crut à une complète destruction. La Kahina fut mise en fuite et poursuivie par H'assan jusqu'à ce qu'elle fût tuée près d'un puits qui a conservé son nom. A la suite de cette victoire, H'assan confia aux enfants de la Kahina le commandement des Berbères, qui firent leur soumission aux Arabes. Aucun de ces enfants ne se révolta (depuis lors contre cet état de choses<sup>2</sup>).

L'Ebn Schebath dit que « les bois et les forêts étaient en si grand nombre et si vastes que, depuis Tripoli jusqu'à Tanger, tout était comme un seul ombrage, et que le pays était couvert de villes et fortes bourgades très-peuplées ». Tout, à cette époque, fut saccagé, détruit, dévasté, et devint la proie des flammes.

<sup>\*</sup> El-Bekri dit que Tabark'a (sur le littoral ouest de Tunis), selon l'opinion de quelques historiens, est le lieu où périt la Kahina.

On raconte que, lorsque 'Abdallah ben Sa'd ben Abi Serh' fut envoyé par 'Othman en Ifrik'ia¹, il livra bataille au patrice Grégoire (Djardjir 2), et que ce fut 'Abdallah ben ez-Zobeir qui ôta la vie à ce dernier. Cet événement plongea les Grecs dans une profonde terreur, et aussitôt ils se répartirent et se réfugièrent dans les divers châteaux et citadelles de la contrée. Le plus grand nombre d'entre eux se réunit dans le château (d'El-Djem). Ce fut alors que les Grecs supplièrent 'Abdallah ben Abi Serh' d'accepter d'eux trois cents quintaux d'or, à la condition que lui et ses troupes évacueraient le pays. 'Abdallah agréa ces propositions, et reçut d'eux cette valeur considérable. Il fut en outre convenu que tout ce que les musulmans avaient pris aux Grecs,

- 'Abdallah ben Sa'd ben Abi Serh', à la tête d'une armée de vingt mille hommes, partit de l'Égypte et se dirigea vers la Cyrénaïque et la Pentapole. C'était en l'année 27 de l'hégire. (Voyez la note 4 de la page 79.)
- Le patrice Grégoire est désigné par les auteurs arabes sous le nom de Patrik Djardjir ou Djardjez. Ils le font dépendre à tort de l'empereur Héraclius; car, à l'époque dont il est question ici, c'était le jeune Constant, fils de Constantin, qui était empereur d'Orient. Ce fut le premier coup porté par les Arabes à l'empire grec en Afrique. Mais il faut observer qu'à cette époque Grégoire s'était, en quelque sorte, rendu indépendant des empereurs d'Orient, ayant su profiter avec habileté de la faiblesse de la cour de Constantinople. Son autorité s'étendait depuis Tripoli jusqu'à Tanger, et le siège de son gouvernement était à Sufetula (aujourd'hui Sobeitela). La mémorable bataille livrée par 'Abdallah, dans laquelle Grégoire perdit et la couronne et la vie, eut lieu non loin de cette ville. Ebn Schebath et plusieurs autres auteurs arabes assirment que l'indépendance du patrice Grégoire était telle, qu'il avait fait frapper de la monnaie à son essigie.

avant la paix, leur resterait acquis; mais que ce qu'ils auraient pu prendre depuis la paix, serait restitué par eux. Il faut entendre ici, et Dieu le sait (d'ailleurs), «après la paix et avant qu'elle fût connue de tous».

Plus tard, ce château (d'El-Djem) fut vigoureusement attaqué par Yeh'ia ben Ish'ak' el-Mayork'i¹,
qui, fatigué (de l'inutilité de ses efforts), dut en abandonner le siège et se retirer honteusement. On raconte qu'après une longue résistance, les assiègés
(pour lui montrer combien peu ils étaient dans la
gêne et la disette), lancèrent sur lui des poissons
encore en vie, qu'ils se procuraient par le moyen
du passage conduisant à Selek'ta, dont il vient d'être
question. Aussitôt, désespérant de toute réussite,
Yeh'ia leva le siège.

Non loin de ce château se trouve une bourgade très-peuplée, ayant de nombreux jardins, de vastes champs ensemencés, une mosquée et des marchés très-fréquentés. Cette bourgade est habitée par une population berbère qui, avant cette époque, était établie à K'assr Milita فصر مليته, dans le pays de Zouara إن المنافع المنافع. J'ai visité cet endroit, dont il sera fait mention plus loin. Les Arabes (qui envahirent l'Ifrik'ia sous Mo'ez ben Badis, prince zirite), ruinèrent cette localité de K'assr Milita et en chassèrent la population, qui vint alors habiter ce paysci. D'après ce que l'on dit, on ne trouve de l'eau à El-Djem que dans un seul puits, et encore cette eau

Voir la note 2 de la page 81.

est-elle saumâtre. Nous dûmes néanmoins en boire, attendu qu'il pleut fort peu dans cette localité.

C'est dans cet endroit qu'apparut à nos yeux la constellation appelée Soheil سعيل, constellation qui n'est visible ni à Tunis, ni dans ses environs 1.

Nous quittâmes El-Djem le mercredi. A partir de ce moment, nous laissâmes les terres de H'akim et de Theroud pour entrer surcelles de H'ocen Depuis le moment où nous nous éloignâmes d'El-Djem, nous marchâmes au milieu de vastes et anciennes plantations d'oliviers, connues sous le nom de Zeïtoun es-Sah'el « oliviers de la côte ». Les Arabes (lors de l'invasion en Ifrik'ia sous le prince zirite El-Mo'ez), avaient dévasté ces arbres et avaient altéré la symétrie de leur plantation. Les plus considérables revenus de l'Ifrik'ia provenaient de ces oliviers. On rapporte que 'Abdallah ben Abi Serh' fut émerveillé, lorsqu'il pénétra en Ifrik'ia, des richesses en or et en argent qu'il y trouva. Ces richesses étaient si considérables, que chaque soldat put en avoir les mains pleines. Ayant demandé aux populations quelle était la source d'une si grande fortune publique, l'un des gens du pays se baissa, et ayant ramassé à terre quelques olives, il les présenta à 'Abdallah, en lui disant : « Voilà l'origine de ces immenses richesses.»

Er-Reschati, dans son livre intitulé Ik'tibass el-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est la constellation de Canopus. Suppression de cinq pages et dix fignes du texte du manuscrit A. Elles contiennent une dissertation astronomique et des citations de plusieurs auteurs et poëtes.

Enouar الرشاطي في كتابه المسمى بافتباس الانوار, dit que ce pays a été appelé Es-Sah'el الساحل, non pas dans le sens de côte ou plage de mer, mais à cause de la teinte sombre produite par la prodigieuse quantité d'oliviers, d'arbres fruitiers et de vignes de la contrée. Il ajoute que ce pays est couvert de villages rapprochés les uns des autres 1.

Nous nous arrêtâmes au milieu de ce bois qui se continue jusqu'à la station appelée Om el-Assabe' elos qui, au pied d'un château qui, dans les temps anciens, était de la plus grande élévation; ses fondations sont fortes et solides, et à ses angles s'élèvent des tourelles fortifiées. Une d'elles ayant été renversée de sa base par la succession des temps, fut relevée par les habitants de ce lieu; mais cette dernière construction est loin de pouvoir être comparée à la solidité de celle qui a été détruite. C'est à cause de ces ouvrages fortifiés, de forme arrondie, que l'on a nommé cet édifice Om el-Assabe' « la mère des doigts », parce que ce qui en reste encore debout ressemble aux doigts de la main élevés en l'air.

Lebn Schebath rapporte qu'il avait entendu dire que le nombre des villes et places fortes, qui étaient au pouvoir des chrétiens en Ifrik'ia s'élevait à cent mille, et que lorsque le chef grec était dans la nécessité de faire la guerre à un ennemi commun, il lui suffisait de prélever, sur chacune de ces villes ou places fortes, un droit d'un dinar d'or et le contingent d'un seul cavalier, pour avoir aussitôt à sa disposition une puissante armée et de considérables ressources financières. Je supprime ici la traduction de douze lignes du texte du manuscrit A; il y est fait mention de personnes originaires de ce lieu ou qui en ont pris la dénomination.

Les gens (de la suite de notre colonne) ramassèrent dans ces plantations une provision de bois pour l'étape du lendemain, attendu qu'elle ne devait pas offrir l'occasion d'en trouver.

"Nous partîmes de ce lieu, et nous cheminâmes jusqu'à la fin de la nuit. Au matin, nous passâmes par un petit village, où se voient plusieurs châteaux épars. On le nomme Berschana برشائه. Nous avions devant nous, au loin et au bord de la mer, la citadelle connue sous le nom de K'assr Ziad فا المنافعة. C'est un château fort, dont les habitants sont renommés pour l'intrépidité de leur courage. El-Lebidi اللبيعي, dans sa biographie du scheikh Abou Ish'ak' el-Djebeniani, dit que K'assr Ziad était appelé (autrefois) la maison de Malek (le légiste et chef de la secte orthodoxe de ce nom), à cause du grand nombre de savants jurisconsultes (suivant la doctrine de Malek) qui s'y trouvaient réunis à cette époque.

Après avoir dépassé ce château, nous eûmes, dans la direction qui nous faisait face, à une distance éloignée, l'île de K'erk'ena عنية فرفنة, qui ne pouvait cependant être vue du lieu où nous nous trouvions. Cette île se trouve entre le point où nous étions et la ville de Sfak's حجافس, précisément au milieu. K'erk'ena est une île bien peuplée, fort renommée dans les temps anciens, et aujourd'hui au pouvoir des chrétiens, qui y commandent et gouvernent en maîtres. L'île n'a ni villes, ni villages entourés de murailles, ni habitations construites.

Les habitants logent dans des huttes, et chacun d'eux fait sur son terrain ce qu'il veut, et en dispose à son gré. Des rochers, qui servent de défense naturelle aux habitants, s'élèvent dans la partie ouest de l'île. Sa longueur est de seize milles sur trois de large 1.

Nous arrivâmes à Sfak's 2 vers midi. Sfak's est une ville de premier ordre, entourée de deux remparts (distincts), au milieu desquels un cavalier peut pas-

- Les îles de Kerkeni, les anciennes Cercines, appartiennent à la régence actuelle de Tunis. Elles sont à huit lieues environ à l'est de Sfak's, d'où elles sont aperçues lorsque le temps est clair et l'horizon très-pur. Elles sont au nombre de deux et la plus grande peut avoir huit lieues de tour. Elles sont peu élevées au-dessus de la mer, produisent de l'huile d'olive et des céréales, et offrent aux habitants une abondante pêche de poulpes et d'éponges. C'est dans cette population que se recrute la majeure partie des hommes de la marine du bey de Tunis. Les îles de Kerkeni, qui relèvent de l'autorité militaire de Sfak's, servent de lieu de déportation pour les femmes de mauvaise vie, musulmanes ou juives, sujettes tunisiennes. A l'époque dont parle notre voyageur, ces îles étaient au pouvoir des Siciliens, qui s'en étaient emparés en l'année 1284, ainsi que de l'île de Gerba. (Voir page 63, note 1.)
- <sup>2</sup> Ville de la côte E. de Tunis, à quinze lieues E. de Mahdia, et par 35 degrés de latitude N. 8 degrés 9 minutes de longitude E. environ. Sa population peut être évaluée de huit à dix-mille âmes. Son commerce d'exportation, assez actif, consiste en huiles, laines, dattes, cires, éponges et sparteries. Elle est la résidence d'un cayed, qui y exerce l'autorité administrative, et d'un colonel pour l'autorité militaire. Sa garnison est de huit cents hommes environ. La ville est entourée de remparts; elle a quatre portes dont trois donnent, du faubourg qui longe la plage, sur la campagne. La ville proprement dite n'a qu'une porte appelée Bab Djebeli, donnant sur la campagne également, et une qui s'ouvre dans le faubourg. Ses fortifications sont en assez bon état et son mouillage très-sûr; il est abrité des vents par les îles de Kerkeni. D'après Mannert, Sfak's paraîtraitoccuper l'emplacement de l'ancienne Taphrura de Ptolémée et de la Table de Peutinger.

ser. La mer vient baigner ses murs, jusqu'où s'étendait autrefois un bois d'oliviers; mais les Arabes (qui envahirent l'Asrique sous le prince zirite El-Mo'ez) le dévastèrent entièrement, et il ne reste plus aujourd'hui un seul arbre debout hors de la ville 1. Les fruits que l'on mange à Sfak's viennent de Gabès. Les eaux de ses puits ne sont pas bonnes, et les habitants ne boivent que l'eau pluviale dont ils s'approvisionnent. On y pêche un grand nombre d'espèces de poissons. On trouve dans ses mers la laine marine, dont on fabrique de fins tissus destinés à être portés par les princes, et l'on assure qu'on y pêche parsois des huîtres rensermant des perles. Son port est bon; car la mer y est (constamment) calme, et chaque jour la marée s'y fait sentir, et le flux et reflux s'y observent. A la marée basse, les navires touchent le fond, et, lorsqu'elle remonte, ils flottent<sup>2</sup>. On voit à Sfak's une belle mosquée qui, selon El-Lobeidi, dans sa Biographie du scheikh Abou Ish'ak' el-Djebeniani, fut construite par 'Ali ben Salem, aïeul du scheikh Abou Ish'ak'. Sah'noun<sup>3</sup> l'avait nommé cadi de Sfak's; il était frère de lait de Mo-

<sup>2</sup> Suppression de quinze lignes du texte du manuscrit A. Détails

insignifiants sur le flux et reflux en général.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il ne reste debout, près de la porte dite Bab Djebeli, qu'un seul olivier, et les habitants disent qu'il a près de mille ans d'âge.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Célèbre jurisconsulte de l'Ifrik'ia. Ses noms sont, d'après le Kitab et-Tabakat, Sah'noun, ben Sa'id, ben H'abib, ben 'Abd es-Selam ben 'Abd el-Kadous et-Tanoukhi, d'origine syrienne. Il fut élevé à la charge importante de k'adi en l'année 234, à l'âge de soixante et quatorze ans. Il mourut en redjeb 240. Né en l'année 160, ce ne fut qu'en 191 qu'il passa en Ifrik'ia.

h'amed, fils de Sah'noun. Le même chroniqueur ajoute que c'est également lui qui bâtit en terre battue le rempart de Sfak's et le Mah'ress 1, connu autrefois sous le nom de Mah'ress el-Djedid. Il a été constaté que Sfak's avait été autrefois appelé du nom de La'net Allah au « malédiction de Dieu ». On rapporte à ce sujet que certains princes; s'adressant à diverses personnes, leur dirent : « Allez à La'net Allah », et qu'elles se rendirent aussitôt à Sfak's..

Autrefois les oualis ou gouverneurs de Sfak's étaient nommés par les princes (de la dynastie des) Sanhadjas. Cet ordre de choses dura jusqu'à ce que El-Mo'ez ben Badis y nommât Mançour el-Berr'outhi البرغوضي. Mançour, qui était un homme de courage et d'action, conçut la pensée de s'y révolter (contre son maître). Il réunit à cet effet autour de lui de nombreux partisans arabes; mais il fut prévenu par son cousin H'amou ebn Melil, qui le fit périr par trahison, dans un bain, en l'année 451. Aussitôt après la mort de Mançour, les Arabes, ses partisans, accoururent à Sfak's, et y assiégèrent H'amou. Celui-ci leur envoya demander si, en venant l'attaquer, ils voulaient venger la mort de son cousin, ou bien si leur but était de s'emparer de ses richesses. « Nous n'avons point à intervenir, répondirent-ils, dans la question du prix du sang; nous ne réclamons que l'argent ». Aussitôt H'amou s'obligea à leur payer une somme dont ils furent satisfaits, et

signifie lieu de garde, caravansérail, etc. Il doit être pris ici dans le sens de ربطه.

dès qu'il eut rempli cette obligation, les assiégeants cessèrent leur attaque et quittèrent Sfak's.

(Plus tard), H'amou se révolta lui-même dans Sfak's, et manifesta publiquement sa rébellion contre les Beni Menad 1. En 454, à la mort d'El-Mo'ez ben Badis, auquel succéda son fils Temim, H'amou résolut d'achever sa révolte en se rendant maître de quelques autres places fortes. A cet effet, réunissant de nombreux auxiliaires pris dans les tribus des 'Adi, des Latih' et autres, il se porta, avec ces forces réunies à ses troupes, sur plusieurs petites villes (voisines) dont il s'empara; puis il se mit en route vers Mahdia, dont il voulait faire le siège. Mais Temim accourut à sa rencontre, et H'amou et les siens furent défaits et obligés de rentrer à Sfak's. H'amou demeura dans l'inaction à Sfak's jusqu'à ce que Temim envoyât contre lui son fils Yeh'ia, avec mission de l'assiéger dans sa retraite. Le siége ne dura que quelques jours, après lesquels Yeh'ia le leva et se retira.

On rapporte à ce sujet que Yeh'ia, voulant conserver à H'amou son pouvoir, n'avait point dirigé avec énergie et courage les opérations du siège. H'amou s'écriait : « Quelle chose surprenante! hier, c'est moi qui épargnais les jours de Yeh'ia (et c'est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce nom est donné parfois à la dynastie des Zirites ou Sanhadjites en Ifrik'ia, parce que le fondateur de cette dynastie fut un certain Balkin Youssef ben Ziri ben Menad es-Senhadji. Beni Ziri, Sanhadjias et beni Menad sont donc trois appellations d'une même dynastie, qui régna de 361 à 555 de l'hégire environ. On compte huit princes de cette dynastie.

· lui qui aujourd'hui me ménage) ». Voici les détails de cet épisode rapporté par Aboul-Celte et autres chroniqueurs. On raconte qu'un certain Turc vint du Levant auprès de Temim, accompagné d'un grand nombre de ses amis. Temim l'accueillit avec distinction, et lui assigna des rations de vivres; mais ce traitement ne satisfit point ce Turc, auquel on rapporta divers propos qui le mécontentèrent contre Temim. Ce Turc était perfide et plein d'astuce. Un jour, étant allé à la chasse accompagné de ses gens, avec Yeh'ia, fils de Temim, il l'attaqua inopinément, ainsi que sa suite, et s'en étant emparé, il s'enfuit avec ses prisonniers. Un homme qui assistait à cette trahison put s'échapper, et accourut en informer Temim, qui, saisi de colère, envoya aussitôt de nombreux cavaliers à la poursuite de ces traîtres; mais ceux-ci ne purent être atteints, et parvinrent à gagner Sfak's, où ils furent accueillis avec bienveillance par H'amou ebn Melil. Celui-ci fit renfermer et cacher chez lui Yeh'ia; mais, peu après, craignant que les gens de Sfak's ne se révoltassent en faveur de son prisonnier, il se détermina à lui faire quitter la ville. A cet effet il écrivit à Temim une lettre, dans laquelle il lui proposait de lui rendre son fils en échange de l'envoi qu'on lui ferait de tout ce qui appartenait aux Turcs fuyards, ainsi qu'à leurs familles. Ce prince ayant consenti et envoyé tout ce qu'avait demandé H'amou, son fils lui fut restitué en échange. Mais dès que Yeh'ia, rendu à la liberté, fut retourné auprès de son père, celui-ci le chargea d'aller immédiatement faire le siège de Sfak's, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Yeh'ia obéit; mais peu après leva le siège de la place, n'ayant pu s'en rendre maître. (Plus tard, en l'année 493), Temim se porta de sa personne à Sfak's et en fit la conquête. H'amou dut abandonner la ville et se mettre sous la protection de Meken ben Kamel er-Riah'i مكزبن, à Gabès 1.

A partir de l'époque où Temim se rendit maître de Sfak's, les oualis, gouverneurs de cette ville, furent nommés par ce prince, et il en fut ainsi jusqu'à sa mort, qui arriva en l'année 501. Son fils Yehia<sup>2</sup>, lui ayant succédé, nomma au gouvernement de Sfak's son propre fils Aboul-Fetouh'; mais la population se révolta contre son nouveau chef, pilla son palais et voulut même le massacrer. Yeh'ia, plein de colère contre les habitants de Sfak's, les punit d'une manière terrible, dispersa leurs forces, et ne cessa de les accabler de maux et d'en remplir les prisons de l'État, que lorsque sa vengeance fut satisfaite. Alors (seulement) il leur accorda son pardon<sup>3</sup>.

¹ Suppression d'une page et neuf lignes du texte du manuscrit A. Détails insignifiants.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sixième prince de la dynastie zirite ou sanhadjite; il était âgé de quarante-trois ans lorsqu'il succéda à son père. Il s'empara sur les chrétiens de la place de K'libia, ville maritime de la province tunisienne, devant laquelle tous les efforts de son père avaient échoué. Après un règne assez paisible de huit ans et demi, Yeh'ia mourut à l'âge de cinquante-deux ans, le 1<sup>er</sup> dzilk'ada 509, laissant trente fils et vingt-six filles.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Suppression de dix-neuf lignes du manuscrit A. Vers d'Aboul-Celte sur le châtiment infligé parYeh'ia aux habitants de Sfak's.

Yeh'ia, après ces événements, nomma à ce gouvernement son autre fils 'Ali, qu'il avait désigné d'avance pour lui succéder. Lorsque Yeh'ia mourut, en l'année 509, 'Ali se trouvait à Sfak's. Aussitôt qu'il apprit cette nouvelle, il prit les rênes du pouvoir 1, et continua de nommer au gouvernement de Sfak's des gens qui lui étaient dévoués. Il en fut ainsi jusqu'à sa mort. Son fils H'assan lui succéda 2. A cette époque, une mésintelligence ayant éclaté entre ce prince et Roger (roi de Sicile), celui-ci envoya une flotte pour assiéger la ville de Mahdia 3.

- Septième prince de sa dynastie. Prévoyant les prochaines agressions du roi de Sicile contre ses états, 'Ali rechercha l'alliance de l'émir Youssef ben Taschefin, qui régnait au Maroc. Mais les hostilités des Siciliens n'éclatèrent que plus tard, sous le règne de son fils El-H'assan. 'Ali mourut en 515.
- <sup>2</sup> Huitième et dernier prince de la dynastie des Zirites. Il succéda à son père en 515. Ce fut sous son règne qu'eurent lieu les succès des Siciliens en Afrique.
- 3 Le roi Rogër porta pour la première fois ses armes en Afrique sous le règne d'El-H'assan. Une flotte, forte de trois cents navires, vint attaquer Mahdia et dut, bientôt après, s'éloigner de la côte par suite d'une violente tempête, laissant à terre un détachement de troupes qui avaient été débarquées pour commencer le siége de la place. (Notre voyageur parle plus loin de cette circonstance.) Ce détachement fut attaqué et enlevé par les Arabes, et la flotte rentra dans les ports de la Sicile. La paix, sollicitée par H'assan, accordée par Roger et jurée par tous les deux, ne devait pas tarder à être rompue par les Siciliens. Quelques années après, sans aucun motif, et bien que peu auparavant il eût secouru El-H'assan assiégé dans Mahdia par Yeh'ia ben El-'Aziz El-H'amadi prince de Bougie, Roger mit en mer une nouvelle flotte qui alla s'emparer de l'île de Gerba, où l'autorité du roi de Sicile fut acceptée et reconnue par les habitants, et où il mit garnison. En 1141, Roger prenant pour prétexte le non payement d'une somme d'argent prêtée par lui au prince

Nous verrons plus loin par quels moyens il s'en rendit maître et comment El-H'assan dut l'abandonner.

Lorsque Roger, en 543, se sut rendu maître de Mahdia, et qu'il y eut établi un gouverneur à lui, il en expédia des vaisseaux contre Sfak's, qui dut ouvrir ses portes, et qu'il fit occuper par les chrétiens, qui l'avaient aidé à s'en emparer. Avant de quitter Sfak's, il choisit parmi les habitants deux otages qu'il prit avec lui; l'un d'eux était le scheikh el-beled, ou préfet de police, Aboul-H'assan el-Feriani. Le soin d'administrer le pays fut confié par Roger au fils de ce même scheikh, 'Omar ben el-H'assan. Celui-ci, homme courageux et d'un esprit sévère et réfléchi, reçut de son père, au moment de son départ, la recommandation suivante: « J'ai bien vieilli et je m'approche de la tombe. Je donne ma vie en faveur des musulmans; ainsi donc, si l'occasion s'en présente, soulève-toi contre les chrétiens, avec lesquels tu vas vivre; secoue leur joug et massacre-

musulman, envoya des vaisseaux contre la place de Mahdia. Cette expédition eut pour résultat de faire reconnaître El-H'assan comme vassal et tributaire du roi de Sicile. En 1147, El-H'assan ayant attaqué H'akem Youssef, gouverneur de Gabès, vassal et tributaire de Roger, celui-ci envoya son amiral Georges avec une flotte considérable contre Mahdia. El-H'assan n'attendit pas l'ennemi, s'enfuit à Tunis et abandonna la place, dont s'emparèrent les Siciliens. La prise de Mahdia précéda et amena naturellement l'occupation de Soussa, Sfak's, Zouila, etc. etc. par les troupes siciliennes. Treize ans après environ, sous le règne de Guillaume, fils et successeur de Roger, les Siciliens perdirent toutes leurs conquêtes en Barbarie. (Extrait des Mémoires historiques et géographiques de M. E. Pellissier, t. VI de l'ouvrage de la Commission scientifique de l'Algérie, pag. 179 à 186).

les ». Cette exhortation du père fut ponctuellement suivie par le fils en l'année 551. Il se révolta dans Mak's contre les chrétiens de la place, et en fit un massacre affreux. A la nouvelle de cet événement, le roi de Sicile, Guillaume, fils de Roger غلام بن بار, fit aussitôt jeter dans les fers le scheikh Aboul' H'assan, le sit détenir dans une prison, et envoya un messager à son fils 'Omar, pour le menacer de faire périr son père s'il ne rentrait pas dans l'obéissance. Ce messager, à son retour, raconta ce qui suit : « Je ne pus descendre à terre (le jour même de mon arrivée à Sfak's). Le lendemain j'entendis un grand bruit dans la ville, et aussitôt la porte de la marine s'ouvrit. Il en sortit une foule nombreuse, criant ces mots: Allahou akebar! « Dieu est très-grand! » et exaltant et louant le nom du Seigneur. Un cercueil était porté, au milieu d'eux, sur la tête de quelques individus. On déposa peu après ce cercueil à terre, et 'Omar s'étant avancé, éleva la voix et prononça quelques prières dessus. Le cercueil fut mis en terre, puis 'Omar se retira après avoir reçu les condoléances des assistants. Ayant demandé ensuite une réponse au message (que j'avais fait parvenir), il me fut répondu: « Le scheikh est occupé à recevoir les con-« doléances à l'occasion de la mort de son père, qui « est en Sicile; ce cercueil que tu as vu est le simu-«lacre du sien: ce que tu as vu est la répónse à ton « message ». Aussitôt que le roi fut informé de ces détails, il ordonna que le scheikh Aboul-H'assan fût retiré de sa prison et conduit à la potence de Ouadi

el-'Abbas واعي العباس, où il fut pendu. (L'infortuné scheikh) récita le livre divin jusqu'au moment où il rendit le dernier soupir.

La révolte de Sfak's contre les chrétiens entraîna celle de toutes les villes du littoral, qui s'affranchirent (ainsi) de la domination étrangère.

'Omar continua à administrer la contrée jusqu'à l'arrivée en Ifrik'ia du khalife 'Abd el-Moumen, qui vint mettre le siége devant Mahdia l. Aussitôt 'Omar se rendit auprès de lui avec un grand nombre de scheikhs de Sfak's, et tous lui firent leur soumission. 'Abd el-Moumen leur donna un surveillant Ala, choisi parmi ses Mouah'edin, et invita 'Omar à retourner à Sfak's, en le chargeant de l'administration supérieure du pays. Il conserva cette charge jusqu'à sa mort, et son fils 'Abd er-Rah'man ben 'Omar lui succéda dans ces hautes fonctions.

Lorsque plus tard El-Mayorki arriva à Sfak's et s'en rendit maître, 'Abd er-Rah'man le supplia de lui permettre d'aller faire le pèlerinage de la Mecque, et (ayant obtenu la faveur qu'il sollicitait), il partit (pour l'Orient) avec sa famille, et ne revint plus. Quelques-uns de ses enfants restèrent pourtant à Sfak's, et leurs descendants y vivent encore de nos jours <sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 'Abd el-Moumen el-Koumi ez-Zenati. Les auteurs arabes placent en l'année 555 la prise de Mahdia, par les troupes de 'Abd el-Moumen sur les Siciliens.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suppression de sept pages et sept lignes du texte du manuscrit A. Détails biographiques sur divers personnages natifs de Sfak's et de Lebida, petit bourg dépendant de cette ville.

Nous séjournâmes à Sfak's toute la journée du jeudi, qui, ainsi que nous l'avons déjà dit, sut celle de notre arrivée. Le lendemain matin, vendredi, nous quittâmes cette ville.

Nous passames par Thinaya خنية et par Nak'etha et par Nak'etha et cont deux châteaux habités. On rapporte qu'un certain nombre des compagnons de Ma'rouf el-Kerkhi s'étaient retirés à Nak'etha pour s'y défendre et vivre à l'état de ribath, qu'ils y moururent et que leurs tombes s'y trouvent 1.

Notre étape se termina à El-Mah'ress الحرس, ancien château fort, extrêmement élevé. On en attribue la construction à Ibn el-Ar'leb. Les habitants des divers châteaux voisins viennent se réfugier dans cette place forte, à l'approche de leurs ennemis, et quand ils sont contraints de prendre les armes <sup>2</sup>. Lorsque El-Mayork'i vint en Ifrik'ia, il passa près de Mah'ress, et voulut en faire le siège; mais les habi-

- 1 Ces localités existent encore de nos jours. Elles ont été visitées et explorées par plusieurs voyageurs, et entre autres par M. Pellissier, consul général de France à Tripoli, qui en a parlé dans ses lettres à M. Hase, publiées dans la Revue archéologique. Elles sont indiquées sur la carte dressée au Dépôt de la guerre en 1842, le premier point sous la dénomination de Oued Theny, rivière de Thený. Quant à Ma'rouf ben Firouz el-Kerkhi, c'était d'après les Tabak'ats de El-Scher'ami, un scheikh très-renommé et très-vénéré. On va prier sur son tombeau pour demander la pluie à Dieu, et les musulmans assurent que ces prières ne manquent jamais d'être exaucées. Il naquît à Bagdad et y mourut en l'année 200. Son tombeau s'y trouve et il est vénéré et visité.
- <sup>2</sup> M. Pellissier en parle également dans ses lettres à M. Hase, déjà citées. Ce point est indiqué sur la carte du Dépôt de la guerre, 1842, sous la désignation de Sidi Maharess.

tants en ayant ouvert les portes, et s'étant placés en dehors pour combattre et pour se désendre, El-Mayork'i reconnut aussitôt qu'il ne pouvait atteindre le but qu'il se proposait, et il passa outre pour aller attaquer d'autres châteaux. Les habitants d'El-Mah'ress sont des gens de Houara (هوارة ), qui, précédemment, habitaient les châteaux connus sous le nom de K'ossour Beni Khiar فصور بني خيار. Les Arabes (qui envahirent l'Ifrik'ia sous le prince zirite El-Mo'ez) les en chassèrent, et ils se transportèrent alors ici. Ce n'était à cette époque qu'un mess'djed « oratoire », qui n'était plus affecté aux exercices religieux. Ils bâtirent tout autour des maisons, et entourèrent le tout d'un rempart. J'ai passé par les châteaux des Beni Khiar, j'ai visité ces lieux, et je me suis assuré qu'ils sont abandonnés et ruinés. Ces châteaux sont dans la montagne de Messelata جبل مسلاته, à l'est de Tripoli.

Nous quittâmes El-Mah'ress le samedi. Dès le début de notre marche, nous passâmes par un chemin conduisant à une source appelée Es-Sa'ib « le difficile ». Les habitants de ces lieux dédaignent cependant de l'appeler ainsi, et lui donnent le nom d'Abou Sehil. Après de grandes fatigues, nous arrivâmes aux châteaux appelés K'ossour el-

Les Houaras sont une des sept principales branches des Béranis, qui, eux-mêmes, forment l'une des grandes divisions de la nation berbère. Les Béranis qui, d'après Ebn Khaldoun, descendent de Ber, lequel descendait de Mazir', fils de Chanaan, se divisent en sept branches : les Azdadja, les Masmouda, les Houaria, les Adjissa, les Ketama, les Sanhadja et les Orir'a.

Mobarka فحورالمباركة. Ils sont tous habités, et ceux qui y demeurent sont renommés pour leur avarice. J'en fis l'expérience, ayant besoin de leur demander de l'eau. La manière dont ils montrèrent leur avarice dans cette circonstance est vraiment incroyable.

A partir de ce point, nous quittâmes les terres des Pour pénétrer sur celles de leurs بني عوب Pour pénétrer sur celles de leurs frères les Beni Debad, ben Rebia, ben Ze'ab, ben Djerou, ben Malek, ben Khafaf, ben Amri el-K'aïs, ben ابني عباب بن ربيعة بن Behïa, ben Selim, ben Mançour زعب بنجرو بن مالط بن خوام بن الفيس بن بعيد بن سلم بزمنصور. C'est ainsi que nous avons vu cette lignée rapportée par de savants généalogistes arabes. Er-Reschati l'a ainsi donnée dans son ouvrage. Ces terres (sur lesquelles nous entrions) appartiennent à une fraction des Debadiens, connus sous le nom d'Ennouayil النّوايل. Les Nouayli tirent leur origine de Nayel ben Amer, ben Djaber, ben Fayed, ben Rafe', فايل بن عامر بن جابي بن وابع بن وابع بن عامر بن جابي ben Debab ابني وشاح Ils sont frères des Beni Ouaschah', ben 'Amer بني وشاح بني سنان بن عامر et des Beni Senan, ben'Amer بن عامر. Je consignerai plus loin d'autres détails sur leur origine.

 parlant d'Ouazeref, à l'époque où, contraint de quitter Tunis, il vint habiter ces lieux :

O sources d'Ouazeref, laissez mes yeux pleurer des larmes amères! J'ai changé, hélas! mon beau pays pour ces tristes lieux. Hélas!

Nous passâmes la nuit à Ouazeref, et au matin nous nous remîmes en route. Nous aperçûmes (bientôt) le bois de Gabès, où nous arrivâmes à l'heure du doh'a (neuf heures du matin environ).

Je vis en Gabès une grande et belle ville 1. Son magnifique point de vue et la teinte verte de ses arbres rappellent le paradis éternel. Un bois l'entoure de toutes parts. On y voit de nombreux palais et une foule de dattiers régulièrement et agréablement rangés. Certes, c'est avec raison que l'on a dit de Gabès que c'était le paradis de la terre et la petite Damas. C'est une ville maritime et sah'arienne à la fois; car le Sah'ara lui est attenant, et la mer n'en est qu'à trois milles seulement 2. Un rempart, construit avec de grosses pierres et dû aux anciens, entoure la ville, qui possède de vastes faubourgs, où se trouvent ses plus beaux marchés. Autour du rempart est creusé un large fossé, que les habitants, lorsqu'ils ont à redouter les attaques d'un ennemi, remplissent d'eau; c'est alors pour eux un moyen de défense extrêmement important.

Gabès a une rivière dont les eaux servent à l'irrigation de ses plantations. Elle parcourt le bois en

<sup>1</sup> Voir p. 120, note 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suppression de neuf lignes du texte du manuscrit A. Vers insignifiants à la louange de Gabès.

divers sens et se répartit dans les maisons et les rues; elle prend sa source à 'Aïn Kherara 'منز خوارق', situé dans une montagne au sud-ouest de la ville. Les principaux jardins de Gabès sont entre la mer et la ville, et c'est de ce côté que se voit la grande esplanade appelée Sah'et el-'Amber'.

La peste sévit fréquemment à Gabès, et les habitants y sont, en outre, exposés à de nombreuses maladies. D'après eux, la cause en est due à la grande quantité de lauriers-roses qui y croissent; les eaux, en arrosant ces arbres, en conservent un principe vénéneux et une amertume qui nuit considérablement à la santé des habitants. C'est à cause de cela qu'on leur voit presque à tous le visage jaune. L'air de ce pays est également malsain par suite des exhalaisons putrides.

De toutes ces eaux, il n'y a que celles de la source appelée 'Ain el-Emir عين لامير, et celle appelée 'Ain Selam عين ملاح, qui soient exemptes de ces mauvaises qualités. Les eaux de ces deux sources sont saines, parce que dans leur parcours elles ne baignent point les lauriers-roses. La première de ces sources tire son nom de l'émir El-Azedi, connu sous le nom d'Ebn es-Ser'ir. Quant à la deuxième, 'Ain Selam, on prononce habituellement son nom sans

<sup>1</sup> M. Quatremère (Notices des manuscrits, tome XII, page 462), a lu عبر هراره dans le manuscrit d'El-Bekri qu'il a traduit. (Voy. le Voyage de Moula Ahmed, tom. IX de l'ouvrage de la Commission scientifique de l'Algérie, p. 268.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suppression de dix-huit lignes du texte du manuscrit A. Vers insignifiants.

appuyer sur la lettre J. Dans les anciens titres de propriétés appartenant aux habitants de cette localité, ce nom est écrit 'Ain Senan avec un n.

Au nombre des histoires invraisemblables que content les habitants de Gabès, et qu'El-Bekri rapporte en parlant d'eux, se trouve cette légende: «Leur ville fut exempte du fléau de la peste jusqu'au jour où, dans l'espoir de trouver un riche trésor, ils fouillèrent dans un endroit d'où ils ne retirèrent qu'un tombeau renfermant uniquement de la terre. Ce fut là la cause première de l'invasion de la peste au milieu d'eux; car l'irruption de cette maladie dans cette contrée date de cette époque 1.»

Il est de notoriété publique que les habitants de Gabès vendent leurs excréments; ils en font l'aveu, et disent qu'ils en retirent de très-grands avantages, et que si leurs dattiers donnent de si abondantes récoltes, ils le doivent à cet engrais.

Aboul-Mothref ben 'Omira, qui, vers le commencement du khalifat d'El-Mostancer remplit les fonctions de cadi à Gabès, rapporte, dans son petit traité consacré à la description de ce pays, que « les plantations d'oliviers et de figuiers y sont en grand nombre, ainsi que les dattiers, et que les fruits de ces derniers sont d'une digestion facile; que l'on y voit des allées d'arbres greffés, que les femmes y sont fort belles, le pays très-ombragé, la sécurité parfaite au dedans comme au dehors de la ville; qu'en un mot, c'est un pays merveilleux. Ses bois se font

Tome XII des Notices et extraits des manuscrits, p. 463.

remarquer par une végétation riche et épaisse, alimentée par des eaux courantes. Cette contrée revendique la gloire de posséder la tombe d'un des seigneurs compagnons du prophète. La terre est insalubre, et on a à y redouter certains principes vénéneux (dont nous avons déjà parlé au sujet de ses eaux). » Dans un chapitre d'un autre traité, le même auteur cite la rigueur avec laquelle la peste y sévit et le nombre prodigieux de scorpions que l'on y voit.

En disant que Gabès revendique la gloire de posséder la tombe d'un des seigneurs compagnons du prophète, l'auteur (cité plus haut) fait allusion, au dire des habitants, à Abou Lebaba el-Ansari ابو لبابه التحاري, qui, selon eux, est enterré dans ce pays. Ce tombeau est fort renommé, et est le but de pieux pèlerinages. Gabès possède (en outre) une chapelle dont on attribue la fondation à ce personnage vénéré. Je n'ai vu aucun historien compter Aboul' Lebaba au nombre des compagnons du prophète, qui sont venus en Ifrik'ia. Peut-être, si c'est bien là son tombeau, est-ce une omission des chroniqueurs. Les noms d'Abou Lebaba sont : Beschr ben 'Abd el-Mandzer بشربن عبع المنظر; on le connaît aussi sous les noms de Refa'a ebn Abd el-Mander رواعه النهر. Ce fut un de ceux qui assistèrent aux batailles d'Ok'ba et de Bedr<sup>2</sup>. D'autres histo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de onze lignes insignifiantes du texte du man. A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bedr est le nom d'une localité entre la Mecque et Médine, où se livra une bataille, célèbre dans les fastes de l'islamisme, entre Mah'omed et les K'oraïschites ses ennemis. Ok'ba est le nom d'une colline au nord de la Mecque. C'est là que les Ansariens prêtèrent

riens disent, au contraire, que l'envoyé de Dieu lui avait consié le commandement de la ville de Médine lorsque sut livrée la bataille de Bedr, et que dès lors il ne put y assister 1.

A l'orient de Gabès, il y a un lieu appelé El-Menara Menara de était aperçu d'une distance très-éloignée par le voyageur qui arrivait à Gabès du côté de l'est. Aujourd'hui ce phare est détruit, et il n'en reste même plus de traces. El-Bekri rapporte que les voyageurs venant de l'Égypte en Ifrik'ia et voyageant en caravane, chantaient sans cesse:

Point de sommeil, point de sommeil; point de repos avant que nous ayons vu Gabès et El-Menara!

La mosquée Ala dans laquelle se fait la prière publique se trouve dans l'intérieur de la ville. C'est un grand édifice, dont le minaret, fort élevé, est assez incliné. On n'en redoute pas cependant la chute, par la raison que ses fondations sont larges et so-

serment entre les mains de Moh'amed. (Voir sur Aboul' Lebaba des détails contenus dans le tome IX de l'ouvrage de la Commission scientifique de l'Algéric, p. 117, 178, 179-272 et 274. Ce volume contient la traduction faite, par M. A. Berbrugger, de deux voyages entrepris du Maroc à la Mecque, l'un par El'Aïachi, l'autre par Moula Ah'med. En certains endroits Moula Ah'med paraît avoir copié, presque textuellement, Et-Tidjani. L'un écrivait en 1119 de l'hégire, l'autre en 709. Les choses et les traditions s'étaient conservées.)

<sup>1</sup> Suppression de deux pages et deux lignes du manuscrit A. Détails peu intéressants sur Abou Lebaba, ses rapports avec le prophète et les motifs de sa venue en Ifrik'ia.

lides. Auprès de la mosquée s'élève la k'asba de Gabès. C'est dans cette citadelle que se trouve un édifice remarquable appelé El-'Aroussein, et dont le semblable ne se voit nulle part. De nos jours, la k'asba et ce monument sont tombés en ruines.

Le monument d'El-'Aroussein fut construit par les Beni Djame' el-Helaleïn بني جامع العلاليين, au temps où ils commandaient dans Gabès. Les habitants de la ville en attribuent la construction à Reschid, ben Medafe', ben Djame', l'un des princes de la dynastie Helalein 1. J'ai lu au-dessus de l'une des portes du palais cette inscription gravée sur la pierre : « L'émir magnifique Rafe', fils de l'émir des émirs, Meken, ben Kamel, ben Djame', a ordonné la construction de cette porte dans le mois de redjeb 500 ». Or, s'il est vrai, comme le disent les gens de Gabès, que ce fut Er-Reschid qui fit construire cet édifice, il faudrait conclure de cette inscription que Rafe' ben Meken ne fit construire que cette seule porte. Quelques savants de la ville me dirent que ce furent les princes sanhadjites qui, d'après certains historiens, commencèrent cet édifice, que les Beni Djame' el-Helalein achevèrent ensuite.

Nous allons rapporter l'origine de la souveraineté de ces Beni Djame' sur Gabès. Ce récit trouve naturellement ici sa place.

A l'époque des Schi'ites (la dynastie des Fatimites), le gouvernement de Gabès était héréditaire dans les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de quatre lignes du manuscrit A. Sujet de nul intérêt.

mains des Beni Lok'man, les Kétamites. Ce fut de de l'un de ces chefs que le poëte a dit:

Si Ben Lok'man n'était pas doué d'une générosité aussi magnanime, certes, le glaive de la destruction serait levé sur Gabès!

Lorsque plus tard les Schi'ites se rendirent maîtres de l'Égypte, et que la dynastie des Kétamites fut remplacée, en Ifrik'ia, par celle des Sanhadj'as, ce fut de ces derniers que les gouverneurs de Gabès reçurent leur investiture. Les premiers qui furent ainsi nommés furent les Beni 'Amer, puis Ibrahim, ben Youssef, ben Ziri, frère de Badis, puis Mançour, ben Mouas. Puis le prince El-Mo'ez ben Badis choisit le gouverneur de Gabès parmi les Beni Berr'ouatha <sup>1</sup>.

Lorsque les Arabes, exécutant le plan (d'invasion) conçu par le ministre El-Yazouri, ainsi que nous l'avons raconté, passèrent en Ifrik'ia, ils se rendirent maîtres de la majeure partie du pays, et forcèrent El-Mo'ez à se réfugier dans la ville de Mahdia. A cette époque, El-Mo'ez ben Moh'amed es-Senhadji gouvernait Gabès, et deux de ses frères, Ibrahim et K'adh exerçaient auprès d'El-Mo'ez ben Badis de hautes charges. Ayant été (quelque temps après) destitués de leurs fonctions, ces deux derniers, pleins de ressentiments contre le prince El-Mo'ez ben Badis, se réfugièrent auprès de Mouenès ebn el-Helali, l'un

ا بي افواع من ابن غواضه: Les manuscrits A et B portent : بي افواع من ابن غواضه: c'est la meilleure leçon.

\$ ·

des (chefs) arabes qui étaient passés d'Égypte en Ifrik'ia. Celui-ci les accueillit avec bienveillance, leur fournit de riches vêtements qu'il choisit parmi ceux qu'il venait de recevoir d'Égypte, et leur manifesta toute sa joie de leur arrivée auprès de lui. Peu après, Ibrahim et K'adh rentrèrent à Gabès, où, se joignant à leur frère El-Mo'ez, ils résolurent ensemble de faire supprimer le nom d'El-Mo'ez ben Badis de la prière de la khoteba, qui se disait dans les mosquées, et de se déclarer vassaux de Mouenès Ebn-Yeh'ia.

De cette époque date la souveraineté des Arabes sur Gabès. Le gouverneur El-Mo'ez ben Moh'amed étant allé rejoindre Mouenès, dont il était l'ami, son frère Ibrahim exerça à sa place le commandement sous l'autorité de Mouenès. Cet état de choses dura jusqu'à la mort de Mo'ez ben Badis, auquel succéda son fils Temim.

A cette époque, Ibrahim mourut à Gabès, et son frère K'adh lui succéda. Les habitants de Gabès ayant tué (peu après) K'adh par trahison, envoyèrent leur soumission à 'Omar ben el-Mo'ez ben Badis, frère de Temim, et le proclamèrent leur chef. Ces événements eurent lieu en l'année 489. A la nouvelle de l'avénement de son frère, Temim se hâta de rassembler ses troupes, marcha sur Gabès, en fit le siège, et finit par s'en emparer. Interrogé sur le motif de sa conduite, il répondit : « Lorsque K'adh y exerçait le commandement, je le considérais comme un de mes esclaves, et il eût été facile pour moi de lui

enlever cette autorité, si je l'eusse voulu; mais les choses ont changé: le règne de deux fils d'El-Mo'ez, l'un à Mahdia et l'autre à Gabès, était un fait inadmissible 1. »

Plus tard, Gabès se révolta contre Temim, et se plaça de nouveau sous la domination des Arabes. Elle reçut depuis lors plusieurs gouverneurs différents. Le premier fut Meken, ben Kamel, ben Djame'. Ce fut lui qui prit sous sa protection H'amou ben Melil el-Berr'ouathi, qui s'était soulevé dans Sfak's, ainsi que nous l'avons déjà raconté, et dont il était chassé par Temim. Rafe', fils de Meken, succéda à son père. C'est lui qui fit graver son nom au-dessus de la porte de l'édifice d'El-'Aroussein, ainsi que nous l'avons rapporté. Rafe' était Gouverneur de Gabès lorsque Temim mourut. Yeh'ia, fils de Temim, ayant succédé à son père, s'allia avec Rafe' et vécut en paix avec lui sa vie durant. Lorsque, à sa mort, son fils 'Ali monta sur le trône, celui ci rompit l'alliance et la paix qui existaient entre son père et Rafe', et voulut lui retirer certaines concessions que Yeh'ia lui avait faites, et, entre autres, la suivante : Rafe' avait fait construire à Gabès un gros navire de guerre; loin de s'y opposer, Yeh'ia lui était venu en aide, et lui avait fourni tout ce dont il avait eu besoin dans cette circonstance. Mais à l'avénement de Ali, ce prince s'opposa formellement à cet armement, ne voulant point qu'un autre que lui, en Ifrik'ia, pût

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de trois lignes du manuscrit A. Vers insignissants sur la prise de Gabès, par Temim.

mettre des vaisseaux à la mer. En conséquence, il expédia des navires à Gabès, avec ordre d'empêcher le bâtiment de Rafe' d'appareiller, ou de s'en emparer dans le cas où il aurait pris la mer. Informé de cette résolution, Rase' écrivit aussitôt à Roger, roi de Sicile, pour solliciter son secours et son appui contre 'Ali, ajoutant qu'il n'avait eu d'autre but, en faisant construire son vaisseau, que de le lui offrir en présent. Roger (accueillant la demande qui lui était faite) envoya aussitôt de forts bâtiments à Gabès pour défendre Rafe' contre son ennemi. A cette nouvelle 'Ali rassemble en conseil ses principaux chefs, et leur demande leur avis. Tous émirent l'opinion qu'il fallait rappeler les navires envoyés à Gabès et se montrer conciliant, dans cette circonstance, envers Rafe', par respect pour la paix existant entre lui, 'Ali et le roi Roger. Mais 'Ali (repoussa ce conseil), et y voyant une humiliation pour lui, il donna l'ordre au reste de sa flotte de se porter sans autre retard devant Gabès. Au moment où les vaisseaux de 'Ali arrivèrent en vue de la place, les chrétiens (qui les y avaient précédés) et qui étaient débarqués à terre, prenaient joyeusement part à un festin que leur avait fait préparer Rafe', et semblaient n'avoir à redouter aucun danger. Mais (aussitôt que l'ennemi parut), ils se rembarquèrent en toute hâte, non sans perdre cependant un très-grand nombre des leurs, tombés sous les coups des musulmans. L'auteur Aboul' Celte rapporte que plusieurs de ces chrétiens se sauvèrent dans la direction du Mor'reb. Ce fut là

la cause principale des hostilités qui éclatèrent entre Roger et 'Ali, puis entre Roger et El-H'assan, fils (et successeur de 'Ali), hostilités qui amenèrent les chrétiens à faire la conquête de Mahdia et à y ruiner la dynastie des Beni Menad <sup>1</sup>.

Les Arabes se ressentirent de cette victoire. 'Ali, à la suite de ce succès, rendit leur condition plus humiliante encore, et chargea de nouveau sa flotte du soin de forcer Gabès à se soumettre. Ceci se passait en l'année 511. Rafe', en apprenant ces événements, s'empressa d'envoyer des députés auprès de 'Ali, pour solliciter son alliance et sa clémence; mais celui-ci refusa d'accepter cette soumission (tardive). Reconnaissant alors son impuissance à lutter avec 'Ali, et encore moins à remporter l'avantage sur lui, Rafe' se décida à se rendre à K'aïrouan, dont les Arabes étaient en possession, et il en reçut de ses compatriotes le commandement supérieur 2.

Après l'arrivée de Rafe' à K'aïrouan, Moh'amed ben Reschid, également des Beni Djame', fut nommé ouali de Gabès. Ce Moh'amed avait auprès de lui un esclave nommé Youssef, qui possédait toute sa confiance, et qui était parvenu à prendre la haute direction des affaires. Or, un jour que Moh'amed était sorti de Gabès pour combattre ses ennemis, laissant en ville son fils pour l'y représenter, Youssef se sou-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de sept lignes du manuscrit A. Vers relatifs à la victoire remportée par les musulmans sur les chrétiens devant Gabès.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suppression de sept lignes insignisiantes du texte du manuscrit A.

leva, chassa de la ville le sils de son maître, s'empara du commandement de la place, et se mit sous la protection de Roger. Mais la population de la ville se révolta à son tour contre l'usurpateur; Yousses fut arrêté et envoyé aux Arabes, qui le mirent à la torture et lui coupèrent les parties génitales, l'accusant d'avoir violé les semmes de son maître. Le frère de Yousses, nommé Tssa, échappa à la mort et se sauva en Sicile auprès du roi Roger, auquel, en faisant sa soumission, il afsirma que la révolte tentée par son frère n'avait eu pour but que de lui désérer la suzeraineté de Gabès. Roger ordonna alors à ses vaisseaux de se rendre devant cette place, pour la réduire; mais après un siége assez long, la flotte dut revenir en Sicile.

Le dernier des Beni Djame' qui gouverna Gabès fut un nommé Medafe', ben Reschid, ben Medafe', ben Kamel, ben Djame', et c'est à lui que les Mouah'edin enlevèrent la place. Voici les faits: 'Abd el-Moumen ben'Ali (le premier prince almohade) avait traité avec bienveillance ce dernier prince des Beni Djame', et l'avait invité à se rendre auprès de lui, en lui adressant une épître en vers. Medafe' s'y refusa, et ce fut alors que 'Abd el-Moumen, étant venu faire le siége de Mahdia, ainsi que cela sera raconté plus loin, envoya contre lui un corps de troupes sous le commandement de son fils 'Abdallah. Medafe', ne se dissimulant pas le danger qu'il courait, réunit sa famille, ses parents et amis, et s'enfuit avec eux. Poursuivi par les troupes d'Abdallah, il les combattit

pendant une heure; mais à la fin il fut désaitet perdit un grand nombre de ses partisans, parmi lesquels se trouvaient quelques-uns de ses parents. Dès lors la ville de Gabès tomba au pouvoir des Mouah'edin. Medafe' s'enfuit à Tripoli, et trouva auprès des Arabes de la contrée un asile protecteur. Il était poëte, connaissait la vie des hommes illustres, et était versé dans la science des généalogies. Après être resté près de deux ans à Tripoli, il suivit le conseil que ses. parents lui donnaient de se rendre auprès de 'Abd el-Moumen lui-même, et il partit pour Fez. Le khalife l'accueillit, lui accorda le pardon et lui assigna cette ville pour résidence. Il y mourut, âgé de plus de quatre-vingt-dix ans. A l'époque où il gouvernait encore à Gabès, il avait auprès de lui, en qualité de ministre, un nommé Selam ben Farh'an. Celuici suppléa Medafe' dans le commandement supérieur le jour où ce dernier sortit de Gabès. Il s'y défendit (contre les troupes de 'Abd el-Moumen) et y perdit la vie 1.

Scherf ed-din K'arak'esch el-Armeni se rendit maître de Gabès quelques années après que cette ville fut tombée aux mains des Mouah'edin. Scherf ed-din était mamelouk d'El-Modaffer Tak'i ed-din, neveu du sultan Saleh' ed-din. Il existait entre lui et 'Ali ben Ish'ak' el-Mayork'i une alliance et un accord parfaits. Ils réunissaient leurs forces dans le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression d'une page et huit lignes du manuscrit A. Vers insignifiants sur Medafe' et son ministre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir la page 81, note 2.

plus grand nombre des combats qu'ils livraient, et servaient par leurs armes la cause des 'Abbassides. Je raconterai plus loin les motifs de la venue de Scherf ed-din en Ifrik'ia.

En l'année 583, El-Mançour ben Ya'k'oub ben 'Abd el-Moumen 1 se porta sur Gabès, et y gagna la bataille connue sous le nom de Bataille de H'amma المعدد الحامد. Il en sera question plus loin lorsque nous parlerons de cette localité. K'arak'esch et El-Mayork'i s'enfuirent et pénétrèrent dans le Sah'ra à Touzer توزر <sup>2</sup>. Quant à El-Mançour, il revint à Gabès, dont les habitants se hâtèrent de lui ouvrir les portes, et de lui livrer les gens et les partisans de K'arak'esch. Celui-ci avait bien sait fortisier la place et y avait réuni un grand nombre de ses amis et parents; mais après s'être défendus pendant deux jours dans le château d'El-'Aroussein, ils se rendirent et sollicitèrent la clémence d'El-Mançour, qui les fit partir par mer pour Tunis, et d'où il les dirigea sur Maroc et autres villes du Mor'reb.

Ya'k'oub el-Mançour billah, fils de l'émir Youssef ben 'Abd el-Moumen, troisième prince de la dynastie des Almoh'ades, succéda à son père, mort au siège de Santarem en Espagne, en 580. Vers la fin de l'année 594, il abdiqua en faveur de son fils Moh'amed, surnommé En-Nacer, et mourut peu de temps après à Maroc, le 22 rebi' el-aoual 595.

<sup>2</sup> Ville du Djerid tunisien, l'ancienne Tisuras. Touzer, située auprès du Ouad Mechera, est un grand centre de commerce. (Voir le Sahara algérien, par M. le colonel Daumas.) D'après 'Abdelh'ak' ben 'Abdallah el-Aschebili, auteur de la Chronique intitulée de l'amma, le pays de Touzer, joint à celui de H'amma, de Tak'ious et de Nesta, formait la contrée qu'on appelait autresois K'astilla.

Ce fut alors que K'arak'esch simula un retour à la soumission et alla chercher un asile au milieu même des Mouah'edin, en l'année 586. Quant à 'Ali ben Ish'ak' el-Mayork'i, il mourut (peu après), et eut pour successeur son frère Yeh'ia. K'arak'esch s'était rendu à Tunis auprès d'El-Sid Abou Zeïd ben el-Sid Abou H'afs, qui, à cette époque, y exerçait les fonctions d'ouali et y gouvernait au nom d'El-Mançour. Il y était resté quelque temps, comblé de ses bienfaits. Mais bientôt il s'enfuit et retourna à Gabès, qui dut se soumettre, et où il fit périr un grand nombre d'habitants; puis ayant fait appeler auprès de lui les scheikhs des Debabiin الهبابيين (tribu arabe, les Beni Debab du pays de Tripoli), il fit massacrer les principaux d'entre eux dans la ville de Gabès. Au nombre de ces victimes se trouvaient Moh'amed ben Tok' ben Bek'ia, dont les Meh'amid tirent leur origine, H'amid ben Djayera Aboul-Djouari, et plus de soixante et dix chefs de la tribu. Ils furent mis à mort dans l'intérieur du château d'El-'Aroussein, à un endroit encore connu de nos jours. J'ai appris d'Abou Cebira Mess'ad ben el-Azerak' ed-Dherissi que lorsque le prétendant, Ebn Abou 'Amara 1 se rendit maître de Gabès, en l'année 682, il ordonne de creuser cet endroit, où il voulait élever une cons-

Ahmed ben Mançour, ben Abi 'Amara, qui, en l'année 681, se fit proclamer à Tunis sous les faux noms d'El-Fadhel ebn Abi Zakaria Yeh'ia el-Ouatsek'. (Voir le Journal asiatique de septembre 1848, traduction de M. Cherbonneau, et celui d'avril mai 1849, traduction faite par moi d'un extrait de la Chronique d'Ez-Zerk'eschi.)

truction, et qu'on y trouva la sépulture (des victimes de la trahison de K'arak'esch). Nous vîmes, ajouta Abou Cebira, plus de soixante et dix crânes que le prétendant fit ensevelir dans un autre lieu.

Après s'être emparé de Gabès, K'arak Ch se porta sur Tripoli, qui d'abord s'était soumis à son autorité, lors de son arrivée en Ifrik'ia, et qui ensuite s'était révolté. Tripoli et Gabès furent dès lors réunis sous sa domination.

C'est vers cette époque qu'éclata une vive mésintelligence entre K'arak'esch et Yeh'ia ben Ish'ak' el-Mayork'i, qui se trouvait alors dans le pays du Djerid الجريع. Ce dernier se porta avec ses troupes sur Tripoli, que K'arak'esch s'empressa d'évacuer pour aller au-devant de son ennemi. Les deux partis se rencontrèrent près de la ville, et la bataille s'engagea. K'arak'esch fut-défait et obligé de fuir à la montagne, ne voulant point s'enfermer dans la ville, dont il craignait qu'El-Mayork'i ne fît le siége et ne s'en emparât. Il en sera parlé plus loin lorsqu'il sera question de Tripoli. De là, El-Mayork'i se porta sur Gabès, d'où le lieutenant de K'arak'esch s'était enfui en apprenant la défaite de son chef. Le scheikh Abou Sa'id ben Abou H'afs y avait aussitôt envoyé un gouverneur nommé Ebn Tafragin. El-Mayork'i, à la tête de ses troupes, arriva à la station de Zerik' زرين, dont il sera parlé plus loin. Il écrivit de là aux gens de Gabès une longue fettre, dans le but de les intimider, de les menacer (et de les amener à se soumettre à son autorité 1). Lorsque le délai (de trois

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de dix lignes du texte du manuscrit A. Teneur de

jours qu'il leur avait fixé pour lui livrer la ville) fut expiré et qu'il se fut assuré que les habitants ne voulaient point se soumettre à lui, El-Mayork'i se porta devant la ville avec toutes ses forces, et en commença rigorreusement le siége. Il donna l'ordre de couper et d'abattre tous les arbres, et l'on ajoute qu'il ne laissa qu'un seul dattier debout, afin que cela servît de terrible avertissement aux assiégés. La population se rendit enfin, à la condition que leur gouverneur Ebn Trafragin aurait la vie sauve et la faculté de se retirer par mer avec sa famille et ses richesses. Cette condition fut acceptée et exécutée par El-Mayork'i, qui frappa cette même population d'une imposition de soixante mille dinars, à titre de châtiment. Tous ces faits ont été racontés en détail par le secrétaire d'El-Mayork'i, le nommé Abou Moh'amed'Abd el-Ber ben Fersan, dans une lettre qu'il écrivit aux gens de Tripoli au nom de son maître, pour leur annoncer la bonne nouvelle de la prise de Gabès. Tripoli était alors sous la dépendance d'El-Mayork'i<sup>1</sup>.

Gabès resta au pouvoir d'El-Mayork'i jusqu'à l'arrivée en Isrik'ia, l'an 601, d'En-Nacer<sup>2</sup>, qui lui

la lettre de El-Mayork'i aux gens de Gabès. Il y est fait mention d'un délai de trois jours pour la reddition de la ville.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de toute cette lettre et de quelques vers. Cette lettre porte la date du 20 rabi' et-tani 591. Trois pages et sept lignes du texte du manuscrit A.

L'émir Moh'amed En-Nacer, fils de Ya'k'oub, fils de Youssef, fils d'Abd el-Moumen, quatrième prince de la dynastie des Almohades ou Mouah'dins. Il succéda à son père, mort au mois de rabi el-aoual 595. Il mourut en 610.

enleva cette ville, ainsi que d'autres places de la contrée. Dès lors, des gouverneurs Mouahedites se succédèrent à Gabès. Ils y furent nommés par En-Nacer, tant que ce prince resta en Ifrik'ia, et, après son départ, par le scheikh Abou Moh'amed ben Abou H'afs.

Pendant ce temps, K'arak'esch s'était établi à Ouadan وجان. El-Mayork'i se porta contre lui à la tête des Arabes Debabiins, qu'il était parvenu à s'attacher. Il assiégea K'arak'esch dans Ouadan jusqu'à ce que, n'ayant plus de vivres, ce dernier se rendît à la seule condition qu'il serait mis à mort avant son fils. Lorsqu'il sortit de la ville pour aller se livrer aux vainqueurs, son fils lui dit : « Où nous mènent-ils, ô mon père? — Ils nous mènent, lui répondit-il, où nous avons envoyé leurs aïeux!» K'arak'esch fut crucifié par ordre d'El-Mayork'i en dehors des portes de la ville d'Ouadan. Ces événements eurent lieu en l'année 609. Je tiens ces derniers détails sur la mort de K'arak'esch, des Arabes Debabiins, qui disaient les tenir eux-mêmes de leurs pères, lesquels se rappelaient les avoir entendu raconter par les leurs, qui assistèrent à ce long siége.

K'arak'esch avait laissé après lui un autre fils, qui, plus tard, joua un certain rôle dans la contrée. Ge jeune homme, aussi courageux que généreux, était doué d'une beauté remarquable; ses perfections physiques et intellectuelles charmaient tous ceux qui le voyaient et l'entendaient. Le khalife El-Monstancer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir Aboulféda, traduction de M. Reinaud, p. 177 à 180.

lui confia, dans sa capitale, le commandement de quelques troupes; mais des idées de révolte s'emparèrent bientôt de son esprit, et, ayant voulu suivre l'exemple de son père, il s'enfuit à la tête de quelques partisans qu'il avait réunis autour de lui, se retira dans le même pays d'Ouadan, théâtre des derniers exploits et de la mort de son père, et alluma de nouveau la guerre dans toute la contrée. Le souverain de Katem & l'all' ayant attaqué, s'empara de sa personne, lui ôta la vie, rendit ainsi la tranquillité au pays, et fit porter la tête du fils de K'arak'esch dans sa capitale, où elle fut exposée aux regards du peuple. Ceci eut lieu en l'année 656.

J'ai promis de raconter le motif de la venue de K'arak'esch dans ce pays; je vais remplir ici mon engagement.

Selah' ed-din Youssef ben Ayoub<sup>2</sup> et son oncle Assed ed-din Schirkou<sup>3</sup> étaient parvenus à la souveraineté à l'aide des troupes de Nour ed-din Mah'moud ebn Zengui<sup>4</sup>, auprès duquel ils exerçaient les

المال كامع . Le manuscrit B porte : مليا كامع, et le manuscrit C : الكم, et le manuscrit C : كاكع . Peut-être il faut lire كانع, pays sur lequel on peut consulter la traduction française de la Géographie d'Aboulféda.

<sup>2</sup> C'est le nom du grand Saladin, qui renversa en Égypte la dynastie des Fathimites, et qui y fonda la nouvelle dynastie des Ayon-bites. (Voir Extraits des Historiens arabes relatifs aux guerres des croisades, par M. Reinaud. D'Herbelot, p. 742, 747.)

. اسج العبير شيركوة Les manuscrits B et C portent بشيركوة. (Voir, pour la vie et les exploits de ce prince, le remarquable et

précieux ouvrage de M. Reinaud, cité plus haut.)

Voir D'Herbelot, p. 679, 680, 742 et 747; voir aussi l'ouvrage de M. Reinaud, déjà cité.

hautes charges d'émirs. A la suite de la conquête de l'Égypte, faite par Selah ed-din, et quelque temps après la mort de son oncle Assed ed-din, une profonde mésintelligence éclata entre lui et Nour ed-din. Selah ed-din, craignant que son ennemi n'envahît l'Égypte et ne la soumît à ses armes, se prépara à une défense opiniâtre, et s'apprêta à repousser avec vigueur le prince Nour ed-din, s'il se présentait. Ceci se passait en l'année 568.

Selah' ed-din, à cette époque, était vivement préoccupé des intérêts de son royaume, soit en ce qui concernait le Yémen, soit à l'égard des contrées du Mor'reb. Son frère Touranschah, fils d'Ayoub (prenant part à ces préoccupations), lui dit : «Je vais me porter sur le Yémen, et j'en ferai la conquête, que je t'abandonnerai d'ailleurs avec empressement, si tu m'en témoignes le désir. » Il s'y rendit, en effet, à la tête de ses troupes, et en sit (ainsi qu'il l'avait promis) la conquête l'année suivante, c'est-à-dire en 569. Quelque temps après, le neveu de Selah' eddin, El-Modaffer Tek'i ed-din, sils de son frère Schahenschah ben Ayoub, lui proposa à son tour, de se rendre dans les contrées du Mor'reb, pour chercher à y obtenir les mêmes résultats. Ayant reçu de son oncle l'autorisation qu'il demandait, El-Modaffer prit toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution de son projet de campagne; mais bientôt il renonça à tenter cette expédition en présence des obstacles sérieux qu'il croyait être certain de rencontrer de la part des Arabes de l'Ifrik'ia. Or ce prince avait

consié à quelques-uns de ses lieutenants son projet d'envahir le Mor'reb, et ceux-ci, approuvant ce dessein, l'avaient vivement encouragé. Lorsque ces lieutenants apprirent qu'El-Modasser renonçait à son projet, l'un d'eux, Schers ed-din K'arak'esch el-Armeni (l'Arménien), se détacha de son corps d'armée et s'ensuit avec une fraction des troupes du prince. Cet exemple de désection suivi par un certain Ibrahim ben Feraketin, intendant du palais et attaché à la personne du glorieux souverain Schems ed-Doula, frère de Selah' ed-din. Ben Feraketin se trouvait, à cette époque, employé dans le corps d'armée d'El-Modasser. K'arak'esch et Ben Feraketin, suivis de leurs partisans, s'ensuirent et pénétrèrent dans le Mor'reb.

Après avoir dépassé El-'Ok'ba aventuriers se séparèrent dans le but d'agir isolément et de chercher à se former, chacan avec ses propres ressources, un gouvernement indépendant. K'arak'esch se rendit d'abord à Santaria 1, dont il fit la conquête, et où il fit dire la prière de la kotheba au nom du sultan Selah' ed-din et au nom de son maître El-Modaffer Tek'i ed-din. Il en donna avis à ces deux princes. Après ce premier succès, il se rendit maître successivement de Zela 4); 2 et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'oasis de Syouah. (Voy. Géographie d'Aboulféda, traduction française, p. 181.)

d'Audjela اوجله , et mit fin à la dynastie des Beni Khetab el-Houarin بني هضاب العواريين, qui régnait dans le Fezzan, et dont la capitale était la ville de Zouila ben el-Khatab. Il y fit mourir dans la torture le dernier prince de cette dynastie, Moh'amed, ben Khatab, ben Yezleten, ben 'Abdallah, ben Zenfel, ben Khatab, dans le but de lui faire avouer l'endroit où il cachait ses trésors. K'arak'esch fit dire également dans Zouila la prière de la khoteba au nom du sultan Selah' ed-din et de Modaffer Tek'i ed-din.

Après avoir soumis d'autres pays, où il fit proclamer les noms de ces princes musulmans dans la prière solennelle de la khoteba, K'arak'esch se présenta devant la ville de Tripoli. Là les Beni Debab se joignirent à lui, et ces deux forces réunies se portèrent dans le pays montagneux de Nefoussa apper, dont les: villes principales firent leur soumission. K'arak'esch y trouva d'immenses richesses, dont il se servit pour s'assurer, par des largesses, le dévouement et le concours puissant des Arabes.

A cette époque, un certain Masse'oud ben Reman, émir des Beni Riah', s'était soulevé contre les Beni 'Abd el-Moumen, et avait dû prendre la fuite devant les armes des Mouh'edin. Il était parvenu dans cette contrée, où il embrassait tantôt le parti des Beni Zer'eb, tantôt celui des Beni Debab; mais en présence des forces considérables dont disposait K'arak'esch, il s'empressa d'aller au-devant de lui à la tête des principaux guerriers des Beni Riah', et

joignit ses forces aux siennes. Aidé de ses nouveaux auxiliaires, K'arak'esch vint mettre le siège devant Tripoli, qui tomba enfin en son pouvoir. Cette victoire accrut encore la puissance de K'arak'esch, et son nom, ayant acquis de la célébrité, fut redouté jusque dans Tunis.

De toutes parts les Arabes accouraient pour lui apporter leur soumission. Mais plus tard, ayant voulu frapper ces populations d'impôts exorbitants, les sentiments d'affection qu'elles avaient d'abord éprouvés pour lui se changèrent en haine. Nous avons déjà raconté dans cet ouvrage ses actes répréhensibles, sa révolte contre les Beni 'Abd el-Moumen, la ruse dont il usa en se réfugiant auprès d'eux, puis enfin sa fuite en abandonnant encore une fois leur parti. Tous ces événements se passèrent dans une période de quarante ans. Ainsi que nous l'avons dit, K'arak'esch fut mis à mort par ordre d'El-Mayork'i.

Quant à Ibrahim ben Feraketin, il se décida d'abord à se rendre auprès des Beni 'Abd el-Moumen et à prendre du service chez eux; mais les scheikhs qui s'étaient soulevés avec lui le firent renoncer à ce projet et le déterminèrent à chercher les moyens de se former une souveraineté indépendante. Suivant leur conseil, il se porta avec ses forces sur Gafsa a lui être soumise. Il envoya alors sommer les Beni er-Rena, chefs de Gafsa. Ceux-ci lui livrèrent cette

L'ancienne Capsa.

place avec d'autant plus d'empressement qu'ilsavaient de l'éloignement pour les Beni 'Abd el-Moumen, et se sentaient plutôt entraînés vers les 'Abbassides, et disposés à dire la khoteba en leur faveur. Ibrahim fit son entrée dans la ville, et fit proclamer dans la prière solennelle le nom du khalife 'abbasside, suivi de celui de Selah' ed-din. Ibrahim et ses partisans furent tués plus tard dans Gafsa, par El-Mançour Ya'koub, ben Youssef, ben 'Abd el-Moumen. Nous raconterons cet événement plus loin si nous trouvons l'occasion d'en parler.

K'arak'esch était surnommé El-Modafferi, parce qu'il était ancien mamlouk du prince El-Modaffer. Il était aussi appelé En-Naceri, parce qu'il faisait dire la khoteba au nom du sultan En-Nacer Selah' ed-din. C'est ainsi qu'il s'intitulait dans les ordonnances ou chartes (qu'il promulguait). J'en ai vu une relative à un allégement d'impôt foncier, en faveur de quelques habitants de Tripoli; il y prenait le nom et la qualité de K'arak'esch En-Naceri, « ouali des intérêts des fidèles croyants, » والي اشراطونين. Ce titre était écrit avec un soukoun (a) sur le premier e et dans le sens de Am'roun المرابعة المرابع

El-Mayork'i avait adopté la même devise <sup>1</sup>. On se rappelle qu'en parlant de la ville de Gabès,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de onze lignes; vers insignifiants du manuscrit A.

Nous nous arrêtâmes quatre jours en dehors de

<sup>1</sup> Il est sans doute question ici de K'ale'at Beni H'amad, dont on voit les ruines en Algérie, entre les rivières des Oulad Cha'ib et dès Oulad Ferradj, au pied du Djebel Guerboussa, à quarante-huit kilomètres de Msila et quatre-vingts de Sétif. Ce fut en 395 que H'amad ben Balkin, oncle de Badis ben Mançour, troisième prince sanhadjite, et à qui ce dernier avait donné le gouvernement de la province d'Achir, jeta les fondements de ce château. Plus tard, il appela des populations de Msila et de H'amza, et les invita à venir s'y établir, et cette K'ale'at devint ainsi le noyau d'une grande ville, qui fut la capitale du royaume des Beni H'amad. Cette dynastic des Beni H'amad régna environ cent soixante ans; le premier prince fut H'amad ben Balkin, et le dernier se nommait Yeh'ia: celui-ci dut abandonner ses États, fuir devant les forces de 'Abd el-Moumen et se réfugier en Sicile. (Voir, sur K'ale'at ben H'amad, le numéro du mois de février du Journal algérien l'Akhbar.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suppression de dix-sept lignes du texte du manuscrit A; divers passages du poème de 'Ali ben H'amad, relatifs aux trois appellations dont il est question. Cet 'Ali ben H'amad paraît être un prince poète de la dynastie dont il vient d'être parlé.

Gabès. Pendant ce court séjour, j'y reçus une lettre de mon père 1.

Nous partîmes de Gabès le samedi 27 du mois. A dater de ce moment, nous quittâmes les terres de Nouayel النوايل pour entrer sur celles de leurs frères les Ouschah'in الوشاحيين, puis sur celles des Meh'amid العجاميع, qui en sont une fraction.

Les Ouschah'in eurent pour père Ouschah' ben 'Amer وشاح بن عامر. Nous avons déjà rapporté que les Ouschah'in et les Nouayel étaient frères, et nous avons fait connaître l'origine de Nayel 2.

L'importance des Ouschah'in est aujourd'hui partagée entre deux fractions de cette tribu, les Djouari et les Meh'amid Les autres fractions, telles que les 'Amour les Djeouadja leur sont inférieures et relèvent d'elles. Ces deux premières sont égales en force et en nombre. Cela est si exact, que si un cavalier de l'une vient à manquer par la mort ou autrement, il en manque également un dans l'autre fraction. Dieu a ainsi réglé cet état de choses. Dès qu'un membre de l'une des fractions vient à mourir, la seconde fraction s'attend à voir périr l'un des siens; et, en effet, cela ne tarde pas d'avoir lieu.

Quant à la fraction des Meh'amid en elle-même, son importance est aujourd'hui passée aux mains des Beni Reh'ab بني رحاب exclusivement, lesquels en

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de quatre lignes du texte du manuscrit A; citations de quelques vers tirés de la lettre dont il est parlé.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suppression de sept lignes du manuscrit; objet inutile.

font partie intégrante. Ce sont les descendants de Reh'ab, ben Mah'moud, ben Thok', ben Bek'ia, ben Ouschah'. Il sera parlé plus loin des Djouari.

Ce jour-là, nous nous arrêtâmes en dehors de Ketana aiki, petite bourgade entourée d'arbres qui lui donnent un aspect charmant et la font prendre pour un jardin couvert de verdure. Les oliviers y dominent; ils y ont été plantés à l'époque où l'émir Abou Zakaria commandait dans Gabès. Ketana possède un château, dans lequel s'assemblent les habitants de la localité. On y voit une source jaillissante d'eau douce, qui se répand dans un vaste bassin attenant au rempart du château, dans la direction de l'ouest. De ce bassin l'eau se divise en petits ruisseaux qui vont, en parcourant le bois, y répandre leur bienfaisante fraîcheur.

Le dimanche nous quittâmes Kețana et nous arrivâmes à El-Zarat الزارات 2, petit bourg assez riche en dattiers, et qui possède une source d'eau chaude qui s'écoule dans un grand et profond bassin, situé près de la source même.

A partir de ce bourg, nous commençâmes à marcher sur les terres des Berbères qui ont embrassé la doctrine des Kharedjites, hérétiques, et auxquels aucun moyen illicite ne répugne, soit pour répandre le sang d'un musulman, soit pour s'emparer de ses biens. Cette secte est, en général, dominante chez les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marqué sur la carte du bassin de la Méditerranée dressée au Dépôt de la guerre en 1840.

Le manuscrit C porte الزازات.

populations qui sont établies entre Gabès et Tripoli, et plus particulièrement chez celles qui sont fixées sur la côte. En vendant aux chrétiens les musulmans qu'ils parviennent à enlever, ils accomplissent, selon leur rite abominable, une œuvre pie et méritoire. Aussi est-ce pour cette raison que les voyageurs ont soin de s'entourer de précautions en parcourant ces contrées, etqu'ils évitent de passer près des villages des Kharedjites et de leurs centres de population. Ces hérétiques sont un reste des quelques individus insensés et égarés, avec lesquels Abou Yezid Mokheled ebn Kidad se souleva en Ifrik'ia 1. Lorsque par œuvre de Dieu, il fut vaincu, et que les villes et les populations recommencèrent à goûter le repos et la tranquillité, les partisans d'Abou Yezid se divisèrent et se répandirent dans diverses contrées. Une partie d'entre eux, et c'est de ces derniers qu'il est question ici, vinrent s'établir dans ces localités; une autre fraction se fixa dans les montagnes de Bougie, de Constantine et autres points, jusqu'à Bône; une troisième partie se réfugia dans le Djerid et s'établit à Nefta, Nefraoua et autres lieux voisins. Plus loin, lorsque je parlerai de Gerba et de Zouara, je donnerai de nombreux détails sur le rite de ces populations.

Nous partimes de ce lieu le vendredi, et le soir nous arrivames sur les bords de la rivière appelée Ouadi Medjesser والحري المجسر. Cette rivière prend sa source dans la chaîne de montagnes qui s'étend de

<sup>1</sup> Il a déjà été question de ce chef de parti. (Voir p. 96, note 2.)

l'est à l'ouest de l'Ifrik'ia, dans la région du sud, et dont il sera fait mention plus loin. Les eaux de cette rivière se réunissent près d'une petite montagne appelée Ras Tadjera جبل راس تاجری, et c'est à environ quinze milles de là que le scheikh Abou Moh'amed fit essuyer à El-Mayork'i la terrible défaite qui est si bien connue. Les pertes éprouvées par El-Mayork'i furent telles, que les coursiers de l'ennemi purent étancher leur soif dans le sang des soldats, dont le champ de bataille était pour ainsi dire inondé. Cette défaite est connue sous le nom de Ouak'i at-Tadjera, et eut lieu en l'année 602. A Tadjera prennent leur source deux rivières qui vont se jeter à la mer; l'une d'elles est cet Ouadi Medjesser, l'autre, sur un plateau plus élevé, à l'est, se nomme Ouadi el-Fedja واجي 61-811. Le voyageur qui chemine entre Tadjera et la mer est obligé de traverser ces deux rivières. Celle de Medjesser est connue par le grand nombre de lions qui se voient dans ses environs. Autrefois un château y avait été construit, et les terres environnantes, arrosées par ses eaux, avaient repris de la vie, grâce aux bienfaits de la culture. Mais les lions mirent en fuite les populations qui s'étaient établies en cet endroit, et qui abandonnèrent leurs propriétés, ne pouvant plus y habiter. La partie basse de cette rivière ne cesse jamais de contenir de l'eau; mais elle est salée et amère à cause de la mauvaise qualité du terrain, particulièrement en approchant de la mer; elle est d'ailleurs poissonneuse. La partie supérieure est toujours à sec, excepté à l'époque de

la crue qu'amènent les grandes pluies. Ces eaux font croître sur les bords de la rivière des roseaux touffus et une grande quantité de (la plante médicinale appelée) tamarisc .

Nous nous étions arrêtés sur les bords de la partie élevée de la rivière; nous n'y trouvâmes pas d'eau. Nous y passâmes la nuit.

Le mardi, nous quittâmes ce lieu et nous nous arrêtâmes sur la plage qui borde le canal appelé Medjaz ed-Djerf جازاهي. De là, nous eûmes devant nous l'île de Gerba. La largeur de ce canal est de quatre milles 1.

Cette nuit-là, notre colonne campa en masse sur la plage. Le lendemain matin, mercredi 2 1 du mois, les troupes passèrent de l'autre côté du détroit ou canal, au moyen de nombreux bateaux que l'on y avait rassemblés dans ce but. Nous commençames d'abord à effectuer nous-mêmes ce passage, et nous dressames nos tentes sur la plage de l'île appelée Sah'el Adjin ساهل بالمالية , attendant que le reste de la colonne eût passé de notre côté, avec les chevaux et le matériel.

J'allai y faire un pieux pèlerinage à une petite

signifie un terrain rongé par les eaux d'un torrent, et par suite, canal, détroit. Djerf est le nom d'une localité sur la terre ferme, en face de l'île Gerba et où se voient des ruines romaines. M. Pellissier, alors consul de France à Soussa, en a constaté l'existence. (Voir ses lettres à M. Hase, insérées dans la Revue archéologique de l'année 1847). Une digue joignait autrefois l'île de Gerba au continent; il existe encore des parties considérables de ce grand ouvrage.

chapelle bénie de Dieu, et où la tradition raconte que l'imam El-Mohdi séjourna pendant quelque temps, à l'époque où, se rendant en Orient, il visita l'île de Gerba <sup>1</sup>.

Gerba est une île importante. Sa renommée remonte aux temps les plus anciens. Selon l'ouvrage qu'El-Scherif (Édrissi) composa pour le roi Roger , elle a soixante milles de longueur sur une largeur inégale; sa largeur, à l'extrémité ouest, est de..... milles 2; c'est la plus considérable. De là à l'île de K'erk'ena, par voie indirecte de mer, on compte soixante milles. La largeur de l'extrémité est de l'île, la plus rétrécie, est de quinze milles.

Le sol de Gerba est très-fertile. On y fait de grandes cultures, et l'eau qu'on y trouve est douce. Les espèces d'arbres fruitiers qui y dominent sont le dattier, l'olivier, la vigne et le figuier. Les produits de ces arbres fruitiers forment la principale richesse du pays. Nulle autre part on ne trouve des pommiers semblables à ceux de Gerba, quant à la beauté des fruits, la bonté du goût et la délicatesse du parfum. On en sent l'odeur agréable à plusieurs milles

Aboul Kassem Moh'amed ben 'Abdallah, surnommé El-Mohdi, fut le fondateur de la dynastie des Almohades en Afrique. Il naquit, selon Ebn el-Khatib et Ebn Khalikan, en 486, et selon El-R'ernati, en 471. Il fit ses études à Grenade, et suivit les leçons du célèbre cadi Ebn H'amdoun. Puis, étant passé en Afrique, il y reçut des leçons de l'imam El-Mazri. Il était âgé de dix huit ans lorsqu'il passa en Égypte. A Alexandrie, il eut pour professeur l'imam Abou Bekr et-Tertouchi. De là il se rendit à Bagdad, où il fut lengtemps l'élève du fameux El-R'azali.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce chiffre manque dans les trois manuscrits.

de distance. Cet arbre était autrefois très-abondant dans l'île; mais aujourd'hui il y est beaucoup plus rare; la cause en est due à ce que les chrétiens avaient pour coutume d'offrir en présent à leurs souverains et à leurs autorités les fruits de ces pommiers, sans en indemniser les propriétaires habitants de l'île; c'est alors que ces derniers détruisirent en grande partie ces plantations de pommiers, pour les remplacer par une autre espèce d'arbres dont le rapport fût plus productif pour eux.

Cette île est renommée entre les autres pays pour la qualité supérieure des laines que produisent ses nombreux troupeaux. Nulle autre part, en Afrique, on n'en trouve de plus belle pour le tissage des riches étoffes et vêtements 1.

Presque toutes les demeures des habitants de Gerba consistent en huttes faites avec des branches de palmier. Chaque habitant en construit ainsi deux ou trois sur son terrain, et y habite avec sa famille. On n'y voit que fort peu d'habitations construites en pierre.

La population de Gerba se divise en deux parties.

La première est connue sous le nom (de secte) d'Ouahabia وهبيع. L'autorité, chez elle, est le partage des Beni Semoumen بنيم سهومز². Cette portion de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aujourd'hui encore les laines de Gerba sont les plus renommées de la régence de Tunis pour leur beauté et leur finesse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Une des sectes de la grande hérésie des Kharedjites. De nos jours la doctrine des Ouahabia est encore suivie dans l'île de Gerba,

la population occupe la région ouest et nord-ouest de l'île.

La seconde partie est connue sous le nom (de secte) de Nekara نكارة, et l'autorité chez elle est aux mains des Beni 'Azoun بني عازون. Cette deuxième partie de la population occupe l'est et le sud-est de l'île.

La ville de Gerba est située entre ces deux territoires et les sépare.

Ces deux populations sont Kharedjites, hérétiques, et attachent un haut prix à leurs croyances religieuses. Ils disent que ceux qui pèchent contre Dieu sont réputés infidèles. C'est là un principe généralement établi par la doctrine des Kharedjites. Il n'en est pas ainsi chez les Mo'tezela (les Motezelites 1), qui ne donnent l'épithète d'infidèles qu'à ceux qui commettent un péché de premier ordre et qui ne s'en repentent pas. Les Mo'tezela ne qua-

dont les habitants, en matière religieuse, sont généralement désignés sous le nom de Kouamsa, cinquièmes, c'est-à-dire, partisans d'une cinquième secte de l'islamisme, et par suite, secte hétérodoxe.

Leur nom leur vient de ce qu'un jour les Kharedjites étaient réunis pour examiner, dans l'école du docteur H'assan de Bassora, la question de savoir si celui qui avait commis un péché grave devait être considéré comme infidèle. Les Kharedjites soutinrent cette doctrine; Ouacel, sans attendre la décision du maître, sortit brusquement, et répandit parmi ses condisciples cette opinion, que ceux qui avaient commis un péché grave étaient dans un état mitoyen. Il fut chassé de l'école, et ses partisans reçurent, à cause de cela, le nom de Mo'tazelites, ou séparatistes. (Voir l'introduction à la lecture du Coran, par G. Sale, traduction française de M. Ch. Solvet.)

lisient ces pécheurs (à proprement dire) ni d'insidèles ni de vrais croyants; ils leur donnent le nom de Fassek' فالسف «réprouvés, blâmés,» et croient que leur séjour dans les ensers et les tourments qu'ils y endurent sont éternels. Les Mo'tezela se persuadent que, relativement à ce point religieux, ils sont intermédiaires entre la secte des Kharedjites ou hérétiques et les sectateurs de la Sunna ou orthodoxes.

Ceux des habitants de Gerba qui sont vertueux et pieux évitent avec soin de laisser leurs vêtements toucher ceux d'un individu qui ne serait pas de leur secte, et ne mangent pas à la même écuelle que lui. Si un voyageur, étranger à la secte, boit de l'eau d'un puits, ils en vident aussitôt les eaux, qu'ils répandent à terre. Chez eux, un individu qui est dans un état de pureté légale par l'ablution ne peut s'approcher des vêtements de celui qui est dans un état d'impureté religieuse et légale, et vice versa. J'ai remarqué moi-même que ceux d'entre eux qui se trouvaient en état d'impureté lavaient leurs vêtements souillés, en les prenant, au moyen d'un bâton crochu et en les jetant dans la mer, où ils les remuaient avec le même bâton pendant une heure; ce n'est qu'au bout de ce temps qu'ils s'aidaient de leurs mains pour achever le lavage. Il est obligatoire pour tout homme et toute femme de se laver le corps chaque jour, qu'ils soient en état de pureté légale ou non. Ils accomplissent les devoirs des ablutions ordinaires et extraordinaires; j'en ai fait souvent la remarque. Lorsqu'ils font leurs ablutions, ils observent de se

laver tout le bras, depuis l'épaule jusqu'à la main. Ils ont aussi d'autres coutumes réprouvées.

Le premier qui, au commencement de l'islamisme, sit la conquête de l'île de Gerba, sut Rouise', ben Tabet, ben Seken, ben 'Adi, ben H'arta el-Ensari, de Beni Melek, ben En-Nedjar. Il était compagnon de l'envoyé de Dieu et un de ceux qui s'étaient sixés en Égypte. Mo'aouïa lui avait donné, en l'année 46 de l'hégire, le gouvernement de Tripoli, et c'est de là qu'en 47 il pénétra en Isrik'ia et parvint jusqu'à Gerba, dont il s'empara. Il en revint la même année et mourut à Bark'a, où se voit encore (dit-on) son tombeau; d'autres historiens afsirment qu'il mourut en Syrie.

La conquête de Gerba achevée, Rouife' rassembla les prisonniers et le butin tombé en son pouvoir, et (montant en chaire) il fit la prière de la khoteba. Puis s'adressant au peuple, il s'écria : « Ô vous musulmans, je ne vous dirai pas tout ce que j'ai entendu de la bouche même de l'envoyé de Dieu. A la journée de Khaïbar, il se leva au milieu de nous, et nous adressa ces paroles : « Tout homme qui croit « à Dieu et au jour dernier ne doit jamais se per « mettre d'arroser le champ ensemencé par un autre. » Le prophète voulait défendre par ces paroles le viol des esclaves déjà enceintes 1. « Tout homme qui « croit à Dieu et au jour dernier ne doit point mon-

<sup>1</sup> Ce passage paraît être textuellement extrait de l'ouvrage d'El-Bekri: Woir la traduction de M. Quatremère, t. XII des Notices et Extraits, p. 464.)

١

« ter sur une monture faisant partie d'un butin ac-« quis par des musulmans, pour la restituer, après « l'avoir amaigrie, à la masse du butin. Tout homme « qui croit à Dieu et au jour dernier ne doit point « se vêtir des vêtements appartenant à la masse d'un « butin fait par des musulmans, et les restituer après « les avoir usés. » Ces paroles de Rouife' ont été entendues par H'anasche ben 'Abdallah es-Sene'ani 1.

Ebn Sokher rapporte aussi cette tradition, en faisant dire à H'anasche ben 'Abdallah es-Sene'ani: a Nous sîmes une expédition dans le Mor'reb, ayant pour ches Rouise' ben Tabet, et nous sîmes la conquête d'une petite ville appelée Gerba. Là Rouise' ben Tabet se leva au milieu de nous, pour nous dire la khoteba. » Ici Ebn Sokher rapporte en abrégé la tradition ci-dessus.

Lorsque, en l'année 431, En-Nekari se souleva contre l'autorité souveraine d'El-Mo'ez ben Badis, ce chef de révolte se présenta devant Gerba, soumit l'île à ses armes, fit de nombreux prisonniers, et massacra une partie considérable de la population. Peu après (la reddition de la ville de Gerba), En-Nekari fit mourir sur une croix le chef auquel obéissaient les habitants, le nommé Ebn-Keldin. El-Mo'ez, à la suite de ces événements, envoya sa flotte contre En-Nekari, qui perdit un grand nombre de ses partisans. L'île de Gerba rentra dès lors sous la domination d'El-Mo'ez. Mais à sa mort les populations

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de quatre lignes du texte du manuscrit A.

de l'île se soulevèrent et se livrèrent à toutes sortes de brigandage et à des actes de piraterie avec des navires qu'ils construisirent, et au moyen desquels ils firent la course.

'Aboul-Celte, dont le livre est le complément de l'ouvrage d'Er-Rek'ik', rapporte que lorsque Aboul-H'assan ben Yeh'ia ebn Temim ben el-Mo'ez fut proclamé vers la fin de l'année 509, et que son autorité se fut affermie, il ordonna qu'une flotte fût envoyée à Gerba pour faire rentrer cette ville dans la soumission. Cette détermination fut prise à cause des actes de piraterie des gens de Gerba, et pour faire cesser la terreur qu'ils inspiraient. Le commandement de l'expédition sut consié à Ibrahim ben'Abdallah, auquel furent adjoints plusieurs autres personnages, qui devaient l'aider de leurs conseils. L'expédition se mit en marche en l'année 510. On commença le blocus de l'île, et il fut si actif et si vigoureux, que la population ne tarda pas à se soumettre et à se replacer sous la souveraineté et la juridiction du sultan. Les chefs et scheikhs garantirent la cessation de tout brigandage sur les côtes de l'Ifrik'ia, et il sut arrêté en outre que leurs trafiquants ne dépasseraient jamais la ville de Mahdia. La sultan, informé du succès obtenu par sa flotte, ordonna alors sa rentrée. Un grand bienfait fut le résultat de cette expédition : sécurité pour la navigation, cessation des brigandages et sûreté pour les voyageurs. L'auteur cité ajoute que la soumission de Gerba avait été jusque-là une entreprise jugée presque impossible par les pères et aïeux prédécesseurs de ce prince, bien qu'ils eussent un empire plus vaste, des troupes plus nombreuses et des richesses plus considérables.

Plus tard, en l'année 529, les chrétiens s'emparèrent de Gerba. Ils tuèrent un grand nombre d'habitants, et le reste fit sa soumission. En l'année 548, la population de l'île se souleva contre les chrétiens, dont elle fit un grand massacre; mais dans le courant de cette même année, une nouvelle expédition chrétienne fut envoyée contre Gerba, et l'île fut conquise une deuxième fois par eux. Les plus notables des habitants furent transportés dans le pays des infidèles, retenus en esclavage, et il ne resta plus dans l'île que ceux que les chrétiens jugèrent n'être que de peu d'importance.

Dans la suite, les musulmans se rendirent maîtres de Gerba. Cette île, depuis la première conquête des Arabes, a été sans cesse au pouvoir alternatif des musulmans et des chrétiens, et ainsi de suite jusqu'à nos jours. La dernière prise de Gerba par les chrétiens eut lieu en l'année 688. Le souverain de Tunis était, à cette époque, occupé à soumettre un chef de parti qui s'était soulevé contre lui; ce fut là pour le sultan la cause de la perte de l'île.

Ainsi que nous l'avons dit, nous campâmes sur ce point de l'île (la rive du Djerf), jusqu'à ce que tout le corps expéditionnaire eût passé de notre côté et se fût joint à nous.

Le vendredi, 23 djoumadi el-akhera, nous quit-

tâmes ce lieu vers l'heure de l'asr 1, nous mettant en marche pour nous rapprocher de notre station du lendemain, laquelle station ne devait être autre que le château appelé El-Kaschtil الفشتيل « Castello. » Puisse Dieu le détruire de fond en comble!

Nous passâmes cette nuit campés à côté de la vieille ville de Gerba, à l'endroit où était autrefois la k'asba (ou citadelle) de l'île. Aujourd'hui tout y est abandonné et désert. J'allai la voir avec quelquesuns de mes compagnons et amis, et j'en parcourus les ruines. Je vis les restes d'une petite ville de forme carrée et entourée d'un rempart assez élevé, qui est encore debout. Dans l'intérieur de la ville se trouve une mosquée djame' d'une belle architecture, mais actuellement en ruines. Dans une de ses parties, j'ai remarqué une belle sculpture que la main de la destruction n'a point encore atteint et qui est d'un travail admirable. Aucun habitant du pays ne vient remplir ses devoirs religieux dans cette mosquée; c'est moins par crainte des chrétiens, ainsi qu'ils le disent, que par aversion pour l'affermissement de la doctrine orthodoxe de l'islam dans le pays. Quant à y dire la prière du vendredi, c'est chez eux un principe religieux de s'en abstenir, attendu qu'ils ne sont cette prière qu'au temps seul où il existe un imam juste (de leur croyance). Vers l'extrémité de la ville se trouvent les restes de la

De trois à quatre heures de l'après-midi; instant où l'ombre d'un individu a sept pieds de plus que lorsqu'elle est mesurée à l'heure du d'ohar (midi).

k'asba qu'habitaient autrefois les chess du pays. Aujourd'hui tout y est en ruines. On y remarque un gros arbre de seder et appelé dans la contrée du nom de Seder el-Masseri , et qui a envahi presque tout cet endroit. Ce seder est d'une espèce dissérente de celle que nous avons dans notre pays (les environs de Tunis). Son fruit est plus gros et son parsum plus exquis, quoique peu sucré. J'en ai vu une grande quantité à Touzer et dans ses environs. Quant au nom d'El-Masseri, par lequel on le désigne, il lui vient de sa grande abondance en Égypte. Auprès de la k'asba se voit encore debout un bain qui n'est point en ruines (comme le reste).

Nous passâmes la nuit auprès de cette ville. Le lendemain nous nous mîmes en route, ne cessant de marcher au milieu de dattiers très-élevés et plantés en bon ordre. Nous arrivâmes enfin devant le Kaschtil.

Nous eûmes alors devant nous une citadelle dont l'imposante construction surprend celui qui la con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le jujubier lotos, Ziziphus lotus de Desfontaines (Flora Atlan. p. 200). C'est un des lotos des anciens Lotophages, premiers indigènes de l'île de Gerba, et dont parlent les auteurs anciens, Polybe et autres.

<sup>«</sup>Le sedra est un arbrisseau qui ne s'élève qu'à une hauteur de quatre à cinq pieds et dont les rameaux, irréguliers et tortueux, sont ornés d'épines et de feuilles alternes, petites, obtuses et à trois nervures longitudinales. A une petite fleur d'un blanc pâle, succède un fruit globuleux que les indigènes appellent un nebek بنبط, d'une couleur brun-clair et bon à manger». (Vocab. d'hist. naturelle du docteur Lager, publié à la suite du Grand désert de M. le général Daumas. Paris 1848.)

temple. Le K'aschtil est de forme quadrilatère; à chaque angle se trouve une tour dont deux sont rondes et deux octogones, et entre chacune d'elles on voit une fortification de forme carrée faisant partie du rempart autour duquel s'élève une muraille d'une hauteur moyenne; un large fossé entoure le tout.

Nous dressâmes notre camp à un mille de là. Bientôt nous y vîmes arriver le scheikh des Nekara qui, à notre approche de l'île, s'était sauvé avec le scheikh des Ouahabia, redoutant un châtiment (pour leur conduite passée). Ils avaient obtenu le pardon qu'ils avaient sollicité par écrit. — L'arrivée du chef des Nekara précéda de peu de jours celle du chef des Ouahabia. Il fut convenu, lorsque tous les deux furent réunis, qu'ils payeraient un tribut qu'ils devaient prélever sur leurs populations. Aussitôt après ils quittèrent le camp pour aller procéder au prélèvement de ce tribut imposé.

Pendant deux mois on tenta tous les moyens possibles pour réduire le château; mais ce fut sans succès; car les assiégés avaient pris toutes les dispositions nécessaires pour faire une vigoureuse défense. Bientôt le siége dut être levé à cause du manque de vivres nécessaires à nos troupes, les ressources qu'offraient l'île étant devenues insuffisantes. Dans de telles circonstances, la reddition de la place nous parut une chose trop difficile à obtenir, et nous reconnûmes que l'on ne pouvait atteindre à ce résultat que par le temps et un plus long investissement.

Aussi nous décidâmes-nous à partir, attendu que le but complémentaire de notre expédition était d'aller dans le Djerid pour y pacifier le pays et y prélever les impôts. Il fut arrêté en outre qu'après la rentrée des troupes dans la capitale (revenant de la tournée dans le Djerid), on enverrait à Gerba un corps de cavalerie qui y resterait en permanence pour faire l'investissement du château fort. L'exécution suivit de près la décision qui fut prise.

Nous partîmes de Gerba le jeudi 26 scha'ban. Notre séjour dans l'île avait duré soixante-cinq jours, depuis le moment où nous y avions pénétré jusqu'à celui où nous en sortîmes 1.

En quittant Gerba nous ne passâmes pas par le même passage que nous avions pris pour pénétrer dans l'île. Nous prîmes le passage appelé Medjaz Sah'el el-Ber dont la largeur est de huit milles et dont le fond est couvert de petits récifs. Les chevaux peuvent en certains endroits traverser ce passage en marchant; il s'y trouve cependant quelques points assez profonds que l'on ne peut franchir qu'à la nage. Ce passage est assez mauvais, et il n'est ordinairement pris que par les personnes qui le connaissent bien pour l'avoir traversé plusieurs fois. — Nous commençames à franchir ce détroit au moyen de (petits) bâtiments qui servirent ensuite au transport d'une partie de la colonne. Le reste effectua

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de trente-huit lignes du texte du manuscrit A; ce sont des vers sans importance extraits de deux lettres reçues par l'auteur pendant son séjour à Gerba.

son passage sur les chevaux, qui tantôt avaient pied et tantôt étaient obligés de nager.

Notre camp sut dressé pendant cinq jours sur la plage, de l'autre côté du détroit (c'est-à-dire sur la rive du continent).

Le mardi, 1 du mois de ramadan, nous levâmes le camp et nous nous mîmes en marche pour Gabès. Ce jour-là nous nous arrêtâmes dans un lieu appelé Souani Khelf Allah سواني خلبي الله. Cette appellation lui vient du nom d'un homme d'origine Ah'medi العمدي, jouissant d'une sainte réputation parmi les Arabes (marabout), disciple du scheikh Abou 'Issa el-Amouri, et qui avait bâti en cet endroit une chapelle

Nous quittâmes ce lieu le mercredi et nous arrivâmes le jour même dans une localité appelée Tadjer'et ; c'est le nom d'une plaine spacieuse où nous remarquâmes d'anciennes ruines, des constructions de divers genres et des ouvrages hydrauliques de toutes sortes. Quelques pierres couvertes d'écriture se sont détachées de ces édifices; les caractères de ces inscriptions appartiennent à une autre époque que la nôtre, et c'est en vain que j'ai demandé à plusieurs chrétiens de me les déchiffrer. Ils m'ont tous dit ne point connaître ces caractères. Nous vîmes aussi, en parcourant cette vaste plaine, un grand nombre d'enclos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de huit lignes du texte du manuscrit A; détails de aul intérêt.

séminés parallèlement à la mer et ne pouvant servir d'asile qu'à une seule personne. En un mot, les ruines que l'on aperçoit dans cette localité sont aussi nombreuses que les restes des anciens édifices sont encore considérables et imposants.

Le jeudi, nous arrivâmes à la rivière dite Ouadi Medjesser والماي . Cette rivière, dont il a déjà été parlé, fait tourner un grand nombre de moulins appelés moulins de Medjesser.

Cette fois nous établimes notre campement un peu plus en avant de la rivière que la première fois, dans la direction du sud, de telle façon que notre premier campement se trouvait entre celui que nous choisîmes et la mer. Les moulins de Medjesser sont dans la partie basse de la rivière.

Nous avons dit qu'il y a toujours de l'eau dans la partie basse du Ouadi Medjesser. Ce jour-là notre monde éprouva de très-grandes fatigues au passage de la rivière 1.

Le mercredi, nous quittâmes ces lieux pour aller nous arrêter à Ketana خانة, dont nous avons déjà parlé.

Le samedi, nous arrivâmes pour la deuxième fois à Gabès. Nous campâmes pendant dix jours sous nos tentes en dehors de la ville, et là l'armée se prépara à se rendre dans le pays du Djerid, ainsi que le projet en avait été formé.

Nous quittâmes Gabès le mardi 15 ramadan, fai-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de quatre lignes du texte du manuscrit A; sujet de nul intérêt.

sant route sur Touzer توزر. Dès le commencement de notre entrée sur le territoire des Debab, nous traversâmes les terres des Beni Ah'med بني اهجاء العبد ال

ا ال سالم بن سليمان بن راجع ؛ Le manuscrit B porte ا

d'un individu qui avait un doigt de plus à la main. Les Debab leur contestent l'origine commune qu'ils s'attribuent.

Ce pays est généralement à l'abri des atteintes de la peste; mais lorsque le fléau vient à y sévir, il y fait de terribles ravages, et, proportions gardées, ces ravages sont plus grands qu'à Gabès.

Un rempart élevé entoure la ville; ayant remarqué qu'en certains endroits il s'était écroulé, je demandai aux habitants pourquoi ils ne le faisaient pas réparer. « Ces remparts, me répondirent-ils, ne

Le nom de Methmatha a été donné à ces eaux à cause d'une montagne ainsi appelée, située non loin de là. Cette localité est également connue sous le nom de H'amet-Gabès; c'est l'ancienne Aquæ Tacapitanæ, à 10 milles romains est de Silesma (Peutinger); à 16 milles ouest de Tacape ou Gabès. Léon l'Africain, qui a visité ces sources, en parle dans son ouvrage. (Voir El-Bekri, et les voyages d'Aīachi et de Moula Ah'med, t. IX de l'ouvrage de la Commission scientifique de l'Algérie.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suppression de quinze lignes du texte du manuscrit A; sujet de nul intérêt.

sont point une défense pour nous; nos vrais remparts ce sont nos sabres 1. »

Les constructions qui sont en dedans de la ville sont très-hautes. En général, les habitants mettent un certain amour-propre à donner le plus d'élévation possible à leurs bâtisses. J'ai vu, en visitant la k'asba, demeure habituelle du chef de la ville, les restes de ses gigantesques proportions: aujourd'hui tout y est ruines. De nombreux canaux amènent en profusion, dans la k'asba, des eaux qui se réunissent dans une grande pièce en forme de salle de bain, d'une belle et élégante construction.

C'est en dehors et non loin de cette ville qu'El-Mançour abou Youssef Ya'koub, fils de 'Abd-el-Moumen, souverain du Mor'reb, remporta une célèbre victoire sur Ali ben Ish'ak' el-Mayork'i, qui combattait à la tête de ses légions d'Arabes et de ses bandes de R'ouz<sup>2</sup>.

Lorsqu'El-Mançour se rendit maître de la ville de Tunis, il expédia, à la rencontre d'El-Mayork'i, son cousin Ya'k'oub ben Abou H'afs ben 'Abd-el-Moumen, à la tête d'un corps de troupes assez considérable. Les deux partis se trouvèrent en présence non loin de Gafsa, et El-Mayork'i y gagna sur ses ennemis la bataille connue sous le nom de Ouak'e'at

<sup>1</sup> Suppression de deux lignes inutiles du manuscrit A.

Il a déjà été question de cette bataille à la page 153 et d'El-Mançour à la note 1 de cette page. Les R'ouz sont un peuple de race Turkomane; on les appelle ordinairement Gozzes; ils formaient une bonne partie des troupes que Saladin et son oncle Schirkouh amenèrent avec eux en Égypte.

'Amera وفيعت عامع. Le plus grand nombre des soldats almohades y fut tué. Ceux d'entre eux qui échappèrent à la mort se réfugièrent à Gassa. El-Mayork'i leur envoya l'aman, les fit venir auprès de lui, et lorsqu'ils furent en sa présence, violant la foi et la promesse jurées, il les fit tous périr par le fer. En apprenant cette nouvelle, El-Mançour se laissa aller à tout son courroux, et, sans prendre aucun conseil, il se détermina à se porter de sa personne au-devant de son ennemi. Il se mit aussitôt en marche, laissant à son frère El-Sid abou Ish'ak' le soin de gouverner et défendre au besoin la ville de (Tunis). Il campa d'abord à Radès, pour attendre que toutes ses troupes fussent réunies. Après avoir puni quelques-unes d'entre elles qui avaient tardé de répondre à son appel, il se remit en marche. Arrivé à la distance de deux farsekhs ويعفين d'El-H'amet, il lança d'abord une petite colonne sur les campements des Arabes qui avaient embrassé le parti d'El-Mayork'i; dès que cette colonne les eut mis en déroute, El-Mançour se revêtit de son costume de guerre et poussa ses troupes au combat en y prenant part en personne. La défaite des Mayork'ites fut complète. 'Ali ben Ish'ak' (El-Mayork'i) et K'arak'esch échappèrent au massacre de leurs partisans et prirent la fuite. Ils furent poursuivis par les

ou parasange, est une mesure itinéraire équivalente à 12,000 coudées ou 4 milles arabes. (Aboulféda, traduction de M. Reinaud, p. 18.)

Mouah'edin jusqu'à Touzer; de là ils pénétrèrent dans le Sahara.

Immédiatement après sa victoire, El-Mançour se porta à Gabès, ordonna l'investissement de la place par terre et par mer, et bientôt les habitants, ne pouvant plus résister, lui ouvrirent les portes de la ville et firent leur soumission <sup>1</sup>.

De Gabès, El-Mançour se rendit à Gafsa, dont il sit également le siége; les habitants durent capituler et implorer la clémence du vainqueur. El-Mançour ne leur garantit que la vie sauve; quant à leurs propriétés, il ne les leur conserva qu'à titre de massak'at مسافاة 2. A l'égard des étrangers qui se trouvaient dans Gafsa (au moment de sa reddition), ils devaient être livrés pour subir un jugement. Ces conditions furent acceptées, et les habitants de Gafsa, pour s'y conformer, durent tous sortir de la ville, n'y laissant que les femmes. El-Mançour, faisant alors ranger d'un seul côté les naturels de Gabès, leur ordonna de rentrer dans la ville. Il ne resta dehors que les étrangers, au nombre desquels se trouvait Ibrahim ben Fraketin, dont il a été parlé, plus connu sous le nom de Selah' Dar 3. Dès qu'El-Mançour eut terminé sa prière du dohor et qu'il eut fini de présider à la distribution de la solde de ses troupes, il sit comparaître devant lui tous les pri-

۱3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de seize lignes du manuscrit A; vers de nul intérêt sur cette reddition de Gabès.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est donner une propriété à cultiver à quelqu'un en ne lui assurant qu'un droit sur une partie des fruits.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voir p. 84.

sonniers et les fit impitoyablement égorger jusqu'au dernier sous ses propres yeux 1.

El-Mançour ordonna ensuite que les murailles de Gafsa fussent démolies. Au bout de deux jours, les troupes avaient exécuté cet ordre, et il ne restait plus debout une seule pierre des remparts de la ville.

C'est à cette époque que les dattiers de Gafsa furent détruits presque en totalité, El-Mançour ayant fait le serment, pendant le siége, de faire couper chaque jour mille dattiers <sup>2</sup>.

Ainsi que je l'ai dit, nous campâmes en dehors de la ville d'El-H'amet. Nous y séjournâmes six jours consécutifs, qui finirent le dimanche 20 du mois de (ramadan)<sup>3</sup>.

Le 21 du (même) mois, nous quittâmes cette localité, faisant route sur Nefzaoua. Ce jour-là nous nous arrêtâmes à Meh'ezem et, gros bourg qui possède une forêt assez considérable de dattiers. On y remarque (tout autour) des châteaux et des menzels plus solidement construits que ceux que l'on voit habituellement dans la campagne 4.

Le mardi nous arrivâmes à l'étape appelée 'Oïoun Reh'al عيون رحال. C'est un pays désert, où se trouvent deux sources jaillissantes, dont les eaux vont

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de six lignes du manuscrit A; sujet de nul intérêt.

<sup>&</sup>quot; Suppression de sept lignes du même manuscrit; vers de nul intérêt sur la prise de Gafsa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Suppression de dix-neuf lignes du manuscrit A; sujet de nul intérêt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Suppression de six lignes du même manuscrit; sujet de nul intérêt.

un peu plus loin se réunir ensemble. Tout auprès l'on voit quelques rares dattiers.

Dans le parcours de cette étape nous quittâmes les terres des Beni Ah'med pour entrer sur celles de Zo'eb زعبى. Les Beni Zo'eb forment une tribu qui tire son origine de Zo'eb el-Acer'er (le plus jeune), ben Zo'eb el-Akeber (l'aîné), ben Djerou, ben Malek, -Ils sont pa زعب الاصغم بن زعب الاكبم بن جمو بن ماللم rents des Debab, car ces derniers disent que Zo'eb était un des leurs. Il résulte de ce que nous venons de dire et de ce qui précède que Zo'eb el-Akeber eut deux fils: Zo'eb el-Acer'er et Rebi'a qui fut l'ancêtre des Debab; c'est pour ce motif que ces derniers sont les cousins (des descendants) de Zo'eb el-Acer'er. En se disant descendants de Zo'eb, les Beni-Zo'eb entendent qu'ils ont eu Zo'eb el-Acer'er pour ancêtre; s'ils prétendent être de la filiation de l'aîné, El-Akeber, ils sont alors collatéraux des Debab, car ceux-ci sont également descendants de Zo'eb 1. El-Emir Makoula الأمير ماكولا، dans son ouvrage appelé des Zo'eb dans le H'edjaz en assez grand nombre, et qu'ils ont un oratoire sur la route de la Mecque.

Le mercredi nous arrivâmes à Thora منهزاوة, l'une des deux capitales du pays de Nefzaoua نفزاوة. La

<sup>1</sup> Suppression déquatre lignes du même manuscrit, dissertation sur l'orthographe du nom de Zo'eb, généralement écrit ainsi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur cet écrivain et son ouvrage, voyez l'Introduction à la Géographie d'Aboulféda, par M. Reinaud, p. cix.

deuxième ville capitale de la contrée se nomme Bischeri بِشَهِي: Thora est entouré de dattiers dont les fruits sont les meilleurs de toute la contrée. On n'y trouve de remarquable qu'une source appelée 'Ain Thora عين هن , qui forme un grand étang d'un aspect fort agréable et pittoresque. Les animaux ne peuvent entrer dans cet étang pour s'y abreuver que jusqu'à une limite fixée, passé laquelle ils disparaissent dans des fondrières profondes. La tradition dit que chaque année cet étang coûte la vie à un homme, et que le plus souvent celui-ci est étranger à la localité. La teinturerie de Nefzaoua n'acquiert une si grande valeur qu'à cause des eaux de cette source, dans lesquelles les objets teints sont lavés, et qui leur donnent du brillant et de la vivacité dans les couleurs. On voit auprès de cette source les ruines de la k'asba de la ville, fortification qui n'est plus aujourd'hui qu'une masse de décombres; le rempart qui l'entourait est seul resté debout. On montre dans les environs quelques dattiers appelés dattiers de Pharaon نخير برعون par les habitants, convaincus qu'ils y ont été plantés par ce monarque. Ces dattiers n'ont point de propriétaire, et leurs fruits sont abandonnés aux voyageurs étrangers. Au nombre des faits curieux qui sont particuliers à ce pays, on remarque la force et la température élevée des coups de vents

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thora citée par Aboulféda, traduction de M. Reinaud, p. 201. (Voir le Voyage de Moula Ah'med, tome IX de l'ouvrage de la Commission scientifique de l'Algérie. Moula Ah'med semble avoir copié notre auteur.)

qui y soufflent dans toutes les saisons. Les habitants prétendent que quelques individus de la contrée, ayant fouillé la terre pour y découvrir un objet magique qui y était, disait-on, caché, il s'en dégagea aussitôt un vent impétueux, et que c'est depuis lors que les coups de vents dont nous avons parlé soufflent si fréquemment dans le pays. Les gens de Nefzaoua sont persuadés que ces vents sont plus forts et plus chauds lorsqu'un corps d'armée pénètre dans leur pays; ils voient dans ce fait un acte de la bonté divine; car cette violence et la chaleur des vents forcent bientôt le corps d'armée à décamper et à se retirer.

Nefzaoua tire son nom de celui d'une tribu qui s'y établit dès les premiers siècles. Voici sa généalogie: Nefzaou ben el-Akeber, ben Berber, ben Keïs, ben Elias, ben Modhar, ben Nezar نعزاو بن الاكبر بن بن الياس بن مض بن نزار فيس بن الياس بن مض بن نزار dans son ouvrage composé pour le roi Roger, dit que Goliath جالوت , que tua David, était de la tribu de Nefzaoua. Les noms de Goliath sont D'erriss ben el-Acer'er, ben Nefzaou des Goliath sont D'erriss ben el-Acer'er, ben Nefzaou إن المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب والمناب والمناب المناب المناب المناب والمناب المناب والمناب المناب المناب والمناب والم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir El-Bekri, t. XII des Notices et extraits, p. 503; voir Ibn Khaldoun dans son Histoire des 'Obeïdites; comparez avec Aboulféda.

Les scheikhs érudits ne sont point d'accord sur l'orthographe du nom de *Nafzaoua*; les uns prononcent Nafzaoua فَعِزَاوه , les autres Nifzaoua نَعِزَاوه ً.

El-Fadhel el-Bissami المجاهر البيسامي dit dans son journal, en parlant de Thora, « que dans l'année 586 on apprit qu'El-Mayork'i assiégeait Yak'out يافون, lieutenant de K'arak'esch, dans la ville de Thora. Il continua le siége jusqu'à ce qu'il se fût rendu maître de la personne de Yak'out et qu'il se fût emparé de cent cavaliers r'oz غز qui se trouvaient avec lui. Il incorpora ces derniers dans ses troupes, et bientôt, les Arabes lui ayant fait sa soumission, il se rendit maître des divers pays du Djerid.»

Dans un chapitre de l'histoire d'Ebn Nekhil خير, il est dit que «lorsqu'En-Nacer arriva en Ifrik'ia², en l'année 601, El-Mayork'i, qui était dans Tunis, quitta cette ville, et, à la tête de ses troupes, se porta à K'aïrouan où il s'arrêta quelques jours. De là il se rendit à Gafsa et de Gafsa à la montagne appelée Djebel Damer جبر عمر. Pendant qu'il se dirigeait vers ces contrées, ayant eu des motifs de se plaindre des gens de Thora, il se porta sur cette ville dont il fit le siége. Thora capitula et fut livrée aux soldats d'El-Mayork'i, qui tuèrent plusieurs habitants, pillèrent les richesses, violèrent les jeunes filles et démolirent presque toutes les maisons. Deux

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de soixante-une lignes du manuscrit A; biogra- 
phies de divers scheikhs et originaires de Nafzaoua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quatrième prince de la dynastie des Almohades.

hommes des Mouah'edin (partisans d'En-Nacer), qui se trouvaient au nombre des habitants de Thora, furent condamnés à mort par El-Mayork'i. Ce chef de parti abandonna alors Thora, qui était devenue déserte et inhabitée. Ceux des habitants qui purent échapper à la mort se répartirent dans le pays de Nefzaoua 1. »

Nous séjournâmes à Thora trois jours y compris celui de notre arrivée. Le samedi, 21 du mois, nous quittâmes ces lieux et nous arrivâmes à Bischeri بِشہي, où nous campâmes en dehors de la ville. Bischeri est la deuxième capitale du pays de Nafzaoua et est éloigné de douze milles environ de Thora 2. Dans le trajet qui sépare ces deux villes, nous passâmes par un grand nombre de bourgs, et, entre autres, celui de Kelikel کلیکل, celui de Yassek et celui de Beni abi Youssef بنيم ايم يوسب 3. La ville de Bischeri me parut la plus grande de celles que j'avais vues dans le pays de Nafzaoua. A quelque distance jaillit une source appelée 'Ain Taoarr'a عين تاورغه, qui (alimente un étang) plus grand que (celui formé par) la source de Thora; ses eaux sont plus abondantes; mais on n'y retrouve pas le point de vue pittoresque de cette dernière ville. Le pays produit des coings préférables par leur goût, leur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de quatre pages et onze lignes du manuscrit A; vers échangés entre un poēte de Thora et l'auteur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibn Haucal en parle dans sa Géographie. (Voir le Journal asiatique du mois de mars 1842.)

<sup>3</sup> Le manuscrit B porte بنيم يوسى seulement.

parfum et leur grosseur, à ceux de toute autre localité. Il n'y a que les coings du pays de Tadjoura bourg de la province de Pripoli, qui puissent leur être comparés. Nous étions à Bischeri pendant la saison des poires. Ce fruit y est d'une belle espèce; la forme en est agréable à l'œil, le goût exquis. On en trouve rarement de meilleurs. Les habitants donnent à ces poires le nom d'oiseau الضير, parce qu'ils prétendent qu'aucun des leurs n'a planté de ces arbres dans le pays (et que sans doute les graines en ont été apportées par les oiseaux).

Nous séjournâmes à Bischeri le reste du mois de ramadan. Le 1er de la lune de schoual fut un mercredi, et le lendemain nous célébrâmes la fête du Fethar (fête de la rupture du jeûne du ramadan). Nous nous rendîmes au lieu réservé pour la prière publique, à la suite de la ville vint faire la prière publique, à la suite de laquelle il nous fit entendre les paroles d'une khoteba remarquable, supérieures à toutes celles que j'avais entendues jusqu'alors. Quant au khatib, que l'on me désigna sous les noms d'Abou 'Abdallah Moh'amed ben K'ioun de Nefzaoua, je n'ai point connu d'homme plus éloquent que lui. Je crus que la prière sofennelle qu'il venait de faire avait été composée par Abou Bekr ben Feteh'; mais j'appris qu'un habitant de Touzer en était l'auteur.

Le jeudi nous nous mîmes en route pour Touzer. Nous quittâmes le pays de Nefzaoua à midi, nous dirigeant vers notre étape du lendemain.

Nous commençâmes à couper le lac سبكفة, appelé

Takmert 'I'. Après quelques heures de marche nous passames une partie de la nuit auprès d'une source, et au matin nous nous remîmes en route pour ne nous arrêter que le lendemain vendredi à midi.

Nous vîmes à droite et à gauche de notre route des troncs de dattiers placés là pour indiquer le chemin et empêcher les voyageurs de s'écarter de la bonne route; car à droite et à gauche de ce tracé le lac ne présente plus que des fondrières, le terrain ne garde plus le tracé des pas qui s'enfoncent, et un individu qui ignorerait ce danger ne saurait s'y hasarder sans y disparaître.

El-Bekri, dans son ouvrage intitulé El-Massalek, s'exprime ainsi : « Plus d'une fois des troupes de voyageurs et des corps d'armée entiers, s'étant engagés sur ce terrain, y ont péri sans laisser aucune trace <sup>2</sup>. »

The manuscrit A porte الأكري , je lis كالمرت . Plus loin le nom de ce lac est ainsi écrit avec un e; c'est le lac connu sous le nom de Lac des Marques et dont parle Schaw. Il a quatre-vingts kilomètres de longueur du nord-est au sud-est, sur vingt-cinq à trente de largeur. Ce nom lui vient de celui que lui donnent quelques Arabes : Sebkhet el-oueda'. Oueda' signifie ici les pieux ou troncs d'arbres que l'on enfonce dans le lac pour marquer la route sûre à suivre. De nos jours encore le passage de ce lac est très-dangereux, au dire des Arabes. Voir ce qu'en disent El-Bekri (tome XII des Notices et extraits,), et les Voyages d'El-'Aïachi et de Moula Ah'med (tome IX de l'ouvrage de la Commission scientifique de l'Algérie). Le deuxième de ces voyageurs, qui écrivait en l'anııı o de l'hégire, appelle ce lac عليه المنافرين p. 282 et un peu plus loin; p. 285, il le désigne sous le nom de المنافرين ا

Si un individu vient à s'enfoncer dans le lac, les parties de terrain qui ont cédé se rapprochent aussitôt après, et la surface redevient ce qu'elle était avant l'accident.

Le chef de notre expédition me raconta le fait suivant, qu'il tenait d'un certain Moh'amed ben Ibrahim, ben Djame' el-Merdassi : « Une de nos caravanes dut traverser un jour ce lac; elle se composait de mille bêtes de charge. Par malheur, un des chameaux, ayant fait fausse route, s'écarta du bon chemin; tous les autres chameaux le suivirent, et rien au monde n'est plus prompt que la rapidité avec laquelle la terre s'amollit et engloutit les mille chameaux; puis le terrain devint ce qu'il était auparavant, comme si les mille bêtes de charge qui y étaient disparues n'eussent jamais existé.»

marche, s'étant souvent succédé les uns sur les autres jusque vers la moitié de la journée, il en résulta qu'une portion de la route, d'une étendue d'environ cent coudées, vint à se défoncer; toutes les personnes de la caravane qui se trouvaient attardées y furent englouties, et les chameaux y disparurent presque entièrement avec leurs charges. On eut a peine le temps de les égorger sur place et d'en retirer quelques lambeaux de viande. La presque totalité des charges y fut perdue.»

J'ai constaté par moi-même que si un homme appuyait le bout de sa lance à terre, cette lance s'y enfonçait tout entière, et que s'il avait le moyen de la pousser davantage, elle s'enfonçait plus avant encore; dès qu'il la retirait, le sol redevenait comme auparavant, sans laisser aucune trace.

Nous vîmes un assez grand nombre de ces troncs d'arbres servant à marquer le chemin et que le vent avait poussés loin des endroits où ils avaient été d'abord placés 1.

Un fait surprenant à remarquer, c'est qu'il est impossible de boire de l'eau douce dans cette seb'kha. Si l'on apporte de cette eau avec soi, elle y acquiert aussitôt un principe salé mêlé d'amertume<sup>2</sup>.

Les environs de Touzer sont d'un aspect agréable. L'intérieur de la ville est digne de ce qu'en a dit le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de quatre lignes du manuscrit A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suppression de onze lignes du manuscrit A; citation de vers composés au sujet du lac de Touzer par un certain El-Fadhel abou Ibrahim ben H'essina.

poëte Ebn Zenoun. Les vers d'Abou 'Abdallah Moh'amed ben Zenoun sont si connus qu'il me semble inutile de les rapporter ici.

Touzer est la capitale du pays du Djerid. Dans aucune autre localité de cette contrée on ne voit une forêt de dattiers aussi considérable que celle qui s'y trouve. La cause est due à l'abondance des eaux qui les arrosent. Ces eaux proviennent de plusieurs sources qui sourdent du milieu des sables; elles se réunissent en dehors de la ville et forment une large rivière d'où s'échappent de nombreux cours d'eau, qui se divisent eux-mêmes en plusieurs ruisseaux dont les gens de Touzer font la répartition entre leurs propriétés. Cette répartition des eaux est fixée et déterminée. Les habitants ont pour procéder à ce partage des amins (syndics) choisis parmi les plus intègres d'entre eux, lesquels sont préposés à la distribution des eaux par heures du jour et de la nuit, suivant un calcul de répartition arrêté à l'avance.

Ces cours d'eau font tourner un grand nombre de moulins.

Un fait remarquable, particulier à cette rivière, est celui-ci : lorsque ses eaux entraînent un objet quelconque avec elles, cet objet se divise, à l'endroit du partage des eaux, en autant de portions qu'il y a de ruisseaux, et elles sont entraînées alors par ces divers cours d'eau. Je me suis assuré de ce phénomène par mes propres yeux.

Un grand nombre d'indigènes n'habitent que dans

le bois de dattiers. Il n'y a aucune ressemblance entre les demeures qu'ils y construisent et celles de la ville. Les premières sont plus vastes et plus agréables que les secondes. On voit dans la ville deux mosquées (Djame') où se dit la khoteba, et un bain public.

Le lieu le plus pittoresque de Touzer est un endroit situé hors du bois et appelé par les habitants du nom de Bab el-Manschour باب المانشور; c'est en effet un lieu charmant. C'est là que les eaux se réunissent et qu'elles se divisent, ainsi que nous venons de le dire. Ceux des habitants qui exercent la profession de teinturiers y viennent étaler des vêtements de couleurs variées et des étoffes brodées; l'œil du visiteur croit voir alors devant lui un riche parterre où des fleurs aux mille couleurs s'épanouissent sur les bords de frais et limpides ruisseaux. Le bois de dattiers de Touzer touche aux remparts de la ville et ajoute ainsi aux moyens de défense de la place 1.

Les populations de Touzer sont un reste des anciens Roums (Grecs) qui se trouvaient en Ifrik'ia avant la conquête de l'islamisme. Il en est de même de la plus grande partie du Djerid. Lors de l'entrée des musulmans dans la contrée, ces populations s'empressèrent, pour sauver leurs jours, d'embrasser aussitôt l'islamisme. Il s'y trouve encore des individus descendants des premiers Arabes qui s'établirent dans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de vingt lignes du manuscrit A; vers descriptifs à la louange de Touzer.

le pays après la conquête. On y voit aussi des descendants des Berbères qui occupèrent le pays dans les temps anciens, à l'époque où ils émigrèrent de leur patrie, la Palestine et ses environs. Lorsque leur roi Goliath (Djalout جالوت), dont il est fait mention dans le Coran 1, fut tué par David, les Berbères se répandirent dans diverses contrées, et le plus grand nombre d'entre eux vint se fixer en Ifrik'ia et dans le Mor'reb.

L'Ifrik'ia appartenait aux Roums (Grecs), lorsque, chassés par les Berbères, ils furent contraints de se réfugier dans les îles de la Méditerranée, telles que la Sicile et autres. Plus tard, par suite d'un traité conclu avec les Berbères, les Roums revinrent prendre possession de leurs pays. Les Berbères se réservèrent pour établissements les montagnes; les déserts et la campagne, et les Roums se fixèrent dans les villes et autres centres de populations. Cet état de choses dura jusqu'à l'arrivée des musulmans et jusqu'à la conquête qu'ils firent de la contrée. Tous ceux qui ne se convertirent pas à l'islamisme, ou qui (conservant leur foi) ne voulurent pas s'obliger à payer la capitation جنيع, durent prendre la fuite devant les armées musulmanes. Les gens du Djerid furent de ceux qui préférèrent ne pas suir.

La vente des excréments humains est une chose usuelle et publique chez les gens de Touzer. On leur en fait honte comme aux habitants de Gabès. On leur reproche également leur habitude de se nour-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Coran, chap. 11, versets 250, 251, 252.

rir de la chair des chiens. Tous ceux auxquels je m'adressais pour avoir des renseignements positifs à ce sujet, n'hésitèrent pas à me l'avouer, ajoutant que cette viande est délicieuse. Dès les premiers temps on réprouva l'usage de manger des chiens. Les premières tribus arabes qui, par cette coutume, acquirent une certaine célébrité, furent les Beni Assed pui, puis les Beni K'afe'ous بني فبعوس, qui en étaient une fraction 1.

Il n'est pas possible, attendu son antiquité reculée, de fixer une époque à la fondation de Touzer. Quelques historiens prétendent qu'elle remonte à l'époque qui suivit le déluge de Noé.

Dans les premières années de l'islamisme, ce pays fut conquis sans coup férir par H'assan ben el-No'man, en l'année 79 de l'hégire, à l'époque où il rentra de Bark'a en Ifrik'ia à la tête des renforts que lui avait envoyés le khalife 'Abdelmalek. Nous avons déjà parlé de cet événement lorsqu'il a été question d'El-Djem<sup>2</sup>.

D'après l'ouvrage attribué à l'imam Abou Thaher es-Selfi ابو تصاهر السلم, la première conquête de Touzer serait due à 'Ok'ba ben Nafe' el-K'arschi. Ceci est un fait surprenant, car la nomination de 'Ok'ba au gouvernement de l'Ifrik'ia eut lieu en l'année 46. Si le fait rapporté par cet auteur est vrai, cette conquête aurait eu lieu sous le règne du khalife Mo'aouia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de douze lignes du manuscrit A; vers et citations relatifs à l'usage qu'avaient certains Arabes de manger du chien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir p. 120, 121.

ben abi Sofian. Or, d'après la version rapportée plus haut, ce fait se serait passé au temps du khalife 'Abdelmalek. Peut-être que H'assan, en soumettant le pays de Touzer, ne sit qu'accomplir une deuxième conquête.

La preuve que cette contrée sut conquise sans résistance résulte de ce que les églises que les chrétiens y avaient, quoique en ruines, subsistent encore de nos jours et qu'elles ne furent point démolies par les conquérants, qui se contentèrent de construire une mosquée en face de chacune d'elles.

Touzer fut, dans le temps, assiégé par 'Ali ben Ish'ak' el-Mayork'i et son frère Yeh'ia. Par ordre de ce chef de révolte, la majeure partie de la forêt de dattiers de Touzer fut coupée, et certes, sans l'inconséquence des habitants, El-Mayork'i et son frère ne se seraient jamais rendus maîtres de la ville. Lorsque Touzer tomba enfin en leur pouvoir, ils accordèrent paix et sécurité à ceux des habitants qui les avaient aidés à s'emparer de la ville, et dépouillèrent tous les autres de leurs biens, les frappant en outre d'une imposition considérable à titre de rançon. On procéda à la vente à l'encan de chacun de ces malheureux habitants. Celui qui trouvait une personne qui voulut le racheter était aussitôt mis en liberté; dans le cas contraire, il était mis à mort et son corps était jeté dans un puits qui se trouve près de là et qui est encore appelé de nos jours Bir es-Schohadâ, بيرالشهم « puits des martyrs », en souvenir de ces victimes infortunées. Ces événements eurent

lieu en l'année 582. après l'époque où El-Mayork'i et son frère, fuyant El-Mansour, durent quitter précipitamment Bougie.

Lorsqu'El-Mansour apprit toutes les cruautés accomplies à Touzer par El-Mayork'i et son frère, il expédia contre eux son cousinYa'koub ben abi Hafs, ben 'Abd el-Moumen, à la tête d'un corps d'armée. Les Mayork'ites remportèrent sur lui la bataille connue sous le nom de bataille d'Amera solution le fut alors qu'El-Mançour accourut de sa personne à la rencontre de l'ennemi et qu'il lui fit subir la défaite dont H'amet Mathmatha fut le théâtre, ainsi qu'il en a déjà été question. El-Mançour fit poursuivre les Mayork'ites jusqu'à Touzer; là ils purent se soustraire à cette poursuite acharnée en se sauvant dans le désert.

Les décrets du destin voulurent que 'Ali ben Ish'ak' el-Mayork'i vint mourir, plus tard, près de cette même ville de Touzer. Un coup de lance lui avait brisé la clavicule, et il mourut des suites de cette blessure.

Les terres de Touzer appartiennent de nos jours aux Arabes de la tribu des Beni Merdas بني مرحاس.

Nous avons déjà dit que l'autorité et le pouvoir, chez les Arabes de cette tribu, étaient le partage des Beni Djame' بني جامع, fraction qui fait partie des Beni Merdas; nous avons fait connaître, en outre, qu'ils

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir p. 186.

Suppression de cinq lignes du manuscrit A; dissertation sur l'orthographe du nom de Touzer, écrit par les uns قوز, et par les autres .

étaient renommés et puissants parmi les Arabes, et nous avons eu occasion de parler des souverains qu'ils donnèrent à Gabès.

A notre arrivée à Touzer nous dressâmes nos tentes en dehors de la ville, du côté de la moçalla lieu destiné aux prières. Cette moçalla est très-grande et entourée d'un mur très-élevé. L'armée dressa là ses tentes; quant à nous, nous nous installâmes dans un jardin situé dans le bois et appartenant au gouverneur du pays, Aboul-'Abbas Yemeloul'. Notre séjour à Touzer se prolongea jusqu'au complet prélèvement de l'impôt.

Je visitai, pendant mon séjour à Touzer, le tombeau du jurisconsulte Moh'amed ben Yak'oub. Ce tombeau est situé dans une maison destinée spécialement, par les gens de Touzer, à renfermer les sépultures des personnes de distinction qui viennent à mourir chez eux. Je remarquai que la tombe de ce personnage était séparée des autres; on y lit la date du 7 djournadi el-akhera 702 <sup>2</sup>.

Nous quittâmes Touzer le vendredi 17 schaoual, retournant à Gabès. Le prélèvement des impositions était terminé dans toute la contrée du Djérid, soit directement par nous-mêmes dans les localités où nous nous étions rendus, soit par le soin d'agents spéciaux délégués pour faire cette opération partout où

<sup>1</sup> Ibn Khaldoun le nomme Ah'med ben Moh'amed ben Yemeloul. (Édition imprimée par ordre du ministère de la guerre, p. 488.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suppression de six pages et quatre lignes du manuscrit A; sujet de nul intérêt.

nous n'avions pu nous rendre. Notre séjour à Touzer avait duré quinze jours.

Ce fut après avoir fait la prière du vendredi dans la mosquée de la ville, que nous nous mîmes en route hâtant notre marche, pour nous rapprocher le plus possible de notre étape du lendemain. Nous commençâmes à couper de nouveau la Sebekhet de Takemert, ainsi que nous l'avions fait en venant à Touzer. Cette nuit-là nous fûmes privés d'eau. Nous nous remîmes en marche vers les deux tiers de la nuit, et ce ne fut que le lendemain, à l'heure de l'asr, que nous vîmes un terme à nos fatigues et à nos peines. Puisse Dieu nous les compter un jour en déduction des châtiments de nos fautes! Ce voyage-ci fut plus pénible que celui qui l'avait précédé; je le comparais aux rigueurs des vents d'ouest par rapport aux douces et fraîches brises de l'est.

Nous arrivâmes pour la deuxième fois à Bischeri. Aussitôt les troupes se disposèrent à former le camp; mais la force du vent qui soufflait était telle, qu'il fut impossible de dresser les tentes. Les troupes durent se répartir çà et là, et la majeure partie d'entre elles logea en ville. Quant à nous, nous nous installâmes dans le bois où, abrités du vent par les dattiers, nous pûmes dresser quelques tentes. Le lendemain la violence du coup de vent fut plus grande encore. Nous en fûmes alarmés pour nos jours, et nous priâmes Dieu de nous préserver du malheureux sort qui avait frappé jadis les gens de 'Ad sic.'. Une vingtaine de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir d'Herbelot, p. 51, 460 et suiv. Le Coran en parle dans

dattiers du jardin où nous nous trouvions furent déracinés et abattus. Aucun des nôtres n'eut à souf-frir de cet accident <sup>1</sup>.

Le mercredi nous arrivâmes à Thora, dont nous avons déjà parlé.

Le vendredi nous arrivâmes à El-H'amet; c'était la deuxième fois que nous y campions. Cette journée de marche et la précédente avaient été fort longues; aussi notre étape fut-elle doublée.

Ce fut alors que notre maître sit connaître son projet d'aller en pèlerinage à la Mecque, projet tenu secret jusqu'alors, et qui était le but véritable de notre voyage, ainsi que nous l'avons dit dès le commencement de cette relation. A cet effet, il sit rassembler les officiers de l'armée et les informa de sa détermination. Cette nouvelle, répandue aussitôt dans les rangs des soldats, sit naître une tristesse une affliction si sincères et si prosondes, que la plume ne saurait en donner une juste idée. Ce jour-là nous n'entendîmes que des pleurs et des invocations adressées au ciel.

De là, nous nous mîmes en marche pour Gabès. C'était la troisième fois que nous arrivions dans cette ville.

Les troupes campèrent hors de la ville; quant à nous, nous nous logeames, avec notre maître, dans une

plusieurs chapitres, entre autres dans le v11°, versets 63,72; le x1° verset 52; le x1v°, verset 12; le xL°, verset 41.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppression de deux pages et seize lignes du munuscrit A; sujet de nul intérêt.

grande et belle maison que nous sit préparer à grand frais le scheikh Abou Merouan ben Meki<sup>1</sup>.

Le lendemain les troupes vinrent prendre congé de notre maître. Elles se présentaient par sections nombreuses, et après avoir pris congé se retiraient en pleurant. Cette cérémonie dura toute la journée, et nous fit éprouver de si pénibles sentiments, que nos cœurs en furent brisés et que nos larmes coulèrent avec abondance.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

## LA FARÉSIADE,

OU

## COMMENCEMENT DE LA DYNASTIE DES BENI-HAFSS;

QUATRIÈME EXTRAIT

TRADUIT EN FRANÇAIS ET ACCOMPAGNÉ DE NOTES,

## PAR M. A. CHERBONNEAU.

## OBSERVATIONS.

Quoique l'importance de la famille de notre historien sous le règne des Hafsites soit clairement démontrée par un grand

<sup>1</sup> Suppression de dix lignes du manuscrit A; sujet de nul intérêt.

nombre de faits dans le courant du récit que j'ai soumis à nos lecteurs (Journ. asiat. octobre 1848, mai 1849, janvier 1851), je regarde comme essentielle la communication des quelques lignes consacrées à Ibn-el-Konfoud, par Ahmed-Baba le Tombouctien, dans son Tekmilet ed-dibadj ou Complément du recueil biographique intitulé Ed-Dibadj. Ahmed ben-Haçan-ben-Ali-ben-el-Khatib-ben-el-Konfoud, dit-il à la page 37, ligne 9, naquit à Constantine. Il est connu dans le monde savant sous les noms d'Ibn-el-Khatib et d'Ibn-el-Konfoud. Non moins célèbre par ses voyages que par sa science, il eut le mérite d'être promu à la dignité de cadi. Les livres de Hadis, ou traditions du prophète, avaient été l'objet principal de ses études. On lui doit plusieurs ouvrages excellents.

Ses professeurs furent Haçan-ben-el-Kassem-ben-Badis, Ech-chérif-ibn-Kassem, imam de Ceuta; Ech-chérif, imam de Tlemsen, le hafedh Mouça-el-Abdouci, El-Kobbab, les deux imams El-Khatib-ibn-Merzoug et Ibn-Arafa, ainsi que le hafedh Abd-Allah-Abou-Yâla-ed-Dhrir. Il eut pour condisciples les docteurs les plus savants et les plus pieux de l'époque, entre autres le cheikh Ahmed-ben-Acher.

Son départ de l'Ifrikia pour le Mogreb, où il séjourna dixhuit ans, date de l'année 759 (1358). A cette époque, il parcourut le pays en tout sens, recherchant avec passion l'amitié des hommes d'une piété reconnue, tels que Echchérif, l'imam de Ceuta, un des personnages dont la con-

naissance honore, suivant son expression.

Parmi les ouvrages que nous à laissés Ibn-el-Konfoud, je citerai seulement son Commentaire en cinq volumes sur le Riçâla (Traité de jurisprudence) d'Ibn-Abi-Zeid-el-Kairouâni; ses annotations sur le livre d'Ibn-el-Hadjeb, — sur l'Abrégé d'Ibn-el-Benna, — sur le Recueil d'El-Khoundji; son Commentaire en cinq volumes sur le hadis intitulé Bounfa-el-islam; son livre incomparable appelé Moyen facile pour reconnaître la position des étoiles; son Tableau des successions, accompagné d'explications; son Guide généalogique des

chérifs; l'Imitation du prophète de l'islamisme; et enfin un volume renfermant la vie du cheikh Abou-Medièn, أبو مدين, et de ses disciples.

Ibn-el-Konfoud était né en 740 (de J. C. 1339); il mourut en 810 (de J. C. 1407-8). On trouve sa biographie dans les

Woufiat, فيات, d'El-Ouanchérici.

Ahmed-Baba s'était occupé spécialement de l'histoire de l'Afrique; il avait fouillé beaucoup de bibliothèques, soit dans le Soudan, soit dans le Maroc, où il sut prisonnier pendant plusieurs années. On ne peut douter qu'il n'eût inscrit la Farésiade sur la liste des œuvres d'Ibn-el-Konfoud, si ce volume était tombé entre ses mains. Il faut en inférer que les exemplaires en ont toujours été fort rares.

Puisque le but de la présente notice est de nous familiariser en quelque sorte avec un des plus célèbres écrivains de Constantine, je regretterais d'avoir passé sous silence deux de ses ouvrages, qui ont été cités tant de fois dans la Biographie générale, ou Tekmilet-ed-Dibadj, et figurent, à la fin, sur la liste des auteurs consultés. Ahmed-Baba dit en cet endroit:

Le premier de ces ouvrages est l'Itinéraire d'Ibn-Konfoud, c'est-à-dire son voyage dans l'Afrique septentrionale (Tunis, l'Algérie et le Maroc).

Le second, auquel on donne généralement le titre de Oufaïat, qui signifie proprement les décès, et par extension la chronique des décès, commence par cet avertissement:

اذكر في هذا الكتاب ما حضرتى من وفات العابة والعلماء والعلماء والعلماء والعدائد والمؤلفين ورتبته على المابين بوجه لم اسبق اليه

Je consigne dans mon livre les dates précises de la mort des compagnons du prophète, des savants, des traditionnistes et des auteurs, en ayant soin de les ranger par siècles, d'après une méthode toute nouvelle.

Malgré d'actives recherches, il m'a été impossible de me procurer l'Itinéraire; j'ai dû même renoncer à l'espoir de le trouver; car, de mémoire de taleb, on ne l'a jamais vu à Constantine. Quant au second, Mahomet m'a accordé une sorte de compensation. Un des professeurs de la Medarsa de Sidi-el-Kettani, le nommé Sil-Mekki-bou-Talebi, homme fanatique s'il en fut, a eu la pensée de me le communiquer; il a même poussé la générosité jusqu'à me permettre d'en faire prendre copie.

## TEXTE ARABE.

(Suite.)

بویع الامیر ابو حفص عربی افیر المومنیی ابو یحیی بی ای زکریاء بی الامراء الراشجیی بتوفس فی شهر رجب می عام سبعة وارجیی وسبعمایة ثم غلب علیه اختوا البعنا العباس الهد طاحب قفصة ثم غلب علیه استوا ایسا فقتله وفر اخوته ووقف بین یدیه حاجب ابیه الشمیخ ابو همد عبد الله بی تافراجیی ثم لم یظهو الیه لهانه فنیمی فنیم باز منه الی المعرب وخطر علی تسنطینی فیمیمی وراحه وثقف لیانیی بالسلام می قصبة البلد ثم اطاحة المراد القاید نبیل لمسلحة و فرب الی الامیس ای المسی المرادی و اعترضه فی الطریق صفر بی موسی السلیمی

وبسبب ذلك قطع الامير ابو للمسن يده ورجله وكان من غرب معد عبد الكريم بن منديل البويوسغي وهو الذى التزمر في السنة الثانية وطن الغياريين والسدويكشيي عاية الف دينار والبلاد لبني مريي سنة سبع واربعين وسبعماية تسمى عندنا عامر المثقفين والسبب في ذلك ان من كان في بلدنا مشقفا من اقارب للخليفة وهم الامير ابو عبد الله بن الامير خالد واولادة الكبار الثلاثة فخرج هولاء الستة بعد وفاة امير المومنين بسيوفهم طالبين مملكة البلاد فكادر المزوار القايد نبيل الى اعلا باب القصبة واخرج العدة ووقف بحشمة حتى ردهم الى موضع ثقافهم ورد على مَن اشار بقتلهم حتى اطلقهم الامير ابو للحسن المرينى حين ورد على البلاد وصرفهم الى المغرب وعند وصول خبر الامير ابي للحسن للريني بالتوجد الى افريقية خرج الامير ابو حفص بحلة كهيرة مي تونس وقصد قسنطينة وطلب الوقون بها لتكون اليد واحدة فم يساعده ولاتها على ذلك خوفا من العاقمة فرجع بحلته الى افريقية ووجه الامير ابو للحسن في طلبه في يره وقصده بحلة كبيرة ووقع بينهم لجرب وهزم الامير ابوحفص واتبع فاخذ واستشهد وتفرق مي معم وذلك في اواسط ثمانية واربعين وسبعماية ١

وملك الامير ابو للحسن المريني البلاد كلها وصرف الى المغرب ولاتها ودخيل للصرة في هذه السفة وتغيرت الاحوال وتنوعت الاشكال وفي اواخر هذه السنة كتب (١) على بنى مرين وقيعة القيروان وهي اشد وقيعة بطريف الكاينة علیه فی سنة احدی واربعین وسبعمایة ۞ وسبب وقیعة القيروان انع خرج بجيشة طالبا من عصاة من العرب ولما قربت المنازل خانته انصارة من بني مسريس وفرت طايفة كبيرة من بني عبد الوادي الى المغرب ففر الامير ابو للسن بن عثان المريني في طايغة الى القيروان ونهبت المحلة كلها باثقالها وعددها واموالها ودوابها وكان جيشا يريد على ثلاثين الف فارس واقام بالقيروان مدة ثم خرج الى تونس وليس معم اللا خواص من الغرسان والفقهاء والكتاب والعلوج والوصغان ورجعت بنو مريس مشات بالمربعات الى المغرب واقام الامير ابو للسن بقصبة تونس وبعض البلاد باسمه وكان ولده الامير ابو عنان بتطسان ولبس عليه الامر أن والده توقئ بالقيروان وكتب بذلك رسما شهد فيه خلق كثير من الواصلين من بني مريس فدعا لنفسه وبويع في اول عام تسعة واربعين وسبعماية

est une faute contre la Grammaire. Je lis کُتِبَتْ au féminin.

وكان الامير أبو للحسن لمنا وصل ألى بأب أفريقية أخسرج صاحب بجاية الامير ابو عبد الله بي الامير ابي زكرياء بن امير المومنين ان يحيى بن ان بكر واعطاه بلد ندرومة واخرج من قسنطينة الامير ابو زيد عبد الرجان واخوته اولاد الاميسر ابي عبد الله بن اميسر المومنين ابي يحيى بن ابي بكر واعطاهم بلد وجدة وابقى الامير الغضل ببلدة بونة لما غلب على ظنَّه من عافيته ولتقدّم معرفته به ولمصاهرته باخته ١٠ ولمّا تنصورت الوقيعة بالقيروان تحسرك الامبسر الغيضل من بيونية الى قسنطينة وانقلب للال على من بها من بنى مرين وغلبت الاشرار ونهبت الديار وذلك في عقب يوم الاربعا الشامي والعشرين لذي حجة من سنة ثمان واربعين وسبعماية فدخل الامير الغضل ومن معه الى قسنطينة في يهومر المنعة المذكورة وقصد القصبة فغلقها من بها من بني مرين في وجهد وجروا اسوارها بالمذرعين من الرجال والرمات نخان الاميرمن ذلك خوفا شديدا ورجع وقصد جامع البلد وصلى فيد للجمعة ولم يصليها فيند خليفة حغصى قبلد وجلس بالجامع ليرا عافية القبصبة وما يذكر من انه طلب الامان من اهل البلد فباطل منهور عمي كان يبغضه ثم ارسل الى القصبة بامانه ويمبنه مع

للعطيب والدى رجه الله ولم يصل للجمعة بجامع البلد الا ذلك اليوم وصلًا مامومًا بجامع البلد فقبل امانه وفتصت القصبة لد ودخلها الامير الفضل في عصر يسومر للمعة المذكورة قم قامت بالقصبة نغرة شديدة بسبب طلب العامة لمن بها من بنى مرين وسلم الامير الفضل من الموت في ذلك اليوم باختفاية بعد الطلب عليد ثمر إخم من بالقصبة من بني مرين الى خارج البلد واحتوى الامير الغضل على اموال كثيرة لانه وجد بها هدايا بلاد المغرب لملكها على قرب من وصولها واخرج في غير وجه أكثرها أ واقام بقسنطينة ثلاثة اشهر ثم تحرك الى مجاية الخذها بقيام اهلهاعلى بنى مرين الذين بها وارتفع لد بذلك صيت عظم مع عانيته وحسن نيته وتدبيره لما بيده ١ وكان اجهل الناس صورة واحسنهم خطًّا واركنهم الى عجبة من ينصكه وكان صاحب علامته الكاتب الشهير العالم ابسو اسماق ابراهم بن للحاج الاندلسي الغرناطي وكان الامير ابو المسي مقيما بتونس أو ولما تبين (١) لولده الامير ابوعنان والحه بالحياة خان من عقوبته على مبايعته فبعث صاحب بجاية اليها وصاحب قسنطينة اليها ليعظم الامرعلى ابيه

ا Un de mes manuscrits donne تيبقن mais cette leçon n'est pas admissible.

وليكونوا حايلين بينه وبين بلاده وربط معهم في ذلك ربوطا وقصد كلّ واحد بلده ورجعت البلاد الى اربابها وياتى فى ذلك بيان تكلته ان شاء الله تعالى ١٠ ووجه الامير الغضل من جهاية الى بونة في الجعر بعد مرافعت لابن اخيم مدّة واقام بها بعض اشهر ثم تحرك الى تونس بطلب (١) العرب له فوصلها ووقع القتال بينه وبين مَن بقصبتها من بني مرين مدة أله شم سافر الامير ابو للسن الى المغرب في البصر ودخل للحضرة امير المومنين الفضل بن امير المومنين يحيى بن ابي بكر بن الامراء الراشدين بويع لة بتونس بعد خروج الامير ابي للحسن المريني منها وذلك في سنة خسين وسبعماية ووقف بين يديم خديمه الشواه وغيرة ووقف في خدمته ايضا من اهل تونس الفقيم خالد بن تاسكرت ولد خدمة سابقة في خدمة للخليفة الامير الفضل بتونس على وفئق غرض خدامه فاختل حاله ونقض امرة ووصل الشيخ ابو محد عبد الله بن الشيخ ابي العباس احد بن تافراجين من للهمة الشرقيمة التي فر اليها في مبدا اختلال بني مرين واحتال عليه الشيخ ابسو محمد حتى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quoique les copistes s'accordent à écrire فطلب, j'admets comme plus logique la construction بطلب.

قبض بخبارج المدينة ودخلها الشبخ ابو محبد بين تافراجين واخرج الامير ابا اسحاق بن امير المومنين ابي یجیی بن ابی زکریاء وکان مختفیا فی دارمن دور للے ضر بتونس ال وبويع ابا اسحاق بن امير الموسنين الي يحيى بن ابي بكر بن الامراء الراشدين أن بويع لا بعد وفاة اخيه الفضل والله اعلم بكيفيتها في جهادي الاولى من سنة احدى وخسين وسبعماية ووقف الشيخ ابو محمد بس تافراجین بین یدید ومهد امره واحکم دولته واحکم (۱) امارته ووفا لعدفى مطالبه ومكنه متا كانت عتم مصروفة اليد من انواع الطعام وذلك من مندة تقرب من خسة عشرعاما وهي من سنة احدى وخسين وسبعماية ١ وكانت سيرة الشيخ ابي محد بتونس سيرة حدها اهلها الدّ انه لم يكن له في اعرابها وطرفها قوّة ظهور واعظمر جباية من سفار البحر وكانت لد مواصلة بالهدية مع ملك المغرب ابي عنان لكنها فسدت باباية ابنة للخليفة ابي یجیی بن ابی بکر من عدم (د) قبول خطبته لابنه (3) وقالت بلغنى أن فيه قلقا يمنع من عشرته ﴿ ولمَّا تحرك السلطان

. <del>\*</del>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un des manuscrits omet le mot عدمر.

<sup>3</sup> On lit dans les deux exemplaires لابنة, ce qui constitue une erreur grossière.

ابوعنان الى تسنطينة سنة ثمان وخسين وسبعماية وجه طايغة من جنبده في البرسع المهلمان وبعث اقواما في البحر ووجه محبة عسكرة فقيها من فقايم الى ابنة للليفة وخرج الشيخ ابو محد بن تافراجين مبع السلطان وحاشيتهم الى المهدية وكانت غيبتهم سبعين يوما واختفت ابنة للخليفة بعد وقون الفقيد المشار اليع عليها وقالت له غدا أن شاء الله يكون للحديث بحصر القاضى وغيره فرجع اليها فلم يجدها في للكان النبي وقف فيه عليها واشتد طلبه عليها واعجلته منيته في آخر سنة تسع وسنيي وسبعماية وسنَّهُ ثلاثون سنة ومحدد عشرون سنة ١٥ ولما ارتحل مى قسنطينة مغربا غير مختار غرد بالنداء كلّ من في محلت بقولهم الغرب الغرب وخرج من لد بنونس كالغارين وعند رجوعهمر الى المغرب عاقب أكثر الناس لابايتهم عن التشريق وثقف في غدوة يوم وروده مدينة فاس اربعة وتسعين شيخا من شیوخ بنی مربی وقتل وزیره فارس بی میهون بس ودرار وجهاعة من وجود الجند وثقف الفقيد الذي ارساد لابنة للخليفة وهو التحدث ابى عبى الله محد بن احد بن مرزوق التهساني وقال لد لِمَ لَمْ تضع اليد فيها فقال له بنت سلطان يخطبها سلطان كيف يضغ يدى فيها

وابقاة في الثقان بسبب ذلك ستة اشهر أو و عام ستين وسبعماية تحرّك الامير ابو اسحان الى قسنطينة واقامر عليها مدّة وفيها بنو مرين ثم ارتحل الى بجاية وقامر اشرارها على من بها من بنى مرين وقايدهم يحيى بن ميمون بن للصمودى وكبّل وانصرن في البحر الى تونس واقام الامير ابو اسحاق ببجاية خس سنين والشيخ محد بن تافراجين عدّة (۱) من تونس حتى دخل علية صاحبها ابن اخية الامير ابو عبد الله بن الامير ابى زكرياء بعد تردادة اليها مدّة وخرج الامير ابو اسحاق الى تونس في البرّ وردّ الامير ابو عبد الله بعض ثقلته (۱) وتوجه الى تسنطينة ونزلها في ضيافة اميرها ابن اخية امير المومنين الي العبّاس ولا ادرى هل اخوة (۵) ام لا أو وارتحل بعد راحته الى تونس في العبّاس ولا ادرى هل اخوة (۵) ام لا أو وارتحل بعد راحته الى تونس في المدّة الله وعيالة وخدامة خاصة الى تونس في المدّة المدّة الله وعيالة وخدامة خاصة الى تونس في المدّة المدّة الله تونس في المدّة الله تونس في المدّة الله تونس في المدّة الله تونس في المدّة المدّة الله تونس في المدّة الله تونس في المدّة الله تونس في المدّة المدّة الله تونس في المدّة الله تونس في المدّة الله تونس في اله المدّة الله تونس في اله تونس في المدّة الله تونس في المدّة الله تونس المدّة الله تونس في اله تو

<sup>1</sup> Ce passage n'est pas celui qui m'a le moins embarrassé, parce que je n'avais à choisir qu'entre deux leçons fautives : d'une part, je trouvais عند, et de l'autre المنابعة. Il m'a semblé que l'erreur des copistes pouvait provenir d'un déplacement ou d'un manque de points diacritiques. C'est en m'appuyant sur cette supposition, que j'ai lu عند, interprétation que vient corroborer une phrase d'Ibn-Khaldoun : وكافلة أبو محمد يدبر أمرة من الحضرة. (Histoire des Berbers, p. 576, l. 3 et 4.)

Les deux exemplaires écrivent à tort عنقلته.

عُوع Je lis اخبیة, au lieu de اخبیة, qui se trouve dans les deux manuscrits.

حرمة حضرته واستقل الامير ابو اسحاق بالامر من سنة وفاة الشيخ التي هي لسنة ست وستين وسبعماية الى سنة سبعين وسبعماية وكأن كجور اطلق يدة وُصبَّه ١ وتوقى الامير ابو اسحاق نجاة في شهر رجب في هذه السنة وولى ولدة الامير خالد بن ابي اسحاق بن امير المومنين ابي يجبي بن ابي بكر بن الامراء الراشدين أن بويع في شهر رجب من سنة سبعين وسبعماية وكانت احواله بيد من قام بامره البلقي وغيرة ولذلك لم يستند اليد قضيت ولم تثبت منقبة مرضية وتردى (١) من تونس باختلال امرة وفساد وضعهم وتحرك الى للحضرة امير المومنين ابو العباس بن الامير المرحوم ابي عبد الله بن امير المومنين يحيى بن ابي بكر بن الامراء الراشدين تحرك الى للحضرة في سنة اثنين وسبعين وسبعماية من قسنطينة المحروسة التي هي مسقط راسم في سنة تسع وعشريس وسبعماية وذلك بعد أن وصل اليه بعض الافريقيسي كمنصور بن حزة الكعبى وغيرة وكان دخولة للحضرة بعد ابتداء القتال سيفا في الثامن عشر لشهر ربيع الشاني من عامر اثني وسبعي وسبعماية واستقر بالقصبة ونهبت ديار بعض للحدام وقوم امير المومنين ما تحول وسكن ما تزلزل

وبحث عن الاحوال المودية الى استخلاص الاموال وزفيع انواع الغساد من الطرق والبلاد واقام شكلا جميلا ورتب بجلسا جليلا واختص خواصا لهجلسة يتسابقون الى نععم وانسم جلست بجلشم السعيد وشاهدت امره الكريم السديد سنة ستا وسبعين وسبعماية فكان الشيخ ابو عبد الله بن الشيخ ابي العباس احد بن تافراجين التيضلي (١) في جلوسه في المجلس يعترر امور المسايل السلطانية ويذكر العادة فيها التبس منها إذا سَنَّلَ عنها بعقل وافر و تحفظ (2) ظاهر ويرجع اليه في ذلك وقرب اليم من خواصم الواصلين معم الى للخضرة اربعة الشيخ الوزيرابو اسحاق ابراهم بن الشيخ الرفيع والحاج ابو عبد اللم كحد وكلاها قسنطينيان بالولادة والكاتب العاقل ابو اسحاق ابراهيم بن الغقيم للحضى المشرف المشكور ابي محمد عبد الكريم بن الكاد من وجوة بلدنا والكاتب الغاضل ابو للحسن على بن زكرياء من بينات الاندلس ومولدة وخدمته بالمغرب وكانت لطبيبه ابي الجباج يبوسف

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibn-Khaldoun (Hist. des Berbers, p. 536, l. 8, t. I, édit. de M. Guckin de Slane), écrit تيملل, tinmelel; l'adjectif ethnique doit être par conséquent تيملل, tinmeleli.

Il y avait plusieurs fautes dans ce passage; pour ramener la phrase à son véritable sens, j'ai dû écrire بعقل وافر, au lieu de وامن, et تحقر à la place de تحفز.

الاندلسي العرقوبي مكانة ووجاهة وجسارة حصلها بركايّه (١) وحلاوته وكانت فينه جينة ومشاركة لندى للحاجات وهومن تلامذة الظبيب الشهيربن وزراء الاندلسي الاستردايلي طبيب حضرة غرناطة وكان السلطان رجه الله لا يسواقعه الا من كان صدقا في قسوله امينا (2) في مناولته وهمله و فعله و لد بالحيضرة حسنات دايمات فنها اقامة القرءان في الاسبوع في المقصورة غربي جامع الربتونة في كلّ يوم بالوقف المديد ومنها انشارًه لسبالة الماء ببطعة ابن مردوم بداخل المدينة ومنها بناؤة البرج الكبير شرق بلد قرت بالمرسى ومنها رقع التضبيف عن مزار صاحبة (3) وقت خروج السلطان الى ذلك المكان الى غير ذلك من بجاميع انعالة أو واول من كتب علامته بالحصرة الغقيه ابو زكرياء يحيى بن وجاد ألكوى القسنطيني وطالت في ذلك مدته وحسنت مع الناس مشاركته وله في كتابة السرقم وجير مع للهطّ والسمت وملازمة الصمت وكان والده من نحول الشعراء ولدى الامراء الراشدين امداح مدوّمة (4) أن تم كتبها

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les deux manuscrits portent بركابه, qui est une altération évidente de بزكايه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La leçon des deux manuscrits est L.

<sup>3</sup> Je lis audle.

L'un des deux manuscrits porte مدرقة, l'autre مدومة; mais

له بعد وفاة ابن وجاد الغقية للبير العاقل ابو عبد الله كد بن الغقية ابي الغاضل قاسم بن الشيخ الفقية ابي زيد عبد الرجان بن للجر من بينات عدول قسنطينة وطالت كتابته ومحاسنته محسن لله ط ووجازة اللغظ الى وفاة للليغة أو واول من كتبها له في البيعة الاولى الواقعة بقسنطينة في شهر شعبان من سنة سنة وخسين وسبعماية الكاتب ابوعلى حسن بن ابي الغضل القسنطيني وكان له خط حسن وافق (1) على حسنه كل من وقف عليه كالامير ابي عنان المريني وغيره أي

### TRADUCTION.

#### GOUVERNEMENT D'ABOU-HAFSS-OMAR.

L'émir Abou-Hass Omar, sils du prince des croyants Abou-Yahia, sils d'Abou-Zakaria, sils des princes orthodoxes, sut salué khalise au mois de redjeb de l'année 747 (de J. C. 1346). Son srère Abou'l-Abbas Ahmed, gouverneur de Kassa, voulant revendiquer ses droits, marcha contre Tunis, et remaucune des traductions du verbe contre Tunis, et remaucune des traductions du verbe contre au sens de la phrase. La véritable leçon est contre contre contre en contr

ا Le plus moderne des deux exemplaires écrit .

porta sur lui un premier avantage; mais, quelques jours après, il fut vainçu à son tour et mis à mort(1). Ses frères prirent la fuite.

Le cheikh Abou-Mohammed-Abd-Allah-ben-Taféradjin, qui avait rempli les fonctions de hadjeb auprès du feu roi, s'attacha d'abord à la personne d'Abou-Hafss-Omar; puis, craignant l'issue de la guerre (2), il quitta en grande hâte la capitale de l'Ifrikia, et se dirigea vers les régions de l'ouest. Des cavaliers ayant été lancés à sa poursuite, il fut pris sous les murs de Constantine, et enfermé dans le selâm (qalerie en forme d'entre-sol) de la casba de cette ville. Deux jours après, le caïd Nebil, qui remplissait alors les fonctions de mezouar ou gouverneur (کبیر, suivant l'expression d'Ibn-Khaldoun, édition de M. Mac-Guckin de Slane, p. 493, l. 7), le mit en liberté, pour éviter une mauvaise affaire. Le fugitif alla rejoindre dans le Mogreb l'émir Abou'l-Haçanel-Mérini. Un nommé Sakhar (3) ben-Mouça-es-Selini, qui s'était avisé d'entraver sa marche, fut cruellement puni plus tard : l'émir Abou'l-Haçan lui fit couper un pied et une main.

Parmi les compagnons de Taféradjin (4), se trouvait Abd-el-Kérim-ben-Mendil-el-bou-Youcefi (5), qui, pendant la seconde année de l'occupation mérinite, fut chargé de la perception de l'impôt des Riar et des Sedouïkéche, moyennant une redevance de cent mille dinars.

L'année 747 est appelée chez nous l'année des détenus, parce que tous les proches parents du

sultan, tels que l'émir Abou-Abd-Allah, fils de l'émir Khâled, ainsi que ses trois fils les plus âgés, étaient internés à Constantine. A la mort du sultan Abou-Yahia, les six princes sortirent de leur prison pour reconquérir leur royaume l'épée à la main; mais le caïd Nébil se montra sur l'esplanade de la casba (6), du côté de la porte; il fit avancer les machines de guerre, et, secondé par la garnison, il força les jeunes princes à rentrer dans le lieu de leur captivité. Toutefois, malgré les conseils qui lui furent insinués, il eut la sagesse de respecter leur vie, et les couvrit de sa protection, jusqu'au jour où l'émir Abou'l-Haçan-el-Mérini entra en vainqueur dans le pays. Ce fut ce prince qui leur accorda la liberté, et les dirigea vers le Mogreb.

Dès que l'émir Abou-Hafss-Omar eut appris à Tunis que le mérinite Abou'l-Haçan s'avançait vers l'Ifrikia, il mit sur pied une armée nombreuse, et se porta sur Constantine, dont il voulait faire le centre de ses opérations. Malheureusement les chefs de la ville refusèrent de se déclarer pour lui, dans la crainte d'être châtiés par les Beni-Mérin. Ce contretemps l'obligea de reprendre la route de l'Ifrikia avec ses troupes. Abou'l-Haçan le poursuivit sans perdre de temps, l'atteignit et lui livra bataille avec des forces considérables. On était au milieu de l'année 748 (de J. C. 1347). Trahi par la fortune, l'émir Abou-Hafss-Omar voulut reculer; mais il fut pris et tué (7). Ses troupes cherchèrent leur salut dans la fuite.

GOUVERNEMENT D'ABOU'L-HAÇAN-EL-MÉRINI.

Cette victoire éclatante assura à l'émir Abou'l-Haçan-el-Mérini la possession entière du pays (8). Il en dispersa les chefs dans le Mogreb, et fit son entrée triomphale dans la ville de Tunis, la même année (9). Mais la fortune abandonna bientôt sa dynastie. A la fin de l'année 748 (de J. C. 1347), éclata contre eux l'affaire de Kairouan, plus terrible que l'échec qu'ils avaient essuyé à Tarif en l'année 741 (de J. C. 1340).

Voici l'origine de l'affaire de Kairouan. Abou'l-Haçan s'était mis en campagne pour châtier les Arabes rebelles (10); mais lorsqu'il fut en vue de l'ennemi, la trahison se glissa dans les rangs de son armée; et pendant que les Mérinites abandonnaient ses drapeaux, une grande partie des Beni-Abd-el-Ouadi se sauvait dans le Mogreb. Des trente mille cavaliers qu'il avait amenés avec lui, il ne lui resta qu'une faible escorte, avec laquelle il se réfugia dans les murs de Kairouan, après avoir vu ses bagages, ses armes, ses munitions, son trésor et ses bêtes de somme tomber au pouvoir de l'ennemi. Il demeura bloqué dans cette ville pendant quelque temps, puis il s'échappa (11) et retourna à Tunis, n'ayant avec lui qu'une poignée de serviteurs dévoués, tant cavaliers que docteurs, secrétaires, chrétiens et mamlouks; car les Beni-Merin s'étaient dispersés à cheval dans la direction du Maroc. Cependant au moment où il rentrait dans la casba de la capitale, quelques

villes de l'Ifrikia reconnaissaient encore la puissance de son nom.

Sur ces entrefaites, il arriva que son fils, l'émir Abou-Eunân, qui résidait à Tlemcen, victime d'un odieux mensonge, s'imagina que son père était mort à Kairouan, et fit rédiger un acte à cet effet. La plupart des Mérinites qui s'étaient retirés dans le Mogreb après le désastre, y apposèrent leurs signatures à titre de témoignage; alors on vit le jeune prince s'emparer du pouvoir et se faire proclamer sultan au commencement de l'année 749 (de J. C. 1348).

De son côté, l'émir Abou'l-Haçan ne fut pas plus tôt parvenu à Tunis, qu'il déplaça le prince Abou-Abd-Allah, fils de l'émir Abou-Zakaria, fils du chef des croyants Abou-Yahia, fils d'Abou-Bekr, gouverneur de Bougie, et lui conféra le commandement de la ville de Nedrouma (12). En même temps, il éloigna de Constantine l'émir Abou-Zeid-Abd-er-Rahman, ainsi que ses frères, fils comme lui de l'émir Abou-Abd-Allah, fils du commandeur des croyants Abou-Yahia, fils d'Abou-Becr, et leur donna Oudjda sur la frontière du Maroc, avec le revenu de cette ville (Ibn-Khaldoun, Histoire des Berbers, t. I, p. 550, 1. 12). Mais il laissa l'émir El-Fadel à Bône, siége de son commandement, parce qu'il le regardait comme un homme essentiellement pacifique. Il le connaissait d'ailleurs depuis longtemps, par suite de son mariage avec sa sœur (13).

A la nouvelle du désastre de Kairouan, l'émir El-

Fadel quitta Bône, où les Beni-Merin avaient été vaincus et pillés, un mercredi soir, le 28 de dou'lhidja 748 (de J. C. 1347); le vendredi suivant, il entrait à Constantine, avec son escorte. Sa première pensée fut de se porter sur la casba; mais il la trouva fermée. La garnison, qui tenait encore pour les Mérinites (14), s'était déjà préparée à faire une vigoureuse résistance; les remparts étaient désendus de tous côtés par des archers et des soldats revêtus de cottes de maille. L'émir sentit son courage ébranlé; il retourna sur ses pas et se retira dans la principale mosquée de la ville, où il célébra la prière du vendredi. C'était la première fois qu'on y voyait un khalife hafsite assister en personne à la prière de ce jour. Quand la cérémonie fut achevée, l'émir s'assit dans la mosquée, songeant au moyen de calmer la garnison. On a prétendu qu'il s'était abaissé jusqu'à demander grâce aux habitants de Constantine; mais ce n'est qu'un mensonge et une infâme calomnie. Ce qui est vrai, c'est qu'il envoya mon père El-Khatib en parlementaire, pour offrir aux rebelles de la casba une amnistie pleine et entière, avec la garantie de son serment. S'il faut le dire en passant, mon père pria ce jour-là, à Djama-el-Kebir, au milieu des fidèles; mais ce fut la seule fois de sa vie.

Vers les trois heures de l'après midi, la paix fut acceptée, et les portes de la casba s'ouvrirent devant l'émir El-Fadel. A son entrée, il vit la populace qui s'acharnait à la poursuite des Mérinites, et pour se soustraire lui-même à sa fureur, il fut obligé de

Vainqueur enfin et maître de la place, il en expulsa tous les Mérinites jusqu'au dernier, et s'empara des nombreux trésors qu'elle renfermait. C'étaient les présents et les offrandes que les populations du Mogreb venaient d'envoyer à leur souverain. Au lieu de les utiliser, El-Fadel en prodigua inconsidérément la plus grande partie.

Trois mois après, il partit de Constantine pour se rendre à Bougie, dont la population était hostile aux Beni-Mérin. A la faveur de ces dispositions, il prit la ville, et mérita par cette nouvelle conquête une gloire que vinrent ennoblir son amour pour la paix, sa modération et son habileté à administrer les pays soumis à sa puissance. Ce prince était d'une beauté vraiment remarquable. Il avait un talent supérieur en calligraphie. Ceux qui eurent le don de l'égayer furent l'objet constant de sa faveur.

Son secrétaire du paraphe, 'alama, fut l'illustre savant Abou-Ishak-Ibrahim-ben-el-Hadj, né à Grenade, en Espagne (15).

Pendant que ces événements s'accomplissaient, l'émir Abou'l-Haçan-el-Mérini résidait à Tunis.

Dès que l'émir Abou-Eunân eut acquis la certitude que son père était encore en vie, il craignit de recevoir le châtiment de son usurpation. Résolu alors de mettre tout en œuvre pour conjurer l'orage, il se ligua avec les anciens gouverneurs de Bougie et de Constantine, dans le but de susciter des embarras à son père, et les renvoya tous deux au siège de leur commandement. Ils devaient en quelque sorte lui servir de premier rempart (16). L'un rentra à Constantine, l'autre reprit la route de Bougie, et le pays revint à ses légitimes possesseurs. C'est ce que nous exposerons en détail, s'il plaît à Dieu Très-Haut.

Quant à l'émir El-Fadel, après une résistance de plusieurs jours, il céda Bougie à son neveu, et s'embarqua pour Bône; mais il n'y demeura que quelques mois, puis il marcha sur Tunis, où les Arabes l'appelaient avec instance. En arrivant, il attaqua les Mérinites qui occupaient la casba. Quoique la lutte se fût prolongée, Abou'l-Haçan fut réduit à gagner le Mogreb par mer (17).

#### GOUVERNEMENT D'ABOU'L-ABBAS-EL-FADEL.

Le même jour, l'émir Abou'l-Abbas-el-Fadel, fils du commandeur des croyants Iahia-ben-Abou-Bekr et descendant des princes orthodoxes, faisait son entrée à Tunis, où il fut salué khalife. On était dans l'année 750 (de J. C. 1349). Parmi ses ministres, on doit citer Ech-Chouache (18), ainsi que le fakih (jurisconsulte) de Tunis, Khâled-ben-Taskert, qui avait eu précédemment l'honneur de servir le khalife. Cependant le khalife montra tant de faiblesse à suivre les mauvais conseils de ses serviteurs, que l'autorité fut compromise et le trône ébranlé. Le cheikh Abou-Mohammed-Abd-Allah-ben-ech-cheikh-Abou'l-Abbas-Ahmed-ben-Taféradjin revint de l'Orient, où il s'était réfugié, à l'époque où la for-

tune commençait à tourner contre les Beni-Mérin. Il employa la ruse pour attirer El-Fadel hors de la ville et s'emparer de sa personne (19). Une fois maître de la position, il entra à Tunis. Son premier soin fut de chercher l'émir Abou-Ishak, fils du sultan des croyants Abou-Yahia, fils d'Abou-Bekr, et descendant des princes orthodoxes. Ayant appris qu'il s'était caché dans une maison de la banlieue, il l'invita à en sortir, et le proclama khalife au mois de djournada premier, l'an 751 (de J. C. 1350), après la mort de son frère. Dieu sait quelle fut la fin de ce prince infortuné (20).

#### GOUVERNEMENT D'ABOU-ISHAK.

Dès le commencement de ce règne, ce fut le cheikh Abou-Mohammed-ben-Taféradjin qui prit en main la direction des affaires (21); il pacifia le pays, consolida le pouvoir du gouvernement, et fit en même temps respecter l'autorité du chef de l'État. Son dévouement pour Abou-Ishak fut tel, qu'il allait au-devant de ses désirs (22), et qu'il lui procurait tous les mets qu'il désirait. Cela dura environ quinze ans, à partir de l'année 751 (de J. C. 1350).

L'administration du cheikh Abou-Mohammed fut généralement digne d'éloges. Peut-être lui reprochera-t-on d'avoir trop épargné les Arabes, ainsi que leurs chefs (23), et d'avoir fait peser un impôt exorbitant sur la navigation.

Il existait entre lui et le roi du Mogreb, Abou-Eunân, un échange amical de cadeaux; mais leurs bonnes relations furent troublées, parce que la fille du khalife Abou-Yahia, fils d'Abou-Bekr, refusa de se marier avec le fils d'Abou-Eunân, prétendant qu'elle avait entendu dire de lui qu'il était brusque et insociable.

Lorsqu'en l'année 758 (de J. C. 1357) l'émir Abou-Eunân marcha sur Constantine, il amena par terre une partie de ses troupes, avec la tribu des Oulad-Mehelhel, en même temps qu'il expédiait par mer un corps d'armée considérable. Un des plus illustres fakihs de sa cour partit avec la flotte, ayant pour mission de demander la main de la princesse. A leur approche, le cheikh Abou-Mohammed-ben-Taféradjin voulut d'abord défendre Tunis; mais ayant appris qu'Abou-Eunân allait s'avancer avec le reste de son armée, il se saûva à El-Mahdia avec le sultan Abou-Ishak-Ibrahim et sa cour. Leur absence de la capitale dura soixante et dix jours.

Quant à la fille du khalife, elle eut une première entrevue avec le fakih en mission, et lui dit : « Demain, s'il plaît à Dieu, nous nous réunirons chez le cadi avec les témoins, et l'on s'entendra. » Mais lorsqu'il se présenta au rendez-vous, il ne la trouva point, parce qu'elle s'était cachée pour éviter la rencontre. Loin de se décourager, il rechercha la princesse avec une nouvelle instance. Malheureusement la mort du sultan mit fin à ses négociations, à la fin de l'année 769 (de J. C. 1367-1368). Il était alors âgé de trente ans; son règne avait duré vingt ans (24).

Abou-Eunân quitta Constantine malgré lui : son

armée l'entraîna pour ainsi dire en criant : « Partons pour l'Occident! » Dans le même temps, ses partisans s'échappaient de Tunis en désordre. Mais à peine fut-il arrivé dans le Mogreb, qu'il frappa impitoyablement presque tous ceux qui s'étaient refusés à rester en Ifrikia. Le lendemain de son entrée à Fez, il jeta dans les prisons quatre-vingt-quatorze cheikhs du parti mérinite, et ordonna le supplice de son ministre Fârès-ben-Mimoun-ben-Oudrar et de plusieurs officiers supérieurs de l'armée.

Le fakih Abou-Abd-Allah-Mohammed-ben-Ahmed de Tlemcen (25), qu'il avait envoyé à Tunis pour demander la main de la fille du sultan ne fut pas épargné par sa colère; il lui fit un crime de sa déconvenue. En vain l'accusé lui répondait-il : « Il n'y a qu'un prince en personne qui puisse demander une princesse en mariage : comment vouliez-vous que je réussisse? » Il l'enferma dans les cachots pendant six mois.

En 760 (de J. C. 1359), l'émir Abou-Ishak-Ibrahim se porta sur Constantine, où la garnison mérinite le tint quelque temps en échec (26). Espérant être plus heureux du côté de Bougie, il y conduisit son armée, et, à la faveur d'une insurrection de la populace contre les Beni-Mérin, s'empara du caïd de ces derniers, nommé Yahia-ben-Mimoun-ben-el-Masmoudi, qu'il fit embarquer pour Tunis, chargé de fers. Depuis ce moment jusqu'en 765 (de J. C. 1364), Bougie fut le siége de sa résidence; le cheikh Mohammed-ben-Taféradjin lui expédiait de Tunis

tous ses approvisionnements. Il y resta jusqu'à l'époque où il en fut chassé par son neveu, l'émir Abou-Abd-Allah, fils de l'émir Abou-Zakaria, lequel venait, après plusieurs tentatives malheureuses, reprendre son gouvernement. Ensuite il reprit la route de Tunis par terre, pendant qu'Abou-Abd-Allah lui enlevait une partie de ses bagages. Arrivé à Constantine, il y reçut une hospitalité magnifique de la part de son neveu, l'émir Abou'l-Abbâs, qui en était devenu commandant supérieur. J'ai dit son neveu; mais je n'ose l'affirmer (27). Quelques jours ayant suffi pour le remettre de ses fatigues, lui, sa femme et les gens de sa suite, il reprit avec eux la route de Tunis, et reparut dans sa capitale avec toute la pompe de la royauté. Cependant il ne fut réellement affranchi de la tutèle du cheikh Ben-Taféradjin, qu'à la mort de ce dernier (28), c'est-à-dire, en l'année 766 (de J. C. 1364-1365). Jusqu'en 770 (de J. C. 1368-1369), ce fut lui qui gouverna. Une mort subite l'ayant enlevé dans le mois de redjeb de la même année, il laissa le trône à son fils, l'émir Khâled-Abou-Ishak, fils du commandeur des croyants Abou-Yahia, fils d'Abou-Bekr, le descendant des princes orthodoxes.

# GOUVERNEMENT D'ABOU'L-BAKA-KHÂLED.

Ce prince fut salué khalife au mois de redjeb de l'année 770 (de J. C. 1369). L'administration de son royaume resta entre les mains de ses ministres, et particulièrement d'El-Balqui. (On lit dans le Mot-

nèss El-Belâqui ou El-Yolâqui, et dans Ibn-Khaldoun, édition de M. de Slane, El-Belâqui.) Aucune affaire ne lui était soumise (29), et le gouvernement fut poussé dans une voie funeste, par suite des exactions et des désordres qui se commettaient. Enfin l'émir se vit obligé de quitter Tunis en 772 (de J. C. 1371), à l'approche de l'émir Abou'l-Abbas, fils du commandeur des croyants Abou-Abd-Allah, fils de l'émir Yahia, fils d'Abou-Bekr, descendant des princes orthodoxes (30).

#### GOUVERNEMENT D'ABOU'L-ABBAS.

Abou'l-Abbas, né à Constantine la bien gardée en 729 (de J. C. 1328-9), était gouverneur de cette ville. Plusieurs chefs de l'Ifrikia, à la tête desquels se trouvait Mansour-ben-Hamza-el-Kaabi, vinrent l'engager à se saisir du trône. S'étant laissé tenter, il se présenta devant les murs de Tunis, dont un combat meurtrier lui ouvrit les portes, le 18 du mois de rebi et-tsâni de la même aunée. En même temps qu'il prenait possession de la casba, les maissons de plusieurs des partisans du prince déchu étaient livrées au pillage.

Le premier soin d'Abou'l-Abbas fut de rétablir l'ordre dans les finances et dans la police. La sûreté fut rendue aux routes, et la confiance s'étendit sur tout le pays. En un mot, il organisa l'administration d'une manière parfaite. C'est l'honneur de ce prince d'avoir institué un medjlès (31), uniquement composé d'hommes d'un mérite supérieur, qui concouposé d'hommes d'un mérite supérieur, qui concoup

raient à l'éclairer de leurs lumières. En 776 (de J. C. 1374-5), j'eus le bonheur de voir fonctionner cette haute cour. On y remarquait le cheikh Abou-Abd-Allah, fils du cheikh Abou'l-Abbas-Ahmed-ben-Taféradjin de Tinmelel, qui, indépendamment d'une connaissance parfaite des affaires relatives au gouvernement, savait trouver, dans les trésors de sonjugement et de sa mémoire, des citations ou des exemples pour résoudre les questions les plus difficiles (32).

Il y avait encore au nombre de ses favoris quatre cheikhs qui l'avaient accompagné jusqu'à Tunis. C'étaient le vizir Abou-Ishak-Ibrahim, fils du cheikh Er-Refie'; El-Hadj-Abou-Abd-Allah-Mohammed, né, comme le premier, à Constantine; le secrétaire intelligent Abou-Ishak-Ibrahim, fils du jurisconsulte si justement vanté pour la droiture de son jugement, Abou-Mohammed-Abd-el-Kerim-ben-el-Kemâd, une des notabilités de notre ville; et l'habile secrétaire Abou'l-Haçan-Ali-ben-Zakaria, qui avait servi dans le Mogreb, où il était né d'une bonne famille de l'Espagne.

La santé du khalife était confiée au médecin Abou'l-Hadjadje-Youcef, qui était né à Arkouba, ville d'Espagne, et avait su, par un mélange de finesse et de douceur de caractère, se faire à la cour une position considérable, qui lui permettait de protéger maintes personnes et de leur rendre de grands services. Il avait eu pour professeur Ben-Ouzara, l'illustre médecin de la cour de Grenade, né dans la ville d'Usturdèle, en Espagne.

Le sultan n'appelait aux fonctions administratives que des hommes d'une intégrité, d'une vertu et d'un mérite reconnus.

On compte parmi ses œuvres méritoires et d'une création durable, 1° l'établissement d'un collége de lecteurs journaliers du Koran dans la maksoura, située à l'ouest de Djama'-ez-Zeitouna (la mosquée de l'Olivier); 2° la fondation d'une sebbâla (33) sur la place d'Ibn-Merdoum, dans l'enceinte de la ville; 3° la construction de la grande tour, située à l'est de la ville de Kammart, sur le port. Sa piété assura, par des waqfs, ou rentes à perpétuité, l'existence des deux premiers établissements. Il abolit la difa, c'est-à-dire les fournitures de vivres imposées aux habitants, lorsque la cour était en voyage.

Le premier personnage qui fut appelé à l'honneur d'écrire son 'alama (paraphe) à Tunis est le fakih Abou-Zakaria-Yahia-ben-Oudjad-el-Koumi, de Constantine. Il occupa pendant plusieurs années ce poste élevé, et montra un rare dévouement pour le bien public. Il réunissait toutes les qualités qui font un bon secrétaire d'état, l'élégance de l'écriture, l'esprit de conduite et la discrétion. Son père a été mis au rang des poëtes célèbres. On a de lui un recueil de vers qu'il composa en l'honneur des émirs orthodoxes.

Après la mort de Ben-Oudjad, les fonctions de secrétaire du parafe royal furent dévolues à un homme d'un mérite et d'un savoir incontestable, le fakih Abou-Abd-Allah-Mohammed, fils du fakih Abou'l-Fadel-Kâcem, fils du cheikh Abou-Zeïd-Abder-Rahmân-ben-el-Hadjar, issu d'une famille qui donna plusieurs âdels à la ville de Constantine. Jusqu'à la mort du khalife, il conserva cette place, et s'y fit remarquer autant par l'habileté de son écriture, que par la netteté de son style.

Au mois de chaabân de l'année 756 (de J. C. 1355), lors de sa première investiture, qui eut lieu à Constantine, il avait pris pour secrétaire de son parafe le kateb Abou-Ali-Haçan, fils d'Abou'l-Fâdel le Constantinois, qui, au dire de ses contemporains, et notamment de l'aveu de l'émir Abou-Eunân, possédait un talent extraordinaire en calligraphie.

#### NOTES.

(1) Ce fut Taféradjin ou Taférakin qui poussa Abou-Hafss-Omar à s'emparer du trône, au mépris des dispositions de son père en faveur d'Abou'l-Abbas. Informé de cette perfidie, celui-ci rassembla les Arabes et marcha sur Tunis. (Cf. l'Adilla-el-Beiina-en-Nourânia-fi-Mefakher-ed-Doula-el-Hafsia, par Ibn-Chemma, fol. 27 v. 1. 5; le Mouness fi akhbar Ifrikia ou Touness, par Mohammed-er-Raini-el-Kairouâni, plus connu sous le nom de Ben Abi-Dinar, p. 111, 1.7.) — Hadj-Hamouda-ben-Abd-el-Aziz le Tunisien ajoute dans sa Chronique des Hassites, sol. 11 v. l. 17: que son frère Abou-Farès, qui était gouverneur du territoire de Souça, vint au-devant de lui, et lui fit sa soumission à Kairouan. » Ces détails ont été empruntés presque textuellement à Ibn-Khaldoun (Hist. des Berbers, t. I, p. 547, 1. 6 et suiv. édit. du baron de Slane) par Ibn-Abi-Dinar et Hadj-Hamouda. - Abou-Hass-Omar, soutenu par les Al-Mohades, sortit de Tunis pour tenir tête à son frère; mais au moment où les deux armées furent en présence, Taféradjin, craignant l'issue du combat, s'esquiva et rentra dans la capitale; puis il rassembla ses trésors et partit pour l'Ouest. Abou-Hass-Omar se sanva lui-même à Tunis,

et de là à Bedja. Ce sut alors qu'Abou'l-Abbas entra sans obstacles dans la capitale, où il ne resta que sept jours. (Cs. le Mouness d'Ibn-Abi-Dinar, p. 111, l. 8.) — Ibn-Khaldoun (loc. laud. p. 547, l. 10), ainsi que Hadj-Hamouda son compilateur, entre dans des détails plus longs: «Abou'l-Abbas descendit d'abord dans le parc (riàdh) de Râs-et-Tâbia, et sit sortir de prison son srère Abou'l-Baka; ensuite il s'installa dans le palais. Huit jours après, l'émir Abou-Hass-Omar pénétra dans la ville, à la pointe du jour. » On lit dans Ibn-Chemmâ, sol. 28 v. l. 1: «A cette nouvelle, Abou'l-Abbas voulut se sauver par la porte dite Bab-el-Minâra.... mais l'ayant trouvée sermée, il courut d'un autre côté, et sut pris par le caïd Mesrou, lome, au moment où il se glissait dans la maison d'El-Meliâni. Ce sut là qu'il perdit la vie.»

- (2) La note précédente explique la conduite de Taféradjin.
- (3) Ibn-Khaldoun écrit (op. supra laud. p. 551, 1.6, t.1).
- (4) Dans l'impossibilité de figurer avec leur alphabet la prononciation du gué ou gua des Berbers, les Arabes ont écrit tantôt Taféradjin (cf. Ibn-el-Konfoud), tantôt Taférakin (cf. Ibn-Khaldoun). La véritable orthographe est Taféraguina C'est ainsi que du nomberber Asnagui, pl. Isnâguen, on a fait Sanhadja.
- (5) Les Benou-Youcef forment une tribu très-ancienne, près de Guedjal, sur le territoire de Sétif.
- (6) La casba de Constantine, située dans la partie la plus élevée et à l'angle septentrional de la ville, formait, avant l'arrivée des Français, un quartier distinct, très-peuplé et entouré de murs épais, bâtis en 683 (de J. C. 1284) par l'émir Abou-Zakaria, et qui ont été démolis par le génie militaire en 1849, pour être remplacés par une forte muraille, où sont enclavées, tant du côté de la rue qu'à l'intérieur, une trentaine d'inscriptions grecques et d'inscriptions latines. Un hôpital, deux immenses casernes et un parc d'artillerie, ont été construits dans l'enceinte de la casba; on n'y voit plus que la mosquée des sultans Hassites, transformée en magasin du génie, et la maison des Koute ouk-Âli, qui est occupée anjour-d'hui par la pharmacie militaire. Par suite des différents travaux exécutés à cet endroit, le sol a été abaissé de plusieurs mètres.

Lorsque les Turcs s'emparèrent de Constantine, il y a plus de trois siècles, la casba perdit beaucoup de son importance. Le bey qui commandait la province fit construire presque au milieu de la ville, c'est-à-dire, à quelques pas de Djema-el-Kebir, un palais appelé généralement Dar-el-Bey. Vers la fin du x1° siècle de l'hégire, Salah-Bey éleva un autre palais à côté de Souk-el-Asr; mais cette demeure princière resta dans sa famille, et ses successeurs continuèrent à faire de Dar-el-Bey le siége du commandement. Seulement ils logenient ailleurs leurs femmes, leurs enfants et leurs serviteurs. Hadj-Ahmed est le premier qui ait entrepris de se bâtir une vaste habitation dans le goût oriental. Malheureusement il n'en jouit pas longtemps: son joli palais devint la demeure du commandant supérieur de la division de Constantine.

- (7) Ibn-Abi-Dinar-el-Kairouâni nous apprend, p. 111, l. 5, que l'émir Abou-Hafss-Omar, s'étant sauvé de Tunis, fut atteint par les Mérinites à Qâbess, où ils le massacrèrent فادرك طلب المريني. El-Mérini veut dire proprement le prince des Mérinites. Ibn-Chemmâ, fol. 29, l. 3 et suiv. raconte que la tête de l'émir Omar fut envoyée à Tunis, où l'on dut l'exposer en public, afin que sa mort fût bien constatée; mais qu'on eut beaucoup de peine à la reconnaître, parce qu'elle était devenue noire pendant le voyage. Hadj-Hamouda note au fol. 12 v. l. 1, que la tête d'Omar fut apportée à Badja, où se trouvait l'émir Abou'l-Haçan.
- (8) Au rapport d'Ibu-Abi-Dinar (cf. le Mouness, p. 112, l. 15), Taféradjin fut la cause de la conquête de l'Ifrikia par Abou'l-Haçan. Lorsqu'il s'enfuit vers le Mogreb, il s'était rendu à la cour du prince mérinite, et lui avait dépeint cette conquête comme trèsfacile.
- (9) A ce sujet, Ibn-Chemmâ raconte (fol. 29 v. l. 13) que l'émir Abou'l-Haçan amena sous les murs de Tunis une armée si nombreuse, que la ville devint insuffisante pour la loger. Il sut obligé de construire au-dessus de Sedjoum, une nouvelle ville, qui prit le nom d'El-Mansoura.
- (10) Ibn-Chemmâ, ainsi que son compilateur Ibn-Abi-Dinar, se sont étendus sur cette partie de l'histoire mérinite. Ils blâment

Abou'l-Haçan de s'être montré ingrat envers les Arabes, et de n'avoir pas accompli les promesses qu'il leur avait faites pour les attirer sous ses drapeaux. (Cf. l'Adilla, fol. 30 r. l. 2, et le Mouness, p. 112, l. 19.)

- (11) Taféradjin avait partagé la fortune du sultan mérinite. Ils étaient depuis quelques jours renfermés dans les murs de Kairouan, lorsque les Arabes, inspirés par Bou-Debbous, qu'ils s'étaient donné pour sultan, firent demander Taféradjin pour traiter de la paix. Mais lorsqu'il fut arrivé dans leur camp, ils le proclamèrent hadjeb de Bou-Debbous...... (Cf. Ibn-Chemmâ, fol. 30 v. l. 2, et le Mouness, p. 113, l. 1 et suiv.).... Quant à l'émir Abou'l-Haçan, il parvint à gagner quelques Arabes de la tribu des Oulad-Mehelhel, مهاهل, qui lui procurèrent les moyens de sortir de Kairouan et de se rendre à Souça, où il s'embarqua pour Tunis. (Cf. Ibn-Chemmâ, loc. laud. et le Mouness, p. 113, l. 5.) Hadj-Hamouda reproduit ces événements en quelques lignes seulement (fol. 12 v. 1. 12); cependant aucun historien n'a traité ce sujet avec plus de clarté et de science qu'Ibn-Khaldoun; mais le plan que je me suis tracé me fait un devoir de renvoyer le lecteur à son premier volume de l'Histoire des Berbers, p. 555.
- (12) Nedrouma, ville sur la frontière du Maroc, et non loin de Tlemcen. Ibn-Khaldoun nous indique la position qu'il lui fit, par ces mots: واقطع له الكفاف من جبايتها (P. 550, l. 9.)
- (13) La même circonstance a été recueillie par Ibn-Chemmâ fol. 29 v. l. 7..... خته شقیقت.
- (14) Abou'l-Haçan avait laissé à Constantine ses lieutenants et ses agents, وانزل بقسنطينة خلفاء وعماله (16-Khaldoun, p. 550, 1. 12).
- (15) J'ai trouvé la biographie du docteur Abou-Ishak dans le Tekmilet ed-Dibadj d'Ahmed-Baba le Tombouctien, t. I.
- واخن : (16) C'est ce qu'Ibn-Chemmâ explique en ces termes عليهم العهد ان يمنعوا اباه من الجواز الى المغرب (Cf. l'Adilla, fol. 31 r. l. 17). Plus loin, il ajoute : «Se voyant dans l'impos-

sibilité de pénétrer dans les terres, l'émir Abou'l-Haçan s'embarqua avec sa famille, ses trésors et sa garde, pour se rendre dans le Mogreb; mais il laissa à Tunis son autre fils El-Fâdel.» (Ibid. fol. 31 r. l. 18; cf. le Mouness, p. 113, l. 15.)

- (17) Ibn-Khaldoun consacre à cet événement un chapitre entier, sous le titre المعلى رحيل السلطان عن حركة الفضل الى تونس بعن رحيل السلطان p. 559, l. 5. Sa relation diffère toutefois de celle d'Ibn-Konfoud, en ce qu'il fait partir Abou'l-Haçan avant l'arrivée de l'èmir El-Fadel sous les murs de la capitale.
- (18) Le nom de ce ministre est محمد بن الشواش Mohammedben-Ech-Chouache, suivant Ibn-Khaldoun. p. 560, l. 11.
- (19) Taféradjin avait pour complice Omar-ben-Hamza, avec lequel il s'était rencontné à la Mekke en 750. (Cf. Ibn-Khaldoun, p. 561, l. 5; et l'Adilla, fol. 32 r. l. 15.)
- (20) Le malheureux El-Fadel périt dans les tortures, فامنتى في امنتانه . (Cf. Ibn-Khaldoun, p. 561, l. 19, et l'Adilla, fol. 32 v. l. 4.)
- (21) Ibn-Chemmâ remarque qu'il recevait tous les matins les cheikhs dans son parterre, رياض, et que les choses en vinrent au point qu'il se laissait offrir les hommages qui ne sont dus qu'aux rois (Conf. l'Adilla, elizable). (Conf. l'Adilla, fol. 33 v. l. 15.) L'auteur du Monness paraît insister sur la peinture de l'ambition de Taféradjin, en disant: ... وعلت هند الى ال
- (22) L'émir Abou-Ishak était très-jeune lorsqu'il fut placé sur le trône par Taféradjin, وهو بيومين غالم مناهز, (Cf. Ibn-Khaldoun, p. 561, l. 15.)
- (23) Cependant il est prouvé par le témoignage d'Ibn-Chemma et d'Ibn-Abi-Dinar, que la politique de Taféradjin n'eut d'autre but que d'évincer les Arabes du commandement de Carthage, i. de Kairouan, de Souça, de Badja, de Tubersok et d'El-Orbèss (ef.

l'Adilla, fol. 32 v. l. 16, et le Mouness, p. 114, l. 15), pour leur substituer ses créatures (ibid.).

- (24) Au lieu de سنة تسع وستيس, l'année 769, il faut lire رخسين, l'année 759; et au chiffre عشريس «vingt», donné comme le nombre des années du règne d'Abou-Eunân, on doit substituer مشر «dix». C. D-y.
- (25) Voyez la biographie de ce fakih dans le Tekmilet-ed-Dibadj, t. II, fol 59 r. et fol. 61 r. l. 5.
- (26) Ce fut cette année-là que les chrétiens s'emparèrent de Hammamat, الكيامات. (Cf. le Mouness, p. 115, l. 3.)
- (27) Hadj-Hamouda atteste qu'il était son neveu, comme on le voit dans la phrase suivante : الى ان برا لعبه السلطان ابى اسلطان ابى العباق بتونس أ, fol. 15 r. l. 6.
- (28) Taféradjin mourut de la peste qui régnait à Tunis. Quelques jours avant sa mort, le sultan avait épousé sa fille. Le contrat de mariage avait été rédigé par Ibn-Merzouk et lu par Ibn-Arafa. (Ibn-Chemma, fol. 34 r. l. 13, Ibn-Abi-Dinar, p. 115, l. 4.)
- (29) L'émir Abou'l-Baka était excessivement jeune, dit Ibn-Chemma, وهو صبى صغير لم يناهز (Cf. l'Adilla, fol. 34 v. l. 11.)
- (30) A peine s'était-il sauvé avec les siens par la porte El-Djezira, qu'il fut poursuivi et arrêté..... Plus tard on l'embarqua avec son frère pour l'exiler; mais une tempête les fit sombrer. (Cf. l'Adilla, fol. 35 v. l. 4 et suiv.). Ibn-Abi-Dinar n'omet aucun de ces détails.
- (31) Il est à remarquer que plusieurs historiens ont parlé de cette sage institution, fondée par les Hafsites à Tunis. IbnAbi-Dinar, entre autres, dit, à la page 471 de son Épilogue (voir Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842): «Les Beni-Hafss réunissaient devant eux, le jeudi de chaque semaine, les cadis, les muphtis et les ouléma, pour rendre la justice. Là se discutaient les grandes affaires. Les ouléma faisaient les recherches et décidaient les points de droit. Ce medjlès (analogue à nos assises) durait une heure. Les autres jours de la semaine, les cadis pronon-

çaient les jugements, soit chez eux, soit dans le lieu désigné à cet effet.»

- (32) Un autre passage de l'épilogue du Mouness paraît se rapporter à ce fait : « Ces ouléma recherchaient dans le Medjlès les questions de droit et leur application aux affaires qui se présentaient. » (Cf. Explor. scient..... p. 473, l. 8.)
- (33) Le mot سبيل sebalah, de même que سبيل sébil, désigne une grande fontaine publique. (Voy. Sir Grenville Temple, Excursions in the Mediterranean, t. I, p. 251.)

  C. D-y.

# BIBLIOGRAPHIE.

turque des Mille et une nuits, par Ahmed Vazif Efendi, ouvrage devant former quatre volumes petit in-folio, dont les deux premiers volumes seulement ont été imprimés à Constantinople en 1268 de l'hégire (1851). Cette version, écrite dans le style simple du turc usuel, n'est pas toutefois dépourvue d'une certaine élégance. Elle sera lue avec autant de plaisir que le texte arabe même, qu'elle reproduit fidèlement et dont elle soutient dignement la comparaison. Nous regrettons toutefois de voir que la suite de cette utile publication se fait trop longtemps attendre.

وَاعِنَ عَمَانَيَّهُ qav'āidi 'osmāniiè, Règles de grammaire ottomane expliquées en turc, par Fuad Efendi et Djevdet Efendi, membres de l'Académie impériale des sciences, un volume in-8°, lithographié à Constantinople en 1268 de l'hégire (1851).

Cette grammaire, entreprise conformément au but pro-

posé en première ligne par l'Académie même, est aussi le résultat le plus utile que l'on pouvait espérer de ses premiers travaux. Fruit de la double collaboration d'un des hommes d'État les plus éminents de l'empire et d'un savant membre du conseil de l'instruction publique, elle ne pouvait offrir plus de garantie et paraître sous de plus heureux auspices. Pour bien en apprécier toute l'utilité, il suffit de savoir que, jusqu'à ce jour, il n'a jamais existé, en Turquie même, aucun traité complet de ce genre, écrit ou publié dans la langue des Ottomans.

C'est à cette lacune, difficile à comprendre, mais pourtant trop réelle, qu'il faut attribuer les différences de méthodes, les contradictions et les imperfections mêmes, qui, à un très-petit nombre d'exceptions près, caractérisent la presque totalité des grammaires turques-européennes publiées jusqu'à ce jour. Celle qui fait l'objet de cette note, et que nous avons lue attentivement, nous a paru, sauf quelques développements dont elle est encore susceptible, être écrite avec savoir, talent et méthode. Les règles de l'arabe et du persan surtout, inhérentes à la langue des Ottomans, y ont été appliquées avec précision, justesse et clarté. Devenu désormais la base et le type primitif et authentique des grammaires turques-européennes, cet ouvrage, par la simplification et les facilités qu'il apporte à leur rédaction, est évidemment le service le plus signalé que les deux savants auteurs des qavā'idi 'osmāniiè pouvaient rendre à l'enseignement futur de leur langue en Europe et en Turquie.

الله منه ۱۲۹۸ مال نامه سنه sālnāmèi senèi biñ alty iuz altmych sekiz, Annuaire impérial ottoman de l'année 1268. 1 vol. in-18, lithographié et mis en vente à Constantinople.

Cet annuaire officiel de l'empire Ottoman pour l'année de l'hégire 1268, qui a commencé au 1<sup>er</sup> mouharrem (14 octobre 1851), a paru à Constantinople pour la sixième fois depuis sa première publication en 1847. (Voyez notre compte rendu

de l'Annuaire de l'année dernière dans le Journal asiatique, cahier d'avril-mai, p. 481 et suiv.)

Dans sa disposition générale, l'Annuaire de 1268 (1851-52) diffère peu de celui de l'année précédente. Les cadres de l'organisation politique, civile, judiciaire, militaire et administrative sont les mêmes. Cette fois le maison civile et militaire du sultan (la cpur proprement dite) forme le premier chapitre de l'Annuaire.

Dans ce service, les ëç qourenă ou chambellans, Hassan Efendi et Sāmi Agha ont été remplacés par 'Aly Efendi et 'Yzzet Efendi. Edhem Pacha, lieutenant général (فريق), a pris le second rang parmi les premiers secrétaires particuliers de Sa Majesté. Sauf quelques mutations et changements pen importants dans le personnel de tous les autres fonctionnaires du sérail, les capidjis bachis, les pages et les aides de camp, le dispositif du mabein est le même que celui de l'année dernière.

Au chapitre du ministère et des membres du conseil privé, on remarque que Rechid Pacha, après avoir été momentanément remplacé comme grand vizir par Reouf Pacha, a été de nouveau réintégré dans cette première dignité de l'empire. Depuis cette époque (mars 1852), Reouf Pacha a été nommé ministre sans portefeuille pour prendre rang après le grand vizir et le cheïkh ul-islam. A Souleïman Pacha a succédé, en qualité de grand amiral (qapoudan pacha), Mehemmed Aly Pacha. L'ancien ser-'asker a été remplacé par Mehemmed Réchid Pacha. Le président du conseil d'État, Rif'at Pacha, a en pour successeur, depuis le mois de mars dernier, Moustafa Pacha, exgouverneur général de l'île de Crète. Le ministre des finances, Khalid Efendi, a été remplacé par Nafiz Pacha.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous apprenons qu'un changement vient de s'opérer dans le ministère ottoman. Ali Pacha succède comme grand vizir à Rechid Pacha, Fuad. Esendi est nommé ministre des affaires étrangères, et Namyk Pacha succède à Fethi Ahmed en qualité de grand mattre de l'artiflerie.

S'il y a eu quelques changements de membres dans les divers conseils ou comités, les présidents et secrétaires (excepté pour le conseil d'État) sont partout restés les mêmes. Nous remarquerons ici qu'un nouveau conseil, dit des as ars (numbres medilici as ar), a été créé cette année pour la fixation ou la taxe des marchandises ou denrées. Ce conseil se compose d'un président et de six membres. Le président actuel est Rachid Efendi.

Pour la première sois, la liste des membres indigènes de l'Académie des sciences انجمن دانش figure dans l'Annuaire de cette année 1268, immédiatement après l'indication des divers conseils administratifs. (Voy. p. 244.)

Quant aux changements du personnel qui ont eu lieu dans les chapitres suivants, relatifs aux emplois du divan أمدى ديوان , à l'amedi ou protocole impérial أمدى ديوان, nous croyons, vu leur peu d'importance, pouvoir nous dispenser de les mentionner.

Au chapitre intitulé alla 'ylmilè, qui comprend la totalité des emplois judiciaires, tant dans la capitale que dans les provinces, nous voyons que, pour l'année courante, le grand juge ou cazy 'asker de la Roumélie est Fyndyq zādè Seïd Ibrahim Efendi, que celui de l'Anatholie est Kevakibi zādè S'aïd Efendi, et que l'Istamboul cazycy est 'Aly Ratib Bey. Quant aux autres emplois de la magistrature, ils ont cette fois, comme de coutume, éprouvé les renouvellements et changements auxquels les soumet annuellement le règlement consacré à cet égard.

Dans l'ordre militaire, les présidents des conseils de la guerre ont été maintenus comme l'année dernière, excepté toutefois le président du conseil de l'armée d'Yraq, Azmi Pacha, qui a été remplacé par Chakir Pacha.

Un seul changement a eu lieu également parmi les machires ou généraux en chef des six grands corps d'armée, par suite de la mort d'Émin Pacha, Mehemmed Pacha, ex-ambassadeur de la Porte à Londres, a été appelé au commandement en chef de l'armée d'Arabie.

Entre autres indications nouvelles que renferme l'Annuaire de 1268, nous avons remarqué une liste détaillée des journaux qui se publient tant à Constantinople que dans les autres parties de la Turquie, dans les langues turque, française, grecque, arménienne, bulgare, hébraïque, arabe, servienne, valaque et allemande. Tous ces journaux traitent de la politique, de la littérature, des sciences et de l'économie politique. L'auteur de cette liste répartit ainsi le nombre de ces journaux d'après les localités où ils paraissent:

| A Constantinople           | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A Smyrne                   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En Égypte                  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En Servie                  | 7  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En Valachie et en Moldavie | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total                      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |

En résumé, si cette sixième publication de l'Annuaire ottoman est encore loin d'avoir atteint la perfection qu'on peut en attendre et que comporte le développement annuel des réformes de l'empire, on y remarque néanmoins quelques améliorations. Puissent celles-ci être l'indice certain de nouveaux progrès à venir.

Journal asiatique de Constantinople, recueil mensuel de mémoires et d'extraits relatifs à la philologie, à l'histoire générale, à l'archéologie, à la géographie, aux sciences et aux arts des nations orientales et asiatiques en général et principalement des nations qui ont habité et habitent l'empire Ottoman, rédigé par plusieurs savants orientaux et européans orientalistes, dirigé et publié par Henry Cayol, t. 1, n° 1, janvier 1852.

Le Journal asiatique de Constantinople doit paraître mensuellement par cahier de cinq à six feuilles d'impression et formerà deux volumes in 8° par an. Le prix de l'abonnement est de cinq piastres fortes d'Espagne par an.

Le cahier de janvier, le seul qui ait encore paru jusqu'à ce moment, commence par une dédicace en latin, adressée par l'auteur à S. M. Sultan Abdul Medjid. Puis, en français, dans une introduction aussi bien écrite que convenablement développée, M. Cayol, après avoir passé en revue les diverses sociétés qui, en Europe et dans l'Inde, publient, depuis un grand nombre d'années, des recueils sur les langues, la littérature, les sciences et les arts de l'Asie et de l'Orient, indique rapidement la nature, le but et le résultat de leurs travaux. Si cette indication, ajoute-t-il, peut paraître superflue aux savants de l'Europe, elle est nécessaire, du moins, aux lecteurs de l'Orient qui, pour la plupart, ne connaissent pas les recueils publiés hors de chez eux. En voyant les travaux nombreux et importants dont leur pays a été l'objet, ils apprendront à l'estimer et à s'en occuper eux-mêmes davantage. Passant ensuite aux éléments de succès que peut avoir son journal dans le pays même, M. Cayol, en remontant un peu haut, pense cependant avec raison que, depuis l'envoi d'ambassades européennes fixes près de la Sublime Porte, le nombre des Européens transplantés en Turquie pour des affaires locales s'est considérablement accru. Point du doute que, parmi ceux-ci, il ne s'en trouve beaucoup qui, par état ou par goût, seront dans le cas de s'occuper d'études orientales. Le nom des collaborateurs, ainsi que le choix des articles du nouveau journal, qu'offre le sommaire du premier numéro, semble par avance justifier cette prévision. Si M. Cayol est fondé à croire que les savants orientaux ne lui feront pas désaut, il n'en sait pas moins appel à la collaboration des orientalistes européens, à la disposition desquels il met le moyen puissant et propagateur de son imprimerie! Sans entrer ici dans toutes les considérations d'un ordre plus élevé encore que fait si bien ressortir l'introduction de M. Cayol, nous y renvoyons nos lecteurs, ne doutant pas que, comme nous, ils n'apprécient toute la portée scientifique et

locale du Journal asiatique de Constantinople et ne l'aident au besoin de leur assentiment, de leurs vœux et du concours empressé de leurs travaux, lorsqu'il sera définitivement et régulièrement établi. X. B.

## NOUVELLES ET MÉLANGES.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 JUILLET 1852.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu; la rédaction en est adoptée.

Sont présentés les ouvrages suivants:

Par la Société. Journal de la Société orientale allemande, vol. VI, cah. 2. Leipzig, 1852.

Par l'auteur. Voyage du scheikh Ibn-Batoutah à travers l'Afrique septentrionale et l'Égypte, par M. Cherbonneau. Paris, 1852, in-8°.

Par la Société. Bulletin de la Société de Géographie, t. III. 16. Paris, 1852, in-8°.

On procède au renouvellement du bureau du Journal.

Sont nommés:

MM. Grangeret de Lagrange, Mohl, Bazin, Dulaurier, Garcin de Tassy.

OUVRAGE OFFERT À LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE PAR M<sup>11</sup> HEDUIGE, COMTESSE DZIALYNSKA.

Un manuscrit hollandais in-folio, contenant les règnes des dayries du Japon, et intitulé Nifon-o-Day-Itsi-ran, en sept parties. Il commence par le dayri Zin-moe-tin o, et finit par le cent huitième dayri Go-Josei-in. Appendice des Siogoons jusqu'à Noboe Naga, 1573 de Jésus-Christ.

L'Académie impériale des sciences de Constantinople (انجمان دانش) endjumeni danich) a été fondée et inaugurée dans cette capitale par S. M. Sultan Abdul-Medjîd, en présence du grand vizir Réchid Pacha et des autres grands dignitaires de la Porte, dans la séance tenue à cet effet au mois de chèvval de l'année de l'hégire 1267 (août 1851).

Cette académie a pour but principal l'extension et le perfectionnement de la langue turque, ainsi que le progrès et la diffusion des sciences en général. Elle se compose de quarante membres indigènes, عناى داخليه a'zāi dākhilīiè, dont le nombre ne peut pas être dépassé, et de membres étrangers, عناى خارجيه a'zāi khāridjīiè, en nombre illimité. Un règlement عناى خارجيه nizāmnāmè, rédigé et imprimé en vingtsix articles ننامناه bend, fixe les statuts de l'Académie et détermine le nombre et le choix des membres, la nature, le but et l'ordre des travaux, ainsi que les récompenses auxquelles ils pourront donner lieu. Les membres indigènes ou étrangers sont nommés au scrutin et à la pluralité des voix par l'Académie, et le choix est soumis à l'approbation de S. M. le Sultan par le conseil de l'instruction publique.

Le bureau de l'académie se compose d'un président رئيس تانى reici evvel, d'un vice-président رئيس تانى reici sāni et de deux secrétaires. Le président actuel est Chérif Efendi, l'un des grands juges ou caziyi 'asker d'Anatholie; le vice-président est Khaïr-Oullah Efendi, l'un des membres du conseil de l'instruction publique.

En tête de la liste des membres indigènes figurent les noms du grand vizir Réchid Pacha, du cheikh ul-islam ou chef de la loi, Arif Hikmet-Bey, du ser-'asker ou généralissime et ministre de la guerre, du président du conseil d'État, du ministre des affaires étrangères et autres personnages marquants dans les hautes régions du pouvoir, dans la maison impériale du Sultan, l'armée, la magistrature, l'administration et les lettres.

Le premier nom qui figure sus la liste des membres étrangers est celui du chérif de la Mecque; le reste se compose, en grande partie, de généraux, de pachas, d'administrateurs et d'employés chrétiens ou musulmans appartenant à la vice-royauté d'Égypte, ainsi que quelques savants et orientalistes européens, parmi lesquels se trouvent les noms de MM. de Hammer, Linan, Redhouse, et celui de l'auteur de cette note.

Telles sont, en peu de mots, la forme et la composition de la première académie fondée en Turquie à l'imitation de celles des principaux États européens. Si cette institution est une des conséquences immédiates et inévitables des nouvelles réformes de l'empire, il ne faudrait pas toutesois en conclure que l'idée que comporte le mot d'académie dans son acception la plus étendue soit nouvelle en Turquie. On sait que, sous le nom arabe de مدرسة العلوم medrecè ou مدرسة العلوم medrecè ou مدرسة العلوم medrecè ou مدرسة العلوم medre contrées musulmanes, des espèces d'académies qui ne sont, en réalité, que de hautes écoles annexées aux principales mosquées. Les plus célèbres furent anciennement celles de Cordoue, de Bagdad, du Caire et autres. Plus tard Sultan Orkan devint le premier fondateur de ce genre d'établisse ment en Turquie. Depuis lui, presque toutes les grandes villes de l'empire en furent également pourvues. Constantinople seule, suivant M. de Hammer, en possédait plus de deux cent soixante et quinze dans ces derniers temps.

Maintenant la nouvelle académie, imitation tardive et incomplète des choses de l'Europe moderne, aura-t-elle les succès et la durée des vieilles institutions musulmanes qui l'ont précédée? Le génie de la réforme doit-il enfin triompher des hésitations, de l'apathie et des entraves qui arrêtent encore son essor? C'est ce qu'on ne saurait garantir; le temps seul nous l'apprendra.

X. B.

SUR UN PASSAGE CURIEUX DE L'IHATHET, SUR L'ART D'IMPRIMER CHEZ LES ARABES EN ESPAGNE.

Vers la fin du premier volume de l'Ihathet , que M. Pascual de Gayangos a bien voulu me prêter, j'ai trouvé

dans la biographie du savant Aboubèkr el Kollosi un passage fort curieux sur l'art d'imprimer chez les Arabes en Espagne. J'ai signalé, il y a six mois, la trouvaille de ce passage à M. de Gayangos lui-même, à l'Académie de Constantinople, à mon ami M. Bland en Angleterre, en le priant de comparer ce passage, dans lequel le mot son me présentait des doutes, avec les manuscrits de l'Ihathet que je supposais exister dans la bibliothèque du Musée britannique, et à M. Reinaud, en lui annonçant cet article aussitôt que j'aurais reçu les éclair-cissements demandés à Madrid, Londres et Constantinople.

M. Bland m'a répondu que le Musée britannique ne possède point de manuscrits de l'Ihathet; l'Académie de Constantinople, qui m'a fait l'honneur de me nommer un de ses membres, ne m'a point fait l'honneur de me répondre; mais M. de Gayangos a eu la bonté de s'occuper fort au long de ce passage intéressant, et d'éclaircir la signification du mot of a pui de ce passage intéressant, et d'éclaircir la signification du mot estampille arabe fort intéressante, actuellement existante en Espagne, laquelle laisse peu de doute qu'il ne s'agisse dans ce passage, non pas de l'art d'imprimer des livres; mais bien de celui de marquer des étoffes ou d'autres objets. Il serait cependant possible que dès lors l'art d'imprimer d'une manière stéréotype des caractères d'écriture cût été aussi appliqué à l'impression de quittances d'imposition, de passeports ou d'autres papiers officiels.

Je ne puis mieux faire que de transcrire ici le passage de

la lettre de M. de Gayangos, relatif à ma question.

« Je connaissais déjà le passage que vous m'indiquez; mais, à dire la vérité, je n'avais pas su le comprendre, et l'avais abandonné saute de pouvoir former une conjecture qui me satisfit. Excité de nouveau, je l'ai étudié avec soin, et voici ce que j'y vis:

والني كتاب الدرّة المكنونة في محاسن اسطبونه والني تاليفًا حسنًا في ترحيل الشمّس ومتوسطات ألمر ومعرفة ألاوقات بالاقدام ونظم ارجوزة في هرج ملاحن بن دريد وارجوزة في

عرج كتاب الفصيح ورفع للوزير الحكيم كتاباً في الخواص وصنعة الامدة والة طبع الكتاب غريب في معناه

Il composa le livre de la Perle cachée sur les beautés d'Esthhebuneh (Estepone), et il composa aussi un excellent traité sur la marche
du soleil et l'équilibre de la mer, et la connaissance des heures
dans leur marche. Il écrivit en vers un Ardjouzeh, commentant les
Melahen d'Ibn-Doreid, et un autre Ardjouzeh, servant de commentaire au livre Fassih; il dédia au vizir Alhaquim un livre sur les
propriétés et la fabrication de l'encre et les instruments de l'imprimerie, et c'est un livre singulier par son contenu.

«Il est évident qu'il manque quelque chose, ou que le copiste, en général peu exact, s'est trompé. Ajoutez à cela le mot على الامره منال , ou الامره , dont la signification est incertaine. Pour que votre conjecture fût tout à fait plausible, il faudrait, dans mon humble opinion, qu'on lût:

ورفع للوزير للحكيم كتابًا في اخواص وصنعة الامنة والقطبع .Il ya toujours la difficulté du mot طبع, après طبع, que vous avez
lu طبع, en en faisant un pluriel, mais qui est réellement
écrit comme dans le passage ci-dessus. Qu'une allusion à une
imprimerie quelconque soit contenue dans ces lignes, cela ne
peut raisonnablement se mettre en doute; reste à savoir si
elle s'appliquait aux livres, ou seulement à d'autres objets,
comme toiles, etc. Je vous envoie ci-joint l'empreinte d'un



sceau en bois, trouvé il y a quelque temps à Almérie, et qui, selon l'inscription, servait à la cayserié de cette ville, pour marquer les colis ou toiles qui étaient en vente, et qui sans doute payaient un droit d'entrée.

Il paraît même, d'après un passage de l'ouvrage d'Ibn-al-Attar, publié par M. Dozy (Extraits de l'ouvrage intitulé Al-Hollat-as-siyara, par Ibn-al-Attar, page 137), que le (l'impression), soit sur des étoffes, soit sur du papier, était une charge, puisqu'il en est question dans les différentes charges dont Bedr, l'esclave de l'émir 'Abdallah, était revêtu.

Il écrivit les protocoles (ou bien les documents officiels) dans sa maison; puis il les envoya à l'impression; ils furent imprimés et renvoyés à lui, qui les adressa aux receveurs; ils (les papiers) reçurent leur validité de sa main.

A ces éclaircissements, je me permets seulement d'ajouter que si le « manque avant le mot Kitab, il devrait y avoir aussi, avant le mot douteux encre, تركيب, c'est-à-dire l'art de la composition de l'encre, puisque l'art de l'encre ne donne pas un sens raisonnable; c'est l'incertitude de ce mot qui m'a fait douter que les traits qui se peuvent lire مناء, ou bien عناء, soient effectivement le pluriel de مناء, quand même il y aurait, au lieu du pluriel مناء, le singulier عناء signifient instrument d'impression de livres ou d'écriture, et que l'apposition غريب في peut se rapporter à l'ouvrage, sans que le معناء soit de nécessité absolue.

HAMMER PURGSTALL.

#### EXTRAIT D'UNE LETTRE DE M. L. OPPERT,

Datée de Beyronth, le 11 décembre 1851.

«.. Pendant mon séjour à Beyrouth, j'ai pu continuer mes études, grâce à la bibliothèque de la mission et aux livres que

M. Fresnel emporte avec lui. Pour l'instant, mes efforts et mes études sont dirigés vers un but tout pratique, vers la langue arabe vulgaire, qu'il faut parler, parce que c'est la langue du pays. Notre chef est pour cela un guide excellent, attendu qu'il a surtout une prononciation tout arabe, chose assez rare pour un Européen.

« J'ai étudié ici, en outre, surtout les voyages en Babylonie et la géographie des pays que nous avons à explorer, pour arriver ferré sur toutes les questions qui concernent la contrée même. J'espère que nous résoudrons définitivement la question, si souvent débattue de la tour de Bélus, et les difficultés topographiques qui s'y rattachent.

«...Je me rappelle que dans le passage où j'ai essayé de rétablir, d'après Arien, le texte de l'épitaphe de Cyrus, j'ai laissé sans les traduire les mots: Μη οῦν Θθονήσης μου τοῦ μνήματος. J'ai seulement commencé par mâtya mâm, et laissé le reste en blanc, parce que je ne veux pas faire croire que j'en sais plus que je n'en sais réellement. Cette idée d'envie me semble aussi plus grecque que persane. On pourrait exprimer l'idée par les mots de l'inscription de Bisontoun: mâtya apagaudaya tyâm manâ dipim.

Nous avons été aussi à Nahr-el-kelb et nous avons vu les bas-reliefs fameux qui se trouvent à l'embouchure du Lycus. On voit des sculptures couvertes d'inscriptions assyriennes, Beaucoup de gens ont prétendu que ces antiquités étaient égyptiennes, et ont déjà lu un cartouche contenant le nom de Rhamsès; il n'y en a pas. Cette affaire me fait douter de la bonne foi de beaucoup de voyageurs; car je ne sais pas comment on peut copier une inscription qui n'existe pas'et qui n'a jamais existé, du moins depuis qu'on a contracté l'habitude de copier des inscriptions...»

# JOURNAL ASIATIQUE.

OCTOBRE-NOVEMBRE 1852.

## NOMS INDIGÈNES

**D'UN** 

## CHOIX DE PLANTES DU JAPON ET DE LA CHINE,

DÉTERMINÉS D'APRÈS LES ÉCHANTILLONS DE L'HERBIER DES PAYS-BAS,

PAR MM. J. HOFFMANN ET H. SCHULTES.

Les plantes dont nous allons publier l'index, en y ajoutant les noms japonais et les noms chinois employés par les Japonais, appartiennent à la Flore des îles japonaises, et en grande partie aussi à la Chine et au continent oriental de l'Asie, à des pays enfin dont la population indigène s'est occupée depuis un temps immémorial de la culture du sol, en tirant du règne végétal sa principale nourriture, lui empruntant les principaux matériaux de ses procédés techniques et industriels, et consignant le résultat de ses observations et de ses recherches, de ses ex-

18

périences et de ses opinions, dans une littérature d'histoire naturelle riche et étendue. Le Japon possédait déjà une littérature propre, relative à sa Flore, lorsque celle-ci attira l'attention de quelques botanistes, et excita de plus en plus l'intérêt de l'Europe savante, à mesure que la connaissance s'en répandait d'avantage.

Qu'il nous soit permis de retracer brièvement les principales époques des recherches scientifiques sur la Flore japonaise.

Ce fut vers la fin du xvii siècle, que les premières notions de la Flore japonaise pénétrèrent en Europe. Le docteur Andreas Cleyer, qui, en 1683, avait visité la cour de Yédo, en qualité d'ambassadeur de Hollande, demeura jusqu'en 1686 à Nagasaki comme chef de la factorerie du commerce hollandais, et de retour à Java publia, jusqu'en 1700, une série de traités sur les plantes japonaises, dans les Éphémérides de l'Académie Naturæ curiosorum, et après avoir fait dessiner au Japon, par des indigènes, treize cent soixante figures, les envoya à Berlin, au docteur A. Menzel, lequel en composa une Flore japonaise, qui se trouve jusqu'aujourd'hui inédite dans la Bibliothèque royale de Berlin.

Le docteur Cleyer s'occupait encore de la description des plantes japonaises, quand le naturaliste Engelbert Kaempfer arriva au Japon (1690), et pendant deux ans fit de la Flore japonaise le sujet de ses études. La valeur scientifique de ses recherches, en général, surpasse de beaucoup celle des ouvrages contemporains; mais, de son vivant, on n'en publia que la partie botanique. C'est dans les descriptions et les figures de plantes japonaises, formant le cinquième fascicule de ses Amænitates exoticæ (1712), que Kaempfer a consigné avec beaucoup d'exactitude les noms japonais et chinois, en profitant de beaucoup de notices intéressantes sur l'histoire naturelle indigène, qui lui furent communiqués par ses amis japonais. Il mourut en 1716, et ses collections se trouvent aujourd'hui au Musée britannique, entre autres, une collection de figures de plantes japonaises, dont sir Joseph Banks publia en 1791 une série de quarante-neuf planches, sous le titre de Icones Kaempferianæ.

Le premier qui traita la Flore des îles japonaises d'après la méthode de l'école de Linnée, fut C. P. Thunberg. Arrivé au Japon en 1775, il avait formé, au bout d'une année, une collection de mille espèces, dont il décrivit huit cents. Dans sa Flore japonaise, Thunberg donna, à l'exemple de Kaempfer, les noms japonais, empruntés, ce nous semble, en partie à des oui-dire, en partie aux Amænitates exoticæ de ce dernier auteur. La haute valeur, attribuée d'abord par quelques botanistes à la Flore de Thunberg, a considérablement diminué. Le botaniste y cherche en vain une exactitude scientifique, et quant aux noms japonais, c'est à peine si la sixième partie est exempte de fautes d'orthographe ou d'impression.

En 1823, M. Ph. Tr. de Siebold arriva au Japon. L'étude de la Flore de ce pays occupa une

place considérable dans le cercle de ses recherches. La collection de plantes japonaises qu'il forma pendant son séjour dans ce pays n'embrasse pas; seulement la Flore des environs de Nagasaki, ou de l'île de Kiou siou, mais encore un grand nombre de plantes qu'il rassembla pendant son voyage à Yédo. Elle fut encore augmentée par des envois que lui firent ses amis et élèves japonais, de divers points de l'empire, et à l'aide d'herbiers formés par des naturalistes indigènes. Cette collection, comprenant de deux mille deux cents à deux mille trois cents espèces de phanérogames, fut placée, au retour de M. de Siebold, dans l'Herbier royal de Leyde, et augmentée, plus tard, de deux à trois cents espèces provenant d'envois du Japon, faits par M. Burger 1.

Ces matériaux<sup>2</sup>, joints à un choix de plus de six cents figures que M. de Siebold avait fait dessiner d'après nature par des artistes japonais, sont entrés dans l'ouvrage intitulé: Flora japonica, sive plantæ quas in Imperio Japonico collegit, descripsit, et ex parte in ipsis locis pingendas curavit doctor Ph. Fr. de Sie-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Gelehrte Anzeigen der K. Bayerischen Akademie der Wissenschaften. XIII, n<sup>∞</sup> 159, 162, et XVIII, n<sup>∞</sup> 53, 58.

On peut compter encore, parmi ces matériaux, les plantes vivantes du Japon, introduites en Hollande dans ces derniers temps. Voyez l'Annuaire de la Société royale pour l'encouragement de l'horticulture dans les Pays-Bas, 1844, 1845, et surtout les articles intitulés: Liste des plantes anciennement et nouvellement importées du Japon et de la Chine, cultivées dans la pépinière de la Société royale pour l'encouragement de l'hortiquiture, outre quelques éclair-cissements historiques sur l'importation de plantes du Japon, depuis l'année 1824 jusqu'en 1844, par M. de Siebold.

bold. Sectio prima. Plantæ ornatui vel usui inservientes. Digessit doctor J. G. Zuccarini. Lugd. Bat. 1835-44.

M. Zuccarini donna au monde savant une revue systématique des familles et des genres des plantes japonaises en rendant (le 12 juin 1841 et le 20 janvier 1844), à l'Académie royale des sciences, à Munich, un compte de la Flore japonaise et de ce qu'elle doit aux recherches des Européens, aussi bien qu'à celles des Japonais mêmes. Il montra la connexion et l'ensemble qu'il y avait entre la Flore du Japon et celles d'autres pays; mais ce n'était qu'en traits généraux. Cette matière fut traitée par lui, plus en détail, dans un ouvrage qui parut plus tard sous le titre de : Floræ japonicæ familiæ naturales, adjectis generum et specierum exemplis selectis, sectio prima et altera. Plantæ dicotyledoneæ. Auctoribus doctore Ph. Fr. de Siebold et doctore J. G. Zuccarini.

Le but que se proposa l'auteur de l'ouvrage que je viens de citer, était de tracer un tableau de la végétation des pays les plus orientaux de l'Asie. Pour y arriver, il a rassemblé, aussi complétement que possible, toutes les familles de plantes constituant la Flore japonaise, en faisant ressortir principalement les classes et les genres caractéristiques. Il a montré la grande ressemblance de la Flore des îles méridionales du Japon, des îles de Sikok, Kiou siou et de la partie sud du Nippon, avec celle des régions moyennes et plus chaudes de la Chine, et il a prouvé que beaucoup de classes et presque toutes les plantes

cultivées sont communes aux deux pays et à la Corée, et que les découvertes faites dans une de ces contrées sont par conséquent très-importantes pour les autres.

Si ces pays étaient occupés par des barbares, nous nous contenterions de ce que les voyageurs y découvriraient et nous communiqueraient; mais les indigènes de la Chine et du Japon, jouissant d'une trèsancienne civilisation, et ayant examiné et déterminé la végétation du sol, se sont créé une littérature indigène sur le règne végétal. Cette littérature nous offre une ample moisson de notices intéressantes sur la patrie, la migration, la distribution géographique et l'usage des plantes cultivées, et nous promet, outre la connaissance de cette Flore, les notions les plus intéressantes sur l'industrie et les arts de ces pays.

Pour faciliter l'accès de ces sources, il nous faut un lien qui unisse la littérature botanique de ces peuples avec les recherches et les découvertes de nos savants; il nous faut une synonymie, enfin, où, à côté du nom systématique donné par nos naturalistes, soit rangé le nom japonais et chinois.

Le travail que je publie aujourd'hui est un pas vers ce but. Ce qui m'a surtout engagé à l'entreprendre, c'est qu'un heureux concours de circonstances en avait mis les matériaux entre mes mains il y a environ dix ans. M. de Siebold avait fait faire au Japon, par un savant du pays, une liste complète en japonais et en chinois des plantes rassemblées par lui, et il me permit de l'employer comme base d'une nomenclature botanique. Dans les manuscrits botaniques de M. de Siebold, les déterminations systématiques se bornaient simplement, pour les formes nouvelles, à l'énonciation des familles et des classes, tandis que l'espèce était exprimée par le nom japonais. A mesure que la publication de la Flore du Japon avançait, ces déterminations préalables subirent bien des changements, et elles furent remplacées par les nouveaux noms systématiques. L'achèvement de la nomenclature botanique, basée sur les matériaux que nous venons de citer, dépendait de l'achèvement de cette Flore.

Malheureusement, la publication de la Flore du Japon s'est arrêtée, en 1844, à la vingt-cinquième livraison, et un des plus beaux travaux de nos jours reste inachevé. La promesse que Zuccarini avait faite de publier les familles monocotylédones, n'ayant pas pu se réaliser, les Familiæ naturales de Zuccarini eurent le même sort. Il mourut en 1848, et avec lui s'évanouit l'espérance de voir s'achever cet ouvrage.

Pour ne pas renoncer complétement à la publication de l'Index botanique qui jusqu'à cette époque avait marché de pair avec la Flore de M. de Siebold, je me vis forcé de restreindre les limites de mon plan, et de borner mon catalogue aux plantes systématiquement déterminées dans ce qui avait paru de ces deux ouvrages. Le premier comprenait alors environ cent vingt-cinq espèces avec trois cents noms indigènes. Si les noms indigènes avaient été ajoutés dans le dernier ouvrage, qui comprend huit cent quarante-sept espèces de plantes dicotylédones, toutes déterminées et décrites d'après les exemplaires originaux, il m'eût été facile d'achever la synonymie: mais comme il ne s'agissait pour Zuccarini que de donner une revue systématique du règne végétal, tandis que la description détaillée des plantes avait déjà été insérée dans la Flora japonica, ou lui restait réservée, il avait supprimé tous les noms japonais des plantes.

Heureusement, les matériaux que j'avais déjà rassemblés pour l'Index me permettaient de remplir cette lacune, et, dans des cas douteux, je pouvais consulter l'Herbier royal où sont conservés les exemplaires originaux qui ont servi à l'ouvrage sur les Familles naturelles, et qui portent les synonymes japonais et chinois ajoutés par des Japonais.

Dans ces circonstances, la collaboration que m'offrit M. le docteur Schultes durant l'été de l'année 1850 m'a été d'autant plus agréable, que ce botaniste, attaché alors à l'Herbier royal, s'était occupé depuis longtemps de la synonymie indigène de la Flore du Japon, s'était assez familiarisé avec les caractères japonais pour les lire, et avait déjà pris beaucoup de notes sur ce sujet. Enfin, M. Schultes et moi, nous nous réunîmes pour faire cet Index, et nous réussimes à constater, avec une certitude parfaite, la synonymie de plus de six cent trente espèces de plantes systématiquement déterminées dans les deux ouvrages cités. Parmi les matériaux employés par nous, je dois mentionner encore une Flore du Japon, in-

titulée: Kwa wi, ou Collection de fleurs, par Yô nan Den siou. Miyako, 1765, 8 vol. in-8°; puis un index de noms japonais et chinois d'objets d'histoire naturelle, publié sous le titre de Bouts bin siki mei, par Midsou tani Soukérok. 1809, 4 vol. in-12. Le Pèn ts'aò kāng mŏ, ou l'histoire naturelle chinoise de Li chi tchin, édition japonaise, et la section botanique de la grande Encyclopédie japonaise, furent consultés comme faisant autorité pour la bonne orthographe des noms, etc.

Si avec tous ces matériaux, notre Index n'a pas reçu une plus grande étendue, c'est que nous nous sommes rigoureusement astreints à n'admettre aucune espèce qui ne fût parfaitement déterminée, et par conséquent représentée dans l'Herbier de Leyde par des exemplaires auxquels les Japonais eux-mêmes avaient ajouté les noms japonais et chinois.

Un nombre considérable de noms chinois de plantes (488) se trouve aussi dans la Flora cochinchinensis de J. Loureiro, et nous l'aurions consultée plus souvent, si nos botanistes n'eussent élevé des doutes fort graves sur la valeur scientifique de cet ouvrage. Comme cette Ffore est dépourvue de figures, il est impossible aux botanistes de résoudre bien des problèmes et de fixer bien des points restés obscurs. Pour que l'ouvrage de Loureiro pût inspirer de la confiance, il faudrait que ses déterminations fussent examinées, rectifiées, complétées d'après son propre herbier, qui se trouve à Lisbonne. Il faudrait encore qu'on consultât les remarques de M. von Bunge, de

Beechey et de Hooker sur la Flore de la Chine et des îles de Lieou kieou et de Bonin, et qu'on décidât quelles sont réellement les plantes qu'on trouve dans la Flora cochinchinensis de Loureiro. Ces recherches seront considérablement facilitées par la comparaison des noms chinois qu'il cite avec ceux de notre Index.

Je terminerai en disant quelques mots sur l'usage que font les Japonais des noms chinois des plantes. La littérature d'histoire naturelle de la Chine a servi aux Japonais de point de départ dans l'étude de la nature, et d'autorité dans la médecine, l'industrie et les arts. De là vient qu'au Japon les noms chinois des plantes jouent presque le même rôle que chez nous les noms latins, tandis que les noms japonais indigènes sont abandonnés au langage du peuple. Voilà pourquoi les Japonais, dans les déterminations scientifiques d'objets d'histoire naturelle, se servent de la dénomination chinoise à côté du nom indigène.

Cependant, la prononciation du chinois adoptée au Japon diffère considérablement du dialecte officiel (des mandarins) que nous avons l'habitude de suivre, de sorte qu'il nous faut observer deux manières différentes de prononcer les noms marqués en caractères chinois: la forme purement chinoise, en dialecte mandarin, et la forme japonaise, qui constitue un dialecte particulier. C'est dans ces deux dialectes que la prononciation des noms marqués en caractères chinois, sera donnée dans notre index.

Quelque désirable que puisse paraître, sous beaucoup de rapports, l'explication de tous les noms japonais et chinois, j'ai dû y renoncer pour ne pas trop ensier ce travail. Pour rendre ces explications intelligibles, il faudrait entrer dans des détails, qui conviennent mieux à une description des plantes et de leur emploi. Je ferai remarquer encore que j'ai conservé partout, dans les noms japonais, l'orthographe originale et constante d'après les lettres, comme on la trouve dans les livres japonais; et, quant à la prononciation qui varie souvent, on observera que le son avi se prononce comme aï.

| ivi                       | • | • • |   |     | • |     | • | •        | • | ii ou î. |
|---------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|----------|---|----------|
| ovi                       |   |     |   | • - | - | -   |   | -        |   |          |
| au<br>aou<br>avou<br>ovou |   |     |   |     |   |     |   |          |   |          |
| aou (                     |   |     |   |     |   |     |   | _        | _ | ô.       |
| avou                      | • | •   | • |     | • | • • | • | •        | • |          |
| ovou )                    |   |     |   |     |   |     |   |          |   |          |
| eou                       | • |     |   |     |   |     |   | <u>.</u> | _ | eô.      |

La consonne labiale f ou v, pour laquelle, dans ces derniers temps, on a quelquefois mis à tort h, se change quelquefois en b, à cause de l'euphonie, de même que t en d, k en g, s en z.

Leyde, décembre 1851.

J. HOFFMANN.

#### INDEX.

1. Abelia serrata (S. et Z.¹); lonicereæ (Endl.). — Ko tsoukoubane outsougui. 氧 运 花 Pá tchì hoâ, jap. Fa si kwa.

Les abréviations des noms des principaux botanistes n'étant familières qu'aux personnes versées dans l'étude des plantes, nous croyons utile d'en donner ici la clef, telle qu'on la trouve à la fin du Nomenclator botanicus de Steudel.

| Ait.              | Aiton                 | Lamb.                    | Lambert              |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Arn.              | Arnot                 | Laxm.                    | Laxmann              |
| Barti.            | Bartling              | Ledeb.                   | Ledeboer             |
| Bauh.             | Bauhin                | Lindl.                   | Lindley              |
| Benth.            | Bentham               | Lin. Linn.               | Linné                |
| Blum. Bl.         | Blume                 | Lour.                    | Loureiro             |
| Brongn.           | Brongniart            | Michx.                   | Michaux              |
| R. Brown, R. Brn. | Brown (Robert)        | Mirb.                    | Mirbel               |
| Burm.             | Burmann               | Murr.                    | Murray               |
| Cassin Cass.      | Cassini               | Nutt.                    | Nuttali              |
| Chamss.           | Chamsso               | Pall.                    | Pallas               |
| Chois.            | Choisy                | Patr.                    | Patrin               |
| Commers.          | Commerson             | Pers.                    | Persoon              |
| Decaisn.          | Decaisne              | Reichb. Rchb.            | Reichenbach          |
| Alph. Dec.        | Decendable (Alabamas) | Rich. Richrd.            | Richard              |
| Dec. fil.         | Decandolle (Alphonse) | R. et Schultes.          | Roemer et Schultes   |
| Dec. Decand.      | Decandolle            | Roxb.                    | Roxburg              |
| Desf.             | Desfontaines          | Salisb.                  | Salisbury            |
| Desv.             | Desvaux               | Scop.                    | Scopoli              |
| Dub.              | Dubois.               | Sieb.                    | Siebold              |
| Endl.             | Endlicher             | Sieb. et Zucc., S. et Z. | Siebold et Zuccarini |
| Gaertn. Gaertnr.  | Gaertner              | Soland.                  | Solander             |
| Gawl.             | Gawler                | Spreng.                  | Sprengel             |
| Grieseb.          | Griesebach            | Stdl.                    | Steudel              |
| Hask.             | Haskarl               | Swrtz.                   | Swartz               |
| Hook.             | Hooker                | Thuab. Thb.              | Thunberg             |
| Houtt.            | Houttuyn              | Turcz.                   | Turcsaninow          |
| Jac.              | Jacquin               | Vaill.                   | Vaillant             |
| Juss.             | Jussien               | Vent.                    | Ventenat             |
| Kit.              | Kitaibel              | Wall.                    | Wallich              |
| Korth.            | Korthals              | Willd.                   | Willdenow            |
| Lam.              | Lamarck               | Zuccar.                  | Zuccarini            |
|                   |                       |                          |                      |

- 2. Abelia spathulata (S. et Z.). Tsoukoubane outsougui.
- 3. Abies (Linn.); abietineæ (Richard). Momi, Mominoki. 大資 Tsôung, j. Sjoou<sup>1</sup>.
  Abies bifida (S. et Z.). Momi. 大資 Tsôung, j. Sjoou.
- 4. Abies firma (S. et Z.). Nikkwau momi (selon Midsutani Soukerok); Nire momi (Kwa wi, Arb. III.). 校 松 Liù sôung, j. Rio sjoou.
- 5. Abies homolepis (S. et Z.). Sira biso.
- 6. Abies jezoënsis (S. et Z.). Yezo matsoŭ, Siro matsoŭ.
- 7. Abies leptolepis (S. et Z.). Fouzi matsoŭ, c'est-àdire A. du mont Fouzi; Kara matsoŭ, c'est-àdire A. de la Chine; Nikkwau matsou. 金龙 经 Kîn tsiên sôung, j. Kin sen sjoou; 本 其 人 Lo yĕ sôung, j. Rak yŏv sjoou, c'est-àdire A. foliis deciduis (Kwa wi, Arb. II, 1).
- 8. Abies polita (S. et Z.). Fime araraqui.
- 9. Abies tsuga (S. et Z.). Tsouga, Tsouga matsou; Toga, Toga matsou.
- 11. Acer carpinifolium (S. et Z.); acerineæ (Dec.).

   Yama siba, Tan gwan (Herb. Itôk. 169).

Dans les noms japonais, la lettre j doit être prononcée comme l'y devant a, e, o, ou.

- 12. Acer cratægifolium (S. et Z.). Ourinoki kaëde, Ouri kaëde, Mitsouba kaëde.
- 13. Acer distylium (S. et Z.). Ita gui.
- 14. Acer japonicum (Thb.). Mei guets momidsi. 用月月Mîng youĕ, j. Mei guets (Herbar. Itôk. 97).
- 15. Acer micranthum (S. et Z.).—Soro kouko kaëde.
- 16. Acen pictum (S. et Z.). Tokiva kaēde, Siraki kaēde, Tsouta momidsi.
- 17. Acer polymorphum (S. et Z.). Itsi gyau in, Itsi gyau kaëde (Herb. Itôk. 95).
- 18. Acer rufinerve (S. et Z.). Kon zino ki (Herb. Itôk. 369).
- 19. Acer trifidum (S. et Z.). Kara momidsi, Kara kaëde, Tô kaëde, c'est-à-dire acer de la Chine; Mitsouba kaëde. 本 Foûng, j. Foû; 并 执 Yà foûng. 活了 村 Hoûng choú, j. Koou zjou (Kwa wi, Arb. IV, 4. Herbar. Itôk. 294).
- 20. Aceranthus diphyllus (Decaisn.); berberideæ (Juss.). Bai kwa zakino ikari sau (Herb. Itôk. 278).
- 21. Achyranthes aspera (Linn. Thb.); amarantaceæ (R. Brn.). Inoko dsoutsi, Fousi daka. 共 Nieoù sĭ, j. Go sits; 通 天 杖 Toûng t'iên tch'àng, j. Tsoû ten tsjau (Kwa wi, Arb. III, 11).

ľ

- 23. Aconitum japonicum (Thb.) Tori kabouto. 草鳥 頭 Ts'aò ou t'eoû, j. Sau ou dsoû.
- 24. Adenophora verticillata (Fisch.); campanulaceæ (Dec.). Tsourigane nin zin. 沙 愛 Châ sēn, j. Sja zin (Herbar. Itôk. 479). Yama daïkon, Yama na.
- 25. Adons sibirica (Patrin.); ranunculaceæ (Dec.).

   Fouk zjou sau. 側 金蓋花 Tsě kîn tchân hoâ, j, Sok kin sen kwa. 元 日草 Youên jǐ ts'aò, j. Guen zits sau.
- 26. ÆGINETIA japonica (S. et Z.); orobancheæ (Richard). Omovi kousa, Kiserou sau, Nan ban guiserou. 草花客 Ts'aò tsôung yôung, j. Sau zjou yau (Kwa wi, Herb. I, 9).
- 27. Ægle sepiaria (Linn); aurantiaceæ (Dec.). Kara tatsibana, Kézou, Kikok. 共 Tchì, j. Si; 村 橋 Keôu kiŭ, j. Koou kits; 臭橋 Tch'eoú kiŭ, j. Siou kits.
- 28. Æsculus turbinata (Bl.); sapindaceæ (Juss.). Totsino ki. 七 葉 村 Tsĩ yĕ choú, j. Sitsi yŏv zjou (Kwa wi, Arb. I, 21).
- 29. AGRIMONIA viscidula (Bung.); rosaceæ (Endl.).

   Kin midsoufiki, Tsoumatsoukami. 龍 牙 Loûng yâ ts'aò, j. Riou gue sau.
- 30. Akebia clematifolia (S. et Z.); lardizabaleæ (Decais.). Mitsouba akebi.
- 31. Akebia lobata (Decais.). Mitsouba akebi.

- 32. AKEBIA quercifolia (S. et Z.).—Akebi kadsoura.
- 33. Akebia quinata (Decais.). Akebi, Akebi ka-dsoura. 黃草 Toûng ts'aò, j. Tsoû sau; 木 Mǒ t'ôung, j. Mok tsoû (Herbar. Itôk. 200).
- 34. Alnus firma (S. et Z.); betulaceæ (Richard). Fari yanagui, Minebari. 赤楊 Tchĩ yâng, j. Seki yau.
- 35. Alnus japonica (S. et Z.). Farino ki, Fanno ki. 赤楊 Tchǐ yang, j. Seki yau.
- 36. Ampelopsis heterophylla (S. et Z.); ampelideæ (Kunth.).— No boudau. 蛇葡萄 Chê pôu t'aô, j. Sja boudau.
- 37. Ampelopsis serianiæfolia (Bung). Yama kagami. E Pě liên, j. Byak ren (Kwa wi, Herb. III, 16).
- 38. Amsonia elliptica (R. et S.); apocynaceæ (R. Brn.). Tsjau zi sau (丁子草) (Herb. Itôk. 370).
- 39. Anandria bellidiastrum (Dec.) β lyrata; compositæ (Juss.). Sen bon yari. 大丁草 Tá tîng ts'aò, j. Daï tsjau sau.
- 40. Andromeda elliptica (S. et Z.); ericaceæ (Juss.).

   Kasiosimi nedsiki. 条度 木 Lí mö, j. Rei bok.
- 41. Andromeda japonica (Thb.). Asebono ki, Asemi, Asebi. 馬醉木 Mà tsouí mö, j. Ba soui bok; 複木 Tsín mö, j. Sin mok.

- 42. Anemone altaica (Fisch.); ranunculaceæ (Dec.).

   Itsi gué sau. 英文 Toú k'oûeï, j. To ki.
- 43. Anemone baikalensis (Turcz.). Guin saka-dsouki.
- 44. Anemone cernua (Thb.). Okina gousa, Kawara zaïgo, Sjagouma zaïgo. 白頭 翁 Pě t'eôu ông, j. Fak dsou wô.
- 45. Anemone dichotoma (Linn.). Fak san itsigué sau.
- 46. Anemone hepatica (Gaertnr). Sou vama zaï sin, Misoumi sau, Youkiwari sau, Riou kiou ko za-kura. 潭耳 黑 工作 Tchâng eùl sí sîn, j. Sjau zi saï sin.
- 47. Anemone japonica (S. et Z.). Kiboune guik, Siou mei guik. 永芳菜 Ts'ieôu cho yō, j. Siou sjak yak; 永 牡丹 Ts'ieôu meoù tân, j. Siou botan.
- 48. Anemone umbrosa (Ledbr.). Ousi kara naki.
- 49. Anemonopsis macrophylla (S. et Z.); ranunculaceæ (Dec.). — Kousa rengué, Rengué seô ma.
- 50. Antennaria margaritacea (R. Brn.); compositæ (Juss.). Yama foou ko. 末 Tsieoû, j. Siou, variet.
- 50 bis. Anthesteria barbata (Linn.) β var. japonica (Willd.). Karoa kaya. 刈儿童 í î, j. Kaï gui.
- 51. Apocynum venetum (Linn.); apocynaceæ (R. Brn.). Basikouromoun (des Aïnos).

- 52. AQUILEGIA burgeriana (S. et Z.); ranunculaceæ (Dec.). Odamaki sau. 耬斗菜 Leoû teoù ts'aï, j. Roou to saï (Herbar. Itôk. 301).
- 53. Arabis hirsuta (Scop.); cruciferæ (Juss.). Fatazavo. 南 芥菜 Nân kiái tsái, j. Nan kai sai.
- 54. Aralia canescens (S. et Z.); araliaceæ (Juss.).

   Tara, Tarano ki, Toritomarazou. 松文
  Ts'oung mö, j. Sau bok.
- 55. Aralia edulis (S. et Z.). Oado, Oado modogui. 獨活 To hō, j. Dokoŭ kwats; 土 當歸 Toù tâng koueï, j. Dotôki. (Kaempfer, Amænit. exoticæ, 826. Thunberg, Plantæ obscuræ, n° 67.) 羌活 Kiâng hō, j. Kyan kwats (M. Sukerok).
- 56. ARALIA japonica (Thb.). Yatsoude no ki. 八角金盤 Pă kiŏ kîn p'an, j. Fatsi kak kin ban; 金剛 篆 Kin kang tsouân, j. Kin gau san (Herbar. Itôk. 358).
- 57. Aralia pentaphylla (Thb.).— Oukogui. 八角 答 Pă kiŏ tch'â, j. Fatsi kak tsja. (Kwa wi, Arb. II. 8.)
- 58. Ardisia crispa (Dec. fil.); myrsineæ (R. Brn.).—

  Man ryau. 不知 Tchoû châ ken, j. Sjou
  sja kon (Herbar. Itôk. 518).
- 59. Ardisia japonica (Bl.).— Yabou kauzi. 紫金

Tsè kîn nieoû, j. Zi kin gyou (Herbar. Itôk. 368).

- 60. Aristolochia Kaempferi (Willd); aristolochieæ (Juss.). Moŭmáno souzou kousa. 馬 與 Mà teoû lîng, j. Ba to rei.
- 61. Aronia asiatica (S. et Z.); pomaceæ (Juss.). Zai fouri bok, Side sakoura. 林 Foû î, j. Fou i (Herbar. Jtôk. 217).
- 62. Автемізіл japonica (Thb.); compositæ (Juss.).
   Otoko yomogui. 社 蒿 Meoù haò, j. Bo-kau.
- 63. Arundinaria japonica (S. et Z.); gramineæ (R. Brn.). Me take, Kava take, Wonago take.
- 64. Asparagus falcatus (Linn. Thb.); liliaceæ (Linn.).

   Tsourou ten mon dô. 莫天門冬 Wán t'iên mên toùng.
- 65. Asparagus officinalis (Linn. Thb.). Kizi ka-kousi. 推子 買 Tchì tseù ts'ouán, j. Tsi si san.
- 66. Aspidistra elatior (Bl.); aspidistreæ (Endl.). 馬 Mà lân, j. Baran (Herbar. Itôk. 33).
- 67. Astragalus lotoïdes (Lam.); papilionaceæ (Linn.).
   Guen gue bana. 英雲英 Tsè yûn yîng,
  j. Si oun yeï (Herbar. Itôk. 182).
- 69. ATRACTYLODES lyrata (S. et Z.). sjouts (Herbar. 70. ATRACTYLODES ovata (Dec.). Itôk. 445).

- 71. Atractylodes nova spec. foliis ternato pinnatifidis, petiolatis, capitulis majoribus, flor. albis. 首元 Pě chǔ, j. Byak sjouts.
- 72. Aucuba japonica (Thb.); rhamneæ (Juss.). Ao ki, Ao ki ba. 極葉珊瑚 Tô yĕ sân hoû, j. To yŏv san go (Kwa wi, Arb. III, 17).
- 73. BARNARDIA japonica (R. et S.); liliaceæ (Linn.)—
  Fidomarou zoui sen, Sendaï kasa. 編集兒
  Miên tsào eul, j. Men sau zi.
- 74. Begonia grandis (Dryand.); begoniaceæ (R.Brn.). 秋海棠 Ts'ieoù hài t'âng, j. Siou kai dau.
- 75. Benthamia japonica (S. et Z.); corneæ (Dec.).

   Yama boon si. 羊婆妳 Yâng p'ô naï,
  j. Yau ba naï.
- 76. Benzoin citriodorum (S. et Z.); laurineæ (Vent.) Ogatamano ki.
- 77. Benzoin glaucum (S. et Z.); laurineæ (Vent.)—
  Mouradatsi sau.
- 78. Benzoin præcox (S. et Z.). Tevazikidsousa.
- 79. Benzoin sericeum (S. et Z.). Kouro monzi, Kuro mozi (de la province d'Ise); Toriki, Torisiba (de la province de Moutsou). 英美 下sè yûn ts'aò, j. Si oun sau (Herbar. Itôk. 509).
- 80. Benzoin Thunbergii (S. et Z.). Kana kougui.
- 81. Benzoin trilobum (S. et Z.). Fata ou kon,

Ou kon bana, Koou zin bana, Dau koou baï (Herbar. Itôk. 37).

- 82. Berberis japonica (S. et Z.); berberideæ (Juss.).

   Firagui nan tén. 狗肯南天 Keoù koŭ nân t'iên, j. Kau kots nan ten (Herbar. Itôk. 138).
- 83. Berberis sinensis (Desf.)?—Febinoborazou. 介 Foŭ nieoù hoâ, j. Fouk guiou kwa.
- 84. Berberis Thunbergii (Dec.). Megui, Torito-marazou, Kogane yen zjou. 人 建 Siaò pě, j. Seô feki.
- 85. Berchemia racemosa (S. et Z.); rhamneæ (R. Brn.). Kouma yanagui, Kana fouzi. 山 Chân t'êng, j. San toou (Herbar. Itôk. 135).
- 86. Betula ulmifolia (S. et Z.); betulaceæ (Richard).

   Midsoume.
- 87. Bidens parviflora (Willd.); compositæ (Juss.).—
  Sen dan gousa, Kits'neno ya. 鬼針草 Koueì
  tchîn ts'aò, j. Ki sin sau.
- 89. Военмены macrophylla (Thb.); urticaceæ (Dec.); Yabou mawo, Ourasiro so. Топой та, j. Tsjô ma, species.
- 90. Военмента spicata (Thb.). Aka so. 至 脈 Tchoù ma, j. Tsjó ma, species.
- 91. Boeninghausenia albiflora (Rchbch.); rutaceæ

- (Barth.). Matsou gaze sau, Matsou gaërou ouda (à Yedo), No seô. 里光 Yè tsiaô.
- 92. Boymia rutæcarpa (Juss.); zanthoxyllaceæ (Nees.).

   Kava fazikami. 吳菜萸 Oû tchoû yu,
  j. Go sjou you.
- 93. Breedia hirsuta (Bl.); melastomaceæ (R. Brn.).

   Fasikan, Fasikan bok (des îles de Lieou kieou).
- 94. Broussonetia papyrifera (Vent.); urticaceæ (Dec.).—Kadsino ki. Kauzo (prononcez Kôzo). 枯 Tch'où, j. Tsjo. 花 榖 枯 Hôa ko choù, j. Kwa kok zjou (Kwa wi, Arb. III, 13).
- 95. BÜRGERIA obovata (S. et Z.); magnoliaceæ (Dec.). 木蓮花 Mö liên hôa, j. Mok ren gue, Si mokren gue; le 木 蘭 Mö lân (j. Mok ran) des Chinois.
- 96. Bürgeria salicifolia (S. et Z.). Tamou siba.
- 97. BÜRGERIA stellata (S. et Z.). Kobousi. 辛夷 Sîn î; j. Sin i (Herbar. Itôk. 368).
- 98. Buxus microphylla (S. et Z.); euphorbiaceæ (Juss.).

   Kousa tsougue. 黃楊木 Hoâng yâng mö; j. Wau yau mok (Herbar. Itôk. 158).
- 99. CACALIA aconitifolia (Bung.); compositæ (Juss.).

   Yaboure gasa, Yaboure souguegasa.

  To'ú eûl sàn; j. To zi san (Herbar. Itôk. 162).
- 100. CACALIA delphinifolia (S. et Z.). Momidsi sau.

- 101. CÆSALPINIA japonica (S. et Z.); papilionaceæ (Linn.). Kobanno ki, Sarou kaki ibara, Sja kets ibara. 雲實 Yûn chǐ; j. Oan sits; 檀 Tān; j. Tan species.
- 102. CALLICARPA gracilis (S. et Z.); verbenaceæ (Juss.).— Ko mourasaki, Mi mourasaki, Tama mourasaki. 紫珠 Tsè tchôu; j. Si sjou; 青 含子條 Tsîng hân tseù t'iâo.
- 103. Callicarpa japonica (Thb.). Mourasaki si-kibou, Mourasaki sikimi. 共 Tsè tchôu; j. Si sjou; 鼠李 Choù lì, j. Siou ri.
- 104. CALLICARPA mollis (S. et Z.) des îles de Lieou kieou. Yama mourasaki, Tama mourasaki. 女兒茶 Niù eûl tch'â.
- 105. CALLICARPA mollis (S. et Z.); var. microphylla des îles de Lieou kieou. Yabou mourasaki, Komegome. 白棠子樹Pĕ t'âng tseù choù.
- 106. Callistephus sinensis (Cass.); compositæ (Juss.).

   Satsouma kon guik.
  - j. Ran guik (Herbar. Itôk. 550).
- 107. Calystegia soldanella (R. Brn.); convolvulaceæ (R. Brn.). Fama firougavo.
- 108. Camellia japonica (Linn.); ternstroemiaceæ (Dec.).— Tsouba ki. 海石 檔 Hài chỉ lieôu, j. Kai seki riou.
- 109. Camellia japonica (Linn.). var.— Ise tsoubaki, Bokoufan. 石榴茶 Chǐ lieôu tchâ, j. Sa-

- kourosa, i. e. thea (camellia) floribus puniceis. 資珠茶 Paò tchoû tch'â, j. Foou zjou tsja, camellia pretiosa punicea.
- 110. CAMELLIA sasanqua (Thb.). Sasankwa. 山 茶花 Chan tch'â hoâ, j. San tsja kwa, vulg. Sa san kwa. 茶梅花 Tch'à meî hoâ, j. Tsja baï kwa (Kwa wi, Arb. IV, 3).
- 111. Campanula trachelium (Linn.); campanulaceæ (Dec.). Tsourigane sau, Fotarou foukouro, Tsjau tsiou bana.
- 112. CAMPANUMOEA lanceolata (S. et Z.); campanulaceæ (Dec.). Tsourou nin zin. 羊乳沙 Yâng joù chả sîn, j. Yau niou sja zin. (Herbar. Itôk. 123).
- 113. Самрнова officinarum (Bauh.); laurineæ (Vent.).
   Коизой, Коизойпо ki. 樟 Tchâng, j. Sjau.
- 114. Cannabis sativa (Linn.); cannabineæ (Endl.).

   Asa. 大师 Tá mâ, j. Daīma.
- 115. Capsella bursa pastoris (Mænch.); cruciferæ (Juss.). Nadsoŭna. 黃菜 Tsì tsaï, j. Si saï.
  - 116. CARAGANA chamlagu (Lam.); papilionaceæ (Linn.). Kidatsi fak sen pi.
  - 117. CARDIANDRA alternifolia (S. et Z.); saxifrageæ (Dec.). Kousa gakou, Kousa adsisaï, Kousa azisaï. 古月 埃 花 Hoû tiĕ hoâ, j. Go tsjau kwa.

- 118. Carex cæspitosa (Linn.); cypcraceæ (R. Brn.).

   Sugue, Narouko sougue. 

  Taî, j. Taï
  (Herbar. Itôk. 405).
- 119. CAREX vulpina (Linn.).—Iwa sougue. 石三 稜 Chǐ sân lîng, j. Seki san ryau.
- 120. CARPESIUM divaricatum (S. et Z.); compositæ (Juss.). Gankoubi sau. 狗 兒菜 Keoù eûl ts'áï, j. Koou zi saï.
- 121. CARPESIUM thunbergianum (S. et Z.). Inosiri gousa, Yabou tabako. 天名精 Tiên mîng tsîng, j. Ten mei seï.
- 122. Carthamus tinctorius (Linn.); compositæ(Juss.).
  —Benino bana, Kouren aï. 紅花菜 Hoûng
  hoâ ts'áï, j. Koou kwa saï; 紅藍花 Hoûng
  lân hoâ, j. Koou ran kwa.
- 123. CATALPA Kæmpferi (S. et Z.); bignoniaceæ (R. Brn.). Fisagui; Ki sasague, Kaboute-koboura, (Faboutekobra), Raï den guiri. Trieôu, j. Siou (Kwa wi, Arb. I, 24).
- 124. Celastrus orixa (S. et Z.), celastrineæ (R. Brn.). Kokousagui. 常山 Tch'âng chân, j. Tsjau san, nom de la racine; 蜀流 Chǔ tsǐ, j. Sjok sits, nom des feuilles.
- 125. Celosia cristata (Linn.); amarantaceæ (R. Brn.).

   Keï toou. 粪性 元 K'î kouân, j. Keï kwan (Herbar. Itôk. 522).

١,

126. Celosia margaritacea (Linn.).— No guei toou. 青葙 Tsîng siâng, j. Seï sjau.

127. Celtis muku (S. et Z.); celtideæ (Endl.). — Moukouno ki, Me moukou. 读 村 Po choú, j. Fok sjou.

128. CELTIS Willdenowiana (R. et S.). — Yeno ki. 木小村 Po choú, j. Fok sjou (Herbar. Itôk. 601).

129. Сернацотахия drupacea (S. et Z.); taxineæ (Richard). — Inu kaja. ЖН ЖЕ Тs'ôu feî, j. So fi.

130. Ceraseides apetala (S. et Z.); amygdaleæ (Juss.).

— Mame zakoura.

131. Сепсілірнуцій japonicum (S. et Z.); incertæ sedis. Katsoura. 桂 Kouêi, j. Keī (Herbar. Itôk. 89).

132. Cercis chinensis (Bunge); papilionaceæ (Linn.).

Fana souvau. 紫 荊川 T'sè kîng, j. Si gueï.

133. Chelidonium japonicum (Thb.); papaveraceæ (Juss.).

CHELIDONIUM uniflorum (S. et Z.).—Kousa yamabouki, Yamabouki sau.

134. Chelidonium majus (Linn.).— Kousano wau, Kousano oou, la reine des herbes. 白風 足 Pě k'iŏu tsáï, j. Fak kouts saï.

135. Снемородійм album (Linn.); chenopodeæ (Bartl.). — Siro za, Siro akasa. 大粒 Hoeî tiao, Hoeî tiĕ, j. Kwaï teô (Herb. Itôk. 202).

y

- 136. Chimonanthus fragrans (Lindl.); calycantheæ (Lindl.). Rau baï, Rô baï. (吳文本 Lǎ meï (prunus floribus colore cereo); j. Ran moume, Kara moume (prunus chinensis); Nankin moume. 九 英林 Kieòu yîng meî, j. Kiou yeï baï, prunus novem petalis (Kwawi, Arb. III, 7).
- 137. CHLORANTHUS brachystachya (Bl.); chlorantheæ (R. Brn.). Sen ryau. 到 San hoû, j. San ko.
- 138. Chloranthus inconspicuus (Swrtz.).—Tsja ran. 茶蘭 Tch'â lan, j. Tsja ran;金栗蘭 Kîn sŏ lân, j. Kin sok ran (Kwa wi, Herb. IV, 4).
- 139. Chloranthus monostachyus (R. Brn.). Foŭtari sidsoŭka, Nin zin tsouka. 及己 Kǐ ì, j. Kiŏu i.
- 140. Chloranthus serratus (R. et S.). Foŭtari sidsoŭka. 及己Kǐì, j. Kiŏu i (Kwa wi, Herb. I, 6).
- 141. CINNAMOMUM Loureiri (Nees.); laurineæ (Vent.).

   Nik keï. 肉桂 Jŏ koueî; 桂樹 Kouêi choú (Loureiro); 凌 Tsîn, Tsín, j. Sin. Habitat in Cambodja, Kouang toung, et prope Nanking, inde in Japoniam allatum (1716-1736), ubi in hortis colitur. (Kwa wi, Arb. II, 25).
- 142. Cinnamomum pedunculatum (Nees.). Yaboa

- 284 JOURNAL ASIATIQUE.
  - nikkeï. 天竺桂 Tîen tchoǔ kouêï, j. Ten tsik keï, i. e. cinnamomum indicum (Herb. Itôk. 175).
- 143. CIRCEA mollis (S. et Z.); cenothereæ (Endl.).

   Tani tade, Midsou tama sau (Herbar. Itôk.
  225).
- 144. Cissus Thunbergii (S. et Z.); ampelideæ (Kth.).

   Tsoŭta. 过度第 Tí kìn, j. Tsi kin (Herb. Itôk. 126).
- 145. Сіткия decumana (Linn.); aurantiaceæ (Juss.).
   Zabon, Zjagatara you, citrus javanica. 朱

  Тchôu louân, j. Zjou ran.
- 146. Citrus japonica (Thb.); var. fructu globoso.

   Kin kan. 金 柑 Kîn kân; 金 橋 Kîn kiŭ, j. Kin kits.
- 147. Citrus japonica (Thb.); var. fructu elliptico.

   Nagamino kin kan. 金 斯 Kîn tsaò, j.

  Kin sau.
- 148. CLEMATIS apiifolia (Dec.); ranunculaceæ (Dec.).
   Botan tsourou. 女姜 Niù weî, j. Nyo i (Herbar. Itôk. 285, 427).
- 149. CLEMATIS florida (Thb.). Kasa gourouma. 鐵線運 Tiĕ sién liên, j. Tessen ren. (Herbar. Itôk. 312).
- 150. CLEMATIS paniculata (Thb.). Taka tade. 仙人草Sen nin sau; 大蓼 Tá liaò, j. Daï ryan (Herbar. Itôk. 400).

- 151. CLEMATIS stans (S. et Z.). Awa boukou, Kousa botan. Wakounote (apud Ainos).
- 152. CLEMATIS triternata (Dec.). Tanimotama.
- 153. CLERODENDRON squamatum (Vahl.); verbenaceæ (Juss.). Toou guiri, Tô guiri, Fi guiri. 大河 Tch'îng t'oùng, j. Teï toou (Kwa wi, Arb. II, 10).
- 154. CLERODENDRON trichotomum (Thb.). Kousa gui. 臭梧桐 Tch'eoù où t'oùng, j. Siou go toou;海州常山 Haï tcheou tch'âng chân, j. Kaï sjou zjau san.
- 155. CLETHRA barbinervis (S. et Z.); ericaceæ (R. Brn.). Ryau bou. 山 茶 科 Chân tch'â k'ô, j. San tsja ko (Herbar. Itôk. 64).
- 156. CLEYERA japonica (Thb.); ternstroemiaceæ (Dec.). Saka ki. 楊邦 Yâng toûng, j. Yan toou (Herbar Itôk. 216).
- 157. Cocculus japonicus (Dec.); menispermaceæ (Dec.). Kaumori tsoŭta, Kaumori kadsoura. 译仿己 Hán fâng ì, j. Kan boou i.
- 158. Cocculus Thunbergii (Dec.).—Ao tsoudsoura,
  Tsoudsoura foudsi. 大防己 Mö fång ì, j.
  Mok boou i.
- 158\*. Coix lacryma (Linn.); gramineæ (Lindl.). —

  Dsoudsoudama, Dsouzidama. 黃文 Yǐì,
  j. Yok i.
- 159. Conandron ramondioides (S. et Z.); gesneraceæ (R. Brn.). Iwana i. e. olus rupestre.

- 160. Coptis anemonæfolia (S. et Z.); ranunculaceæ (Dec.). 黃蓮 Hoâng liên, j. Waa ren, vulg. Ôren.
- 161. Сортіs apiifolia (Sieb. in Herbar. Lugd. Bat.).
   淌膽芝 Tǐ tàn tchî, j. Teki tan si.
- 162. Coptis aspleniifolia (Salisb.). Nikkwau wau ren.
- 163. Coptis chrysanthemifolia (Sieb. in Herbar. Lugd. Bat.). Gikbano wan ren.
- 164. Coptis trifolia (Salisb.). Mitsouba wau ren.
- 165. Corchoropsis crenata (S. et Z.); tiliaceæ (Juss.).
   Karasoŭno goma.
- 166. Cornus alba (Thb.); corneæ (Dec.). Mi-tsougui. 女質 Niù tchîn, j. Zjo sin.
- 167. Cornus officinalis (S. et Z.)— 山茱萸 Chân tchôu yu, j. San sjou you; 石桑 Chǐ tsaò, j. Seki sau (Kwa wi, Arb. I, 5).
- 168. Corydalis ambigua (Cham. et Schl.); papaveraceæ (Juss.) 延 讲 菜 Yên hoû sŏ, j. Yen go sak (Kwa wi, Herb. II, 8).
- 169. Corydalis decumbens (Pers.). Fosobano yen go sak.
- 170. Corydalis heterocarpa (S. et Z.). Kikeman san, Fitokove yobori, Wan kin. 董葉節 Kìn yĕ keôu wên, j. Kin yĕv koon boan (Herbar. Itôk. 556).
- 171. Corydalis incisa (Pers.), var. chinensis. —

Mourasaki keman sau. 紫菫 Tsè kin, j. Si kin.

- 172. Corylopsis pauciflora (S. et Z.); hamamelideæ (R. Brn.). Tosa midsouki, Siro moura (Herb. Itôk. 55).
- 173. Corylopsis spicata (S. et Z.). Ao momi.
- 174. Corylus heterophylla (Fisch.); cupuliferæ (Richard). Fazibami. 榛。葉 Tsîn, j. Sin.
- 175. Corylus sieboldianus (Bl.). Tsouno fazibami.
- 176. CRATÆGUS cuneata (S. et Z.); pomaceæ (Juss.).

   San za si. 川檐 Chân tsâ, j. San sa;
  山檐子 Chân tsâ tseu, j. San za si; 山楂子 Chân tchâ tseù, j. San za si; 楝柏子 Tsè tsâ tseù, j. Si za si (Kwa wi, Arb. II, 18).
- 177. CRATÆGUS pinnatifida (Bunge). Oho san zasi. 羊机子 Yâng kieôu tseù, j. Yau kiou si (Kwa wi, Arb. III, 1).
- 178. CRAWFURDIA japonica (S. et Z.); gentianeæ (Juss.). Tsourou rin doou. 蔓生龍膽 Wán sêng lôung tàn (Herbar. Itêk. 120).
- 179. Crotalaria eriantha (S. et Z.); papilionaceæ (Linn.). Tanouki mame, Neko mame (Herb. Itôk. 173).
- 180. Croton siraki (S. et Z.); euphorbiaceæ (Juss.).

   Sira ki, Kokoudono kwan. Certains botanistes japonais prennent cet arbre pour le

婆羅勒 Pô lô lě des Chinois (Kwa wi, Arb. III, 15).

- 181. Скуртомены japonica (S. et Z.); taxineæ (Richard). Sougui. К Sân, j. San.
- 182. Сисинвіта citrullus (Linn.); cucurbitaceæ (Juss.).
   Soui kwa. Ж К Sî kouâ.
- 183. Cunninghamia sinensis (R. Brn.); abietineæ (Richard). Riou kiou momi, Abies des îles de Lieôu kieou; Kau yau san, pron. kôyô san.
- 184. Cuscuta major (Bauh.); convolvulaceæ (R. Brn.). Nenasi kadsoura, kadsoura radicans.

  Ousino soou men. 美术子 Toù ssê tseù,
  j. To zi si (exclus. synon. Thunbergii).
- 185. Cycas revoluta (Thb.); cycadeæ (R. Brn.).—
  Sodets. 鳳尾蕉 Fôung wei tsiaô, j. Foou
  bi seô; 鐵蕉 Tiĕ tsiaô, j. Tets seô; 無
  漏子 Woû leou tseù, nom des fruits.
- 186. Cydonia japonica (Pers.), pomaceæ (Juss.). —
  Boke, Kai dau boke. 大瓜 Mö kouâ.
- 187. CYDONIA vulgaris (Pers.); a Lusitanis in Japoniam allata. Maroumerou (en Portug. Marmelo). 大豆 林 Wǒu pǒu, Wen pǒu, j. Ok bots (Kwawi, Arb. II, 24).
- 189. CYPERUS rotundus (Linn.). Sitsidoou. 香

州子 Hiâng foú tseù, j. Kau bou si; 空 Kiâng t'où, j. Kau to.

- 190. Damnacanthus indicus (Gaertn.); rubiaceæ (Juss.). — Aridôsi, Kotoritomarazou. 房 東山 Hoù ts'é, j. Go si.
- 191. Damnacanthus major (S. et Z.); Aridósi. 虎 刺 Hoù ts'é, j. Go si (Herbar. Itôk. 512).
- 192. Daphne genkwa (S. et Z.); daphnoideæ (Cass.). — Guen kwa. 美花 Youên hoâ, j. Si guen zi, Foudsi modoki, Tsjau zi kadsoura; 魚毒 Yû t'oŭ, j. *Gyo dok*.
- 193. Daphne odora (Linn.). Tsin tsjau ke. 🏋 丁花 Tch'în tîng hôa; 瑞香 Soui hiâng, j. Zoui kau; 千里香 Ts'iên lî hiâng, j. Sen ri kau.
- 194. DAPHNIDIUM lancifolium (S. et Z.); laurineæ (Vent.). — Kagano ki. 六 駁 Lo po, j. Rik fak.
- 195. Daphnidium myrrha (Nees.).— 鳥 藥 Ou yo, (j. Ou yak, de la Chine). 矮腳樟 Yai kiö tchâng, j. Wai kyak sjau.
- 196. Daphnidium strychnifolium (S. et Z.). 🔚 Oû yo, j. Ou yak.
- 197. Datura alba (Nees.); solanaceæ (Juss.). Mandara gue. 曼陀羅花 Mán tô lố

- hoâ, j. Kitsigavi nasoubi, Tsjauzen asagavo (Herbar. Itôk. 192).
- 198. Datura stramonium (Linn.). Mandara gue, Iga nasoubi.
- 199. Dentaria pinnata (Lam.); cruciferæ (Linn.).
   崑 論 草 Kouên lûn ts'aò, j. Kon ron sau.
- 200. Deutzia gracilis (S. et Z.); saxifrageæ (Dec.).

   Fime outsougui, Tsjauzen outsougui, c.-à-d.

  Outsougui de la Corée.
- 201. Deutzia scabra (S. et Z.). Outsougui, Ouno bana, abréviation d'Outsouguino bana.
- 202. Dianthus caryophyllus (Linn.); caryophylleæ (Juss.). Nadesĭko, Yamato nadesĭko. 星 K'iú mĕ, j. Koubak (Herbar. Itôk. 487).
- 203. Dianthus japonicus (Thb.). Fouzi nadesiko, Satsouma nadesiko.
- 204. Diapensia lapponica (Linn.); diapensiaceæ (Lindl.). Soukourok i tsjak.
- 205. DICENTRA pusilla (S. et Z.); papaveraceæ (Juss.).
   Goma kousa.
- 206. Dictamnus fraxinellus (Pers.); rutaceæ (Juss.).
   Fakoŭ sen, Fakoŭ sen pi. 白葉皮 Pě sièn p'î.
- 207. Diervilla floribunda (S. et Z.); ionicereze (Endl.). Sava outsougui, Beni zaki outsougui.

- 208. Diervilla grandiflora (S. et Z.). 209. Diervilla hortensis (S. et Z.). Fakone outsougui. 海仙花 Hài siên hoâ, j. Kai sen kwa; 錦花花 Kín tai hoâ, j. Kin tai kwa (Kwa wi, Arb. IV, 20).
- 210. Diervilla versicolor (S. et Z.). Yama outsougui, Tani outsougui. 楊 雄 Yâng lôu, j. Yau ro.
- 211. Diospyros kaki (Linn. fil.); ebenaceæ (R. Brn.).

   Kaki. 村 Chí, j. Si; 村 村 Chí choú; j. Si sjou.
- 212. Disporum sessile (Don.); melanthaceæ (Endl.).

   Foou tsjak sau, Toou tsik ran. 萬壽竹

   種 Wán cheou tchoǔ i tchong, j. Man
  zjou tsik (variet.).
- 213. District Carpinus (S. et Z.); cupulifere (Richard). Sava siba.
- 214. Distegocarpus laxiflorus (S. et Z.). Aka side.
- 215. Distylium racemosum (S. et Z.); hamamelideæ (R. Brn.). Fiyonno ki, Ki fiyonno ki. 世文 世 Wen moù choù, j. Boun bo zjou (Herbar. Itôk. 224).
- 216. Draba nemorosa (S. et Z.); cruciferæ (Juss.).

  Inou nadsouna. 草菜 Ting lǐ, j. Teï reki.
- 217. Dumasia truncata (S. et Z.); papilionaceæ (Linn.). Kitsneno sasague. 

  Chân hẽ teoú, j. San kok toou.

- 218. Eclipta prostrata (Linn.); compositæ (Juss.).

   Sabourota, Taka sabourau. 贈腸 Litch'âng, j. Rei tsjau; 墨斗草 Mě teoù ts'aò, j. Bok to sau.
- 219. Edgeworthia papyrifera (S. et Z.); daphnoideæ (Cass.). Mitsou mata, h. e. (arbor) trichotoma. Kiš kiš hiâng, j. Kets kau (Kwawi, Arb. II, 11. Thunberg. plantæ obscuræ, n° 78).
- 220. Elæocarpus japonicus (S. et Z.); tiliaceæ (Juss.). Tsougouno ki. 順 人 樹 種 Tàn pă choú, j. Tan fatsi zjou, species.
- 221. Elæocarpus photiniæfolius (Hook.). Tsougouno ki, Foroutogarou (Portogallo?). 順 八 Tàn pă choú, j. Tan fatsi zjou.
- 222. Eleococca verrucosa (Juss.); euphorbiaceæ (Juss.). Aboŭra guiri, Aboŭra ki, Dokoŭ ye. 型子 桐 Yîng tseù t'oung, j. Au si toou.
- 223. ELEUSINE caracana (Gaertnr.); gramineæ (R. Brn.) Oho kyak sjok, Sjok biye. 龍 爪 Lôung tchaô tsǐ, j. Riou sau sjok.
- 224. Eleusine indica (Gaertnr.). Tsikara gousa.
- 225. Empetrum nigrum (Linn.); empetreæ (Nutt.).

   Kan kau rań.
- 225 \*. ERIANTHUS japonicus (Beauv.); gramineæ (Linn.). Sousouki. Mâng. (Herbar. Itôk. 627.)

- 226. ERIOBOTRYA japonica (Lindl.); pomaceæ (Juss.).
   Biwa. 村上村巴 Pî pâ.
- 227. ERYTHRONIUM dens canis (Linn.); liliaceæ (Linn.).
   Fatsou youri, Katakoyouri, Katakouri. 車前葉山蕊坊 Tch'ê tsiên yĕ chân ts'ê kou (Harbar. Itôk. 78).
- 228. Eucapnos spectabilis (S. et Z.); papaveraceæ (Juss.).— Ke man sau, Yau rak botan. 古句 知 Hô paô meoù tân, j. Ka bau bo tan (Kwa wi, Herb. IV, 12).
- 229. EUPTELEA polyandra (S. et Z.); ulmaceæ (Endl.).
  .— Fousa zakoura, Tani kouva (Herbar. Itôk.
  112).
- 230. Eurya japonica (Thb.); ternstroemiacæ (Dec.).

   Fisakaki, Sira sjako. The Lîng, j. Rei
  (Herbar. Itôk. 238).
- 231. Eurya litoralis (S. et Z.). Fama fisakaki.
- 232. Euryale ferox. (Salisb.); nymphæaceæ (Salisb.).
   Midsou bouki, h. e. Tussilago aquatica;
  Oni basou, i. e. Nelumbium diaboli. 天
  Kièn. 質質 K'î t'eôu.
- 233. Euscaphys staphylæoides (S. et Z.); staphylæaceæ (Bartl.). Gon zouï, Kitsneno tsjaboukouro. 大眼柯 Tá yèn t'oûng, j. Daï gan toou. 挥 Tch'û, j. Tsjo.
- 234. Evonymus japonicus (Thb.); celastrineæ (R. Brn.). Masa ki, Tera tsoubaki. 本土 仲

- 一種 Toú tchoúng, j. To tsjou, species (Herbar. Itôk. 359).
- 235. Evonymus thunbergianus (Bl.). Nisiki gui. Yavadsou nisiki gui. 作了 Wei meðu (Herbar. Itôk. 46).
- 236. Fagus pumila (Bl.); cupuliferæ (Richard). Bouna, Bounano ki, Bounano guiri. M. Moû.
- 236 b. Festuca Thunbergii (Kth.); gramineæ (Linn.).

   Nezoumino wo.
- 237. Ficus carica (!) (Linn.); moreæ (Endl.).—Itsizjouk, vulg. Itsizik. (一菜 Yǐ choǔ); Taukaki (唐标 Tâng chí); Sen tat (仙林) 無花果 Wôu hôa kò (Kwa wi, Arb. IV, 7).
- 238. Ficus japonica (Bl.). Motsou kau bok, Mokkô bok. 天仙果 Tiên siên kò, j. Ten sen kwa.
- 239. Ficus pumila (Bl.). Itabi kadsoura, Ki fatsisou, Fime itabi. 薜荔 Pî lî, j. Fi rei; 木莲 Mo liên, j. Mokoŭ ren, Mokren; 木雯 Mo mouân t'eôu, j. Mok man toou.
- 240. Ficus pyrifolia (Burm.). Akau, pron. Akô. Tsin kau bok. 松 Yoûng choú, j. Yoou zjou.
- 241. Ficus stipulata (Thb.). Les échantillons de cette espèce conservés dans l'herbier portent les mêmes noms japonais et chinois que Ficus

- pumila (Bl.), et elle ne paraît être qu'un drageon de Ficus pamila (Schlt.).
- 242. Fimbristylis æstivalis (Vahl.); cyperaceæ (R. Brn.). Ama ne.
- 243. Fimbristylis miliacea (Vahl.). Fideri ko (Herbar. Itôk. 606).
- 244. Forsythia suspensa (Vahl.); oleaceæ (Endl.).
   Itatsi gousa, Ren gyau. (连邦 Liên k'iao du Japon, autre que celui de la Chine) (Kwa wi, Arb. III, 23.)
- 245. Fraxinus longicuspis (S. et Z.); oleaceæ (Endl.).

   Ao tonerikonoki. 秦。秦皮樹 Tsîn,
  j. Sin; Tsîn p'î choú, j. Sin bi zjou.
- 246. Fritillaria camtschatcensis (Gawl.); liliaceæ (Juss.). Kouro youri. 异首合 Hě pě hǒ, j. Kok byak gŏ. Cette espèce ne croît que dans les montagnes du Japon septentrional.
- 247. Galium strigosum (Thb.); rubiaceæ (Juss.). Yaye mougoura 大大 Tchoû yâng yâng, j. Tsjo waû waû.
- 248. Galoa trinervis (Korth.); menispermaceæ (Dec.). Kau sjou ou yak.
- 249. Gardenia floribunda (Linn.); rubiaceæ (Juss.).

   Koutsinasi. 梔子 Tchî tseù, j. Si si;
  黃梔子 Hoâng tchî tseù (des jardins de Ning po); 白玉花 Pĕ yǔ hôa, j. Fak gyok kwa (Kwa wi, Arb. IV, 22).

- 250. GARDENIA radicans (Thb.). Ko koutsinasi. 术 描 花 Chouì tchî hoâ, j. Soui si kwa.
- 251.Gentiana Thunbergii (Griesb.); gentianeæ (Juss.).

   Foude sau, Farou rin dau. 石龍原
  Chǐ lôung tàn, j. Seki riou dan (Herbar. Itôk.
  184).
- 252. Geranium Thunbergii (S. et Z.); geraniaceæ (Dec.).— Tatsimatsi kousa, Kenno seo ko. 牛 局 Nieôu piên, j. Guiou fen; 精 牛 兒 苗 Mâng nieôu êul miaô.
- 253. GLAUCIDIUM palmatum (S. et Z.); ranunculaceæ (Dec.). Sirane awavi, de l'île de Yezo.
- 254. Glochidion obovatum (S. et Z.); euphorbiaceæ (Juss.). Kankonoki.
- 255. GLYCINE soja (S. et Z.); papilionaceæ (Linn.).

   No mame.
- 257. Gomphrena globosa (Linn.), amaranthaceæ (R. Br.).— 干 日 紅 Ts'iên jǐ hôung, j. Sen nitsi sau (!) (Herbar. Itôk. 622).
- 258. Gongronema (?) Finlaysonii (Wall.); asclepiadeæ (Juss.). Ikema. 牛皮消 Nieôu p'î siâo, j. Guiou fi sjau.
- 259. Gossypium herbaceum (Linn.); Goss. siamense (Fisch.)?; malvaceæ (Juss.). Wata, Wa-

tano ki, Kousa wata, vulg. Ki wata. 稀花 Miên hoâ, j. Men kwa; 草綿 Ts'aò miên, j. Sau men.

- 260. Haloragis micrantha (R. Brn.); halorageæ (R. Brn.). Arinotoou, Nomitori gousa, Finano kanzasi.
- 261. Hamamelis japonica (S. et Z.); hamamelideæ (R. Brn.). Moume zouye, Man sak.
- 262. Hedera helix (Linn.); araliaceæ (Juss.). Fouyou tsoŭta, Ki tsoŭta, et var. Momidsi tsoŭta. 常春藤 Tch'âng tch'ûn t'êng, j. Tsjau sjoun toou.
- 263. Helianthus annuus β pumilus (Pers.); compositæ(Juss.).— Nitsi rin sau. 向 日葵 Hiáng jǐ k'oueî.
- 264. Helwingia ruscifolia (Willd.); helwingiaceæ (Dec.). Fana ikada, Tedsoudsou (de la province de Mino), Mamatsouko (de la province de Sinano).
- 265. Hibiscus hamabo (S. et Z.); malvaceæ (Juss.).

  —Fama boou, Fama bau. 黃雄 Hoâng kîn,
  j. Wau kin, i. e. hibiscus luteus. 金木 蘭
  Kîn mŏ lân, j. Kin mokran, i. e. magnolia aurea.
  C'est un arbre de Foŭ teheou fou, en Chine,
  qui a été importé au Japon (Kwa wi, Arb. IV,
  24).

- 266. Hibiscus mutabilis (Linn.). 芙蓉 Foù yôung, j. Fou yoou.
- 267. Hibiscus rosa sinensis (Linn.). 照殿紅 Tchaó t'iên houng, j. Seo den koou; 佛桑花 Foǔ sáng hoâ, j. Bouts sau ke; 扶桑花 Foû sâng hoâ (Kwa wi, Arb. I, 23). Cette espèce d'hibiscus, originaire des pays méridionaux, n'a été introduite au Japon que dans les temps modernes.
- 268. Hrstscus syriacus (Linn.).— Moukougue, olim:
  Asa gavo. 木槿 Mö kîn, j. Mok kin. 萘
  Choùn yîng (Herbar. Itôk. 495).
- 269. HISINGERA japonica (S. et Z.); bixaceæ (Lindl.).

   Kousoudoigue, Sono igue (Thb. plant. obsc.
  31).
- 270. Нотыл japonica (Morr. et Decaisn.); saxifrageæ (Dec.). — Awamori sau, Awamori sjau ma.
- 271. Нотыл Thunbergii (S. et Z.). 落新婦 Lo sîn fou, j. Rak sin fou (Herbar. Itôk. 541).
- 273. HOUTTUYNIA cordata (Thb.); saurureæ (Richard).
   Dokoŭ dami. 黃菜 Tsǐ tsaí, j. Siv saï (Herbar. Itôk. 54).

- 274. Humulus japonicus (S. et Z.); cannabineæ (Endl.). Mogoura, vulg. Mougoura, Kana mougoura, Nana mougoura. 本草 Liǔ ts'aò, j. Rits sau (Herbar. Itôk. 491).
- 275. Humulus lupulus (Linn.). Kara fana sau, Kara kousa, Kana mongoura. 幸草一種 Liou ts'aò species.
- 276. Hydrangea acuminata (S. et Z.); saxifrageæ (Dec.). Ama tsja (Thea dulcis). 土 Т тъ tch'âng chân, j. Do dsjau san.
- 277. Hydrangea azisai (S. et Z.). Azisaī. 聚人 仙 Tsiú pă siên, j. Siou fats sen.
- 278. Hydrangea Belzonii (S. et Z.). Oho azisai.
- 279. Hydrangea hirta (S. et Z.). Yama azisai (Herbar. Itôk. 174).
- 280. Hydrangea japonica (S. et Z.). Tsourou demari.
- 281. Hydrangea involucrata (S. et Z.). Kin ga sau, Sawa fouki.
- 282. Hydrangea paniculata (S. et Z.). Norino ki, Nori outsougui, Tororono ki, Ki tororo, Nibe, Minadsoukibana.
- 283 Hydrangea stellata (S. et Z.). Sitsi dan kwa.
- 284. Hydrangea Thunbergii. Ama tsja. 土 常 山 T'où tch'âng chân, j. Do dsjau san.
- 285. Hydrangea virens (S. et Z.). Yama doou sin, Gakou outsouqui.
- 286. Hydrocotyle asiatica (Linn.); umbelliferæ

- (Juss.).— Tsoubo gousa. 積雪草 Tsǐ siouĕ ts'aò (Herbar. Itôk. 483).
- 287. Hypericum japonicum (Thb.); hypericineæ (Desv.). Fime otoguiri sau 小連熟 種Siaò liên k'iâo, j. Seo ren geô, variet.
- 288. Hypericum patulum (Thb.). 金絲梅 Kîn ssê meî, j. Kin si baï
- 289. Hypericum salicifolium (S. et Z.). Bi yau yanagui, i. e. salix speciosa. 金絲 Kîn ssê t'aô, j. Kin si tau; 姚金獎 Tiaô kîn jâng, j. Teô kin seô (Kwa wi, Arb. III, 19).
- 290. IASMINUM sambac. (Ait.); iasmineæ (R. Brn.).
  —Sambak. 三首Sân-pĕ,i.e.(arbor) floribus
  albis ternis; 菜莉 Mŏ li, j. Mŏr ri, Mŏts
  ri; 脂腺 Ngán chê, j. An zja. Le mŏ-li
  que l'on cultive généralement au Japon y a
  été importé des parties méridionales de la
  Chine. (Voy. Kwa wi, Arb. III, 6.)
- 291. Ilex latifolia (Thb.); ilicineæ (Brong.). 多羅葉 Tô lô yê, j. Tara yev, Tara yov.
- 292. Illicium religiosum (S. et Z.); magnoliaceæ (Dec.). Sĭkimi. 类 草 Màng ts'ào, j. Mau sau (Herbar. Itôk. 235).
- 293. Impatiens balsamina (Thb.); balsamineæ (Richard). 鳳仙花 Foûng siên hoâ, j.

Foon sen kwa; Obsol. Tsouma ne, Tsouma kouren aï; 染指草 Jèn tchì ts'aò (Herb. Itôk. 428).

- 294. Impatiens nolitangere (Linn.). Forakabi sau.
- 295. Inula japonica (Thb.); compositæ (Juss.). O gourouma, No gourouma, Kits'neno tabako. 旋覆花 Siouên foŭ hoâ, j. Sen fouk kwa (Herbar. Itôk. 445).
- 296. Inula Helenium (Linn.). Oho gourouma. 土木香 Toù mŏ hiâng.
- 297. IPOMÆA filicaulis (Bl.); convolvulaçeæ (Bartl.).
   Firou gavo, Tsjok bana (de la prov. de Bizen).

  於 於 Siouên hoâ, j. Sen kwa.
- 298. IPOMÆA pes capræ (Roth). Outsiwano ki.
- 299. Ізснемим ciliare (S. et Z.); graminea (R. Brn.).
   Ousino sitsoubeï.
- 300. Ізсижмим distachyum (S. et Z.) Ba ren, Kamono fasi.
- 301. Isolobus radicans (Dec.); campanulaceæ (Dec.).
  —Fatake mousiro, Kara kousa, Koumade gousa.

  华邊蓮 Pouán piên liên, j. Fan ben ren
  (Herbar. Itôk. 26).
- 302. Isopyrum japonicum (S. et Z.); ranunculaceæ (Dec.). Fime ouzou, Tsin tsin bana (Herb. Itôk. 247).
- 303. Juncus effusus (Linn.); juncaceæ (Endl.). 燈心草 Teng sîn ts'aò, j. Toou sin sau

- (Herbar. Itôk. 413); 席草Sǐ ts'aò, j. Seki sau; 莞 Hoân, j. Kwan, Oho wi, Tsoukoumo.
- 304. Juniperus chinensis (Linn.); cupressineæ (Richard).—Favi byak sin, vulg. Faï byak sin, i.e. juniperus procumbens. 本語 本語 Kouei pĕ, j. Kwaï bak.
- 305. Juniperus procumbens (S. et Z.) Yawara sougui. 温松Wên sân, j. Oan san. Aya sougui (?); 塔松 Tă sân, j. Toou san.
- 306. Juniperus rigida (S. et Z.). Nezou mouro. 杜 松 Toú soûng, j, To sjau.
- 307. Justicia crinita (Thb.); acanthaceæ (R. Brn.).
   Fato kousa. 大青 Tá ts'îng, j. Dai seï.
- 308. Justicia japonica (Thb.).—Kaya na, Kits'neno mago.
- 309. Kadsura japonica (Dec.); schizandraceæ (Bl.).
  —Sane kadsoura; Bi nan sau. 南五味子
  Nân où wei tseù, j. Nan go mi si; 六亭列
  Lö tîng tsê, j. Rok tei zaï (Kwa wi, Arb. II, 25).
- 310. Kerria japonica (Dec.); rosaceæ (Endl.). Yama bouki. 棣棠 花 Tí t'âng hoâ, j. Tei toou kwa.
- 311. Kœlreuteria paniculata (Laxm.); sapindaceæ (Juss.) 樂 木 Louân mö, j. Ran bok; 社 Louân choú, j. Ran zjoa, Bo dai

zjou; 菩提樹 Poû tî choú, sanscr. Bô-dhitarou (sæpius Bôdhidrouma, Bôdhivrĭkcha), arbor sapientiæ (Kwa wi, Arb. IV, 21).

- 311\*. Kylinga monocephala (Thb.); cyperaceæ. Fime kougou (Herbar. Itôk. 608).
- 312. LABLAB cultratus (Dec.); papilionaceæ (Linn.).

   Avouï mame, Awoï mame, Komon mame.
- 313. Lagerstræmia indica (Linn.); lythrarieæ (Juss.).
   Sarou souberi. 帕達樹 Pá yáng choú; 百日紅 Pě jǐ hoûng, Byak zits koou.
- 314. Lamium amplexicaule (Linn.); labiatæ (Juss.).
   Fotokeno za (le siége du Bouddha); Fotokeno tsouzi. 元 賞 草 Youên paò ts'aò, j.
  Guen boon sau (Herbar. Itôk. 429).
- 315. Lamium barbatum (S. et Z.). Odoriko sau. 川續斷 Tch'ouên soŭ touán, j. Sen sok dan (Herbar. Itôk. 73).
- 316. Lespedeza argyracea (S. et Z.); papilionaceæ (Linn.). Medovagui. 鐵清清清订ĕ sao tcheoú, j. Tets sau seo (Herbar. Itôk. 576).
- 317. LESPEDEZA striata (Hook et Arnt.). Yavadsou sau. 雞 眼 茸 K'î yèn ts'aò, j. Kei gan sau (Herbar. Itôk. 514).
- 318. Ligularia Kæmpferi (S. et Z.); compositæ (Juss.).— Tsoŭwa bouki. 土 衡 Toù hêng, j. To kau; 馬 蹄 香 Mà tî hiâng, j. Ba teï kau.

- 319. Ligustrum japonicum (Thb.); oleaceæ (Endl.)—Tama tsoubaki, Tani watasi, Yego; Nezoumi motsi, à Myako. 女真 Niù tching, j. Zjo teï.
- 320. Ligustrum Ibota (S. et Z.). Ibota, Ibotano ki, Nezoumi motsi. 大 境 情 Choui lă choú, j. Souï roou zjou (Herbar. Itôk. 23).
- 321. Ligustrum obtusifolium (S. et Z.).— 322. Li-GUSTRUM ovalifolium (Hasskrl.).— Iwa ki. 女貞一種 Niù tchîng varietas.
- 323. Lilium callosum (Thb.); liliaceæ (Linn.). —
  j. Fime youri, 2 Ki fimeyouri, variet.
- 324. Lilium cordifolium (S. et Z.). Ouba youri, Kawa youri, Sikagakoure youri. 蕎麥 美貝母 Kiaô mĕ yĕ pei moù, j. Kyau bak yev baï mo (Herbar. Itôk. 344).
- 325. Lilium japonicum (S. et Z.). Tametomo youri, Riyau ri youri. 天 百合 Tiên hiâng pě hö, j. Ten kan byak koou (Herbar. Itôk. 575).
- 326. Lilium longislorum (Thb.). Siro youri, Rion kiou youri. 麝香百合 Chê hiâng pĕ hŏ. j. Sja kau byak koou.
- 327. LILIUM speciosum (Thb.). Kanoko youri.
- 328. Lilium tigrinum (Gawl.). Oni youri. 发 丹 Kiouén tân, j. Ken tan.
- 329. Limnanthemum peltatum (Griesb.); gentianeæ

(Juss.).—Zjoun saï, Nounava. 蓴菜 Chûn tsáī, j. Zjoun saï (Herbar. Itôk. 590).

- 330. Litsæa glauca (Sieb.); laurineæ (Vent.). Yabou nikkeï, Siro damo. 天竺桂一種 Tiên tchoŭ koueî, species.
- 331. Litsæa foliosa (Nees.). Inou gasi.
- 332. Lonicera japonica (Thb.); lonicereæ (Endl.).
  - Soui kadsoura. Itôk. 262).
- 333. Loranthus Iodoniki (Sieb.); loranthaceæ (Lindl.).
  - Yadori ki, i. e. parasita arbuscula (non Yodoniki); Torimotsi kadsoura, i. e. kadsoura viscum ferens.
- 334. Luzula campestris (Linn.); juncaceæ (Endl.).
  - Souzoumeno siye. 地場梅 Tí yâng meî, j. Tsi yau bai (Herbar. Itôk. 269).
- 335. Lychnis grandiflora (Jaq.); caryophylleæ (Dec.).
  - Gan pi. (眼皮花 Yèn p'î hoâ;) 剪 夏羅 Tsièn hiá lô, j. Sen ke ra.
- 336. Lychnis senno (S. et Z.); caryophylleæ (Dec.).
  - Sen noou ke. (仙 翁花 Siên ong hoâ); 剪秋羅 Tsiên ts'ieôu lo, j. Sen siou ra (Herbar. Itôk. 461).
- 337. Lycium chinense (Bl.); solaneæ (Juss.). Kou-ko, Noumi gousouri. 大巴 Ki; 村山 大巴 Keôu ki, j. Kau ki.
- 338. Lysimachia clethroides (Dub.); primulaceæ (Vent.). Oka toranòwo. 珍珠菜 Tchîn

- tchôu tsái, j. Tsin zjou sai (Herbar. Itôk. 444).
- 339. Lysimachia japonica (Thb.). Ko nasoubi. 黃花繁縷 Hoâng hoâ fân loù, j. Wan kwa fan rou.
- 340. Lysimachia lineariloba (Hook.). Nouma toranowo, Sira fagui. 星宿菜 Sîng sieoŭ tsái, j. Sei sjouk saī (Herbar. Itôk. 443).
- 341. Lysimachia lubinioides (S. et Z.). Miyama tago boou.
- 342. Lythospermum erythrorhizon (S. et Z.); asperifoliæ (Linn.). Mourasaki. 紫草 Tsè ts'aò, j. Si sau (Kwa wi, Herb. IV, 21).
- 343. Lythrum salicaria (Linn.); lythrariæ (Juss.). Mizofagui, Mizo kake gousa, Sawa fagui. 干 Ts'iên k'ioŭ tsaí, j. Sen kouts saï.
- 344. Machilus japonica (S. et Z.); laurineæ (Vent.).
   Ao kasi.
- 345. Machilus Thunbergii (S. et Z.); laurineæ (Vent.).

  Ama tsoubaki.
- 346. Macleya cordata (R. Brn.); papaveraceæ (Juss.); Chelidonium foliis incisis (Thb. pl. obsc. n° 12).

   Tsjan ba guik. 占城南 Tchen tch'ing kioŭ (chrysanthemum regni Tsiampa), j. Takenikousa, Datsoudo; 南 海 河 Po lo hoêi hoâ, j. Fak rak kwaï kwa.
- 347. Mæsa doræna (Bl.); myrsineæ (R. Brn.). —

- Kasiran, Ouba ganemotsi. 木土 莖 川 Toʻú hêng chân, j. To kei san (Herbar. Itôk. 17).
- 348. Magnolia kobus (Dec.); magnoliaceæ (Dec.).
   Side kobousi, Foude kobousi. 辛夷一
  種 Sîn î (j. Sin i) species flore albo pleno;
  - . 木筆 Mo pǐ, j. Mok bits.
- 349. Magnolia hypoleuca (S. et Z.); magnoliaceæ (Dec.). Foou no ki. 淡白 Tan pě, j. Tan bak (Kwa wi, Arb. II, 2); 浮爛羅 節 Feôu lân lô lě: c'est l'arbre 厚朴 Heoù p'o de 商州 Chang tcheou.
- 350. Malouetia asiatica (S. et Z.); apocynaceæ (R. Brn.). Teïka kadsoura, Mikan kadsoura, Mok man tsi go. A Lo chi, j. Rak seki (Herbar. Itôk. 195).
- 351. Malva mauritiana (Linn.) var. β minor (Thb.); malvaceæ (Juss.). Fouyou avouvi (pron. Fouyou ôvi), Kan avouvi. 李葵 Toûng k'oueî, j. Toou ki; 肾葵 Hoă k'oueî, j. Kwats ki.
- 352. Marlea macrophylla (S. et Z.); alangiete (Dec.).

   Ourino ki, c'est-à-dire: l'arbre aux concombres, attendu que ses fleurs ont le goût de concombres confits au sel. Plusieurs botanistes japonais lui donnent le nom chinois de 大

  Tá k'ôung (Kwa wi, arb. II, 19).
- 353. Marlea platanifolia (S. et Z.). Ourino ki.
- 354. Marsdenia tomentosa (Morr. et Decais); ascle-

- piadeæ (Juss.). Ki dsjo ran, Fou yau ran. 牛類菜 Nieôu nai tsái (Herbar. Itôk. 219).
- 355. MATTHIOLA annua (Sweet.); cruciferæ (Juss.).

   Ara sei toou. 紫羅欄花Tsè lò lân hoâ, j. Si ra ran kwa.
- 356. Meisteria cernua (S. et Z.); ericaceæ (R. Brn.).

   Beni doou dan, Yau rak tsoutsouzi, Yasivo tsoutsouzi.
- 357. Мелаятома nobatan (S. et Z.); melastomaceæ (R. Brn.). No botan, de l'île de Lieôu kieôu.
- 358. Melia azedarach (Linn.); meliaceæ (Juss.). Avoutsi, Ovotsi (pron. Ötsi), vulg. Sen dan, Sendan no ki. 读 Liên, j. Ren, 石菜莫 Chǐ tchoù yû, j. Seki sjou you (Kwa wi, Arb. IV, 22).
- 359. Meliosma myriantha (S. et Z.); sapindaceæ (Juss.). Awabouki, Nouka gara (Herbar. Itôk. 68).
- 360. Meliosma rigida (S. et Z.). Yama biva, Iwa siravou.
- 361. Melissa clinopodium (Benth.); labiatæ (Juss.).
   Kourouma bana. 国 韩 Fôung lûn tsáï, j. Foû rin saï.
- 362. Menispermum acutum (Thb.); menispermeæ (Dec.). Oho tsoudsoura foudsi. 漢方己 Hán fâng ì, j. Kan bau i (Herbar. Itôk. 302).

- 363. Menyanthes trifoliata (Linn.); gentianeæ (Juss.).

   Midsou ga siou, Midsou fan gue, Midsou omodaka. Trifoliata (Linn.); gentianeæ (Juss.).

  Tchouf tsáï, j. Souï saï.
- 364. Mercurialis lejocarpa (S. et Z.); euphorbiaceæ (Juss.). Yama aï. 泛肯草Téoù koŭ ts'aò, j. Toou kots sau (Kwa wi, Herb. III, 24).
- 365. Metaplexis chinensis (Dec.); asclepiadeæ (Juss.).
   Gaga imo. 華 達 Lô mâ, j. Rama (Herb. Itôk. 457), Tonbonotsi; 無 於 Sí ssê têng, j. Saï si toou (Kwa wi, Herb. IV, 14).
- 366. Microptelea parviflora (Spach.); ulmaceæ (Endl.). Nire, Aki nire. Ж Yû (Herbar. Itôk. 45).
- 367. Мімиция tenellus (Bunge); scrophularineæ (Benth.). Midson fo outsongui.
- 368. Mirabilis jalapa (Linn.); nyctagineæ (Juss.).
   Osirovi, Osiroï, Osiroï bana, Youvou nisiki.
  紫菜莉Tsè mŏ li, j. Si mŏrri; 火炭
  母草 Hò t'án moù ts'aò, j. Kwa tan bo sau (Kwa wi, Herb. III).
- 369. MITCHELLA undulata (S. et Z.); rubiaceæ (Juss.).

   Tsourou aridovosi, Zja goke (Herbar. Itôk. 482).
- 370. MITELLOPSIS japonica (S. et Z.); saxifrageæ (Vent.). Tsjarmerou sau.
- 371. Morocarpus edulis (S. et Z.); urticaceæ (Dec.).
   Yanagui itsigo, Toou itsigo.

- 372. Myrica rubra (S. et Z.); myriceæ (Richard).
   Bebaroa (?)
- 373. Myrsine neriifolia (S. et Z.); myrsineæ (R. Brn.). Fitsino ki (Herbar. Itôk. Arb. 58).
- 374. Nandina domestica (Thb.); berberideæ (Dec.).

   Nan ten. (南天), vulg.; 南天燭
  Nan tiên tchoǔ, j. Nan ten tsjok, la chandelle
  du ciel méridional, ou de l'Inde méridionale;
  南獨 Nân tchoǔ; 南天竹 Nân tiên
  tchoǔ, j. Nan ten tsik.
- 375. NARDOSMIA japonica (S. et Z.); compositæ (Juss.).

   Fouki, Foukino sioutome. 

  K'ouàn tôung hoâ, j. Kwan toou kwa (Herbar. Itôk. 183).
- 376. Nasturtium amphibium (Linn.); cruciferæ (Juss.). Inou karasi. 草菜 Hàn tsái, j. Kan saï.
- 377. Nasturtium officinale (Linn.). 蔊菜 種 Hàn tsaï (j. Kan saï) species.
- 378. Negundo cissifolium (S. et Z.); acerineæ (Dec.).

   Mitsoude momidsi (Herbar. Itôk. 232).
- 379. Nelumbium speciosum (Willd.); nelumboneæ (Bartl.).— Fatsisou, vulgo Fásou, c'est-à-dire la guêpière. 建立 Liên hoâ, j. Ren gue (Herbar. Itôk. 420).
- 380. Nepeta glechoma (Benth.); labiatæ (Juss.). —

Kakidowosi. 連發草 Liên tsiên ts'aò, j. Ren sen sau (Herbar. Itôk. 76).

積雪草 Tsǐ siouě ts'aò, j. Seki sets sau.

- 381. Nerium odorum (Soland.); apocyneæ (R. Brn.).
  - Fan nen koou 半年紅 Pouán niên hôung; 女竹桃 Kiǎ tchoǔ t'aô, j. Kyau (vulg. Keô) tsik tau. Cet arbre est originaire de la Chine.
- 382. Nicotiana chinensis (Fisch.); solaneæ (Juss.).
   Tabako. 煙草 Yên ts'aò (Kwa wi, Herb. I, 19).
- 383. Nuphar japonica (Dec.); nymphæaceæ (Salisb).
   Kau fone, pron. Kô fone. 洋蓬草 Pîng foûng ts'aò, j. Feï foou sau (Herbar. Itôk. 333).
- · 384. Olea aquifolium (S. et Z.); oleaceæ (Endl.).

   Firagui, Onino metsouki. 指了肯 Keoù koŭ, j. Kou kots (Herbar. Itôk. 615).
  - 385. Ophelia bimaculata (S. et Z.); gentianeæ (Juss.). Fotarou sau, Marouba saïko. 南 柴胡 Nân tch'âï hôu, j. Nan saï ko; 獐 牙菜 Tchâng yâ tsáï, j. Sjau ke saï; 硫 · 黃草 Lieôu hoâng ts'aò, j. Riou wau sau.
  - 386. Орнювии japonica (Bl.); rubiaceæ (Juss.).
     Inamosa sau.

- 387. Osbeckia sinensis (Linn.); melastomaceæ (R. Brn.). 金 (錦) 套 底 Kîn (kin) hiâng loù (Kamm hoeăng loaa, d'après l'orthographe suédoise d'Osbecke, Osbeck's Reise, p. 278, tab. 2. Kām yòng lù; Loureiro Flora coch. p. 281). 柳葉花 Lièou yě hoâ, i. e. flos salicifolia.
- 388. Osmanthus fragrans (Lour.); oleaceæ (Endl.).

   Mok zeï. 木犀花 Mö sî hôa, j. Mok
  zeï kwa; 九里香 Kieoù lì hiâng (Kwa
  wi, Arb. IV, 18; Loureiro, Flora coch. I, 35).
- 389. OSTEOMELES anthyllidifolia (Lindl); pomaceæ (Juss.). Tenno moume, Iso san seô.
- 390. Oxalis corniculata (Linn.); oxalideæ. (Dec.), Souï mono gousa. 阵境 罩 Ts'où tsiâng ts'aò, j. So-(vulg. sak) sjau sau (Herbar. Itôk. 265).
- 392. Pachysandra terminalis (S. et Z.); euphorbiaceæ (Juss.). Foutsouki sau (Herbar. Itôk. 362).
- 393. Pæderia fætida (Linn.); rubiaceæ (Juss.). Fekouso kadsoura, Yaïto bana. 藤本女青 T'êng pèn niù tsîng, j. Toou bon no zjo seï;

- 百部根 Pě poú kên, j. Byak bou kon. (Herbar. Itôk. 434).
- 394. Риденота axillaris (S. et Z.); scrophularineæ (R. Brn.). Souzoukake sau, Tsjau ken sau, Tsjau ken katsoura.
- 395. Pæonia albiflora (Pall.); ranunculaceæ (Dec.).

   Yama sjak yak. 草芍藥 Ts'aò chö yö,
  j. Sau sjak yak.
- 396. PÆONIA moutan (Sims.). 牡丹 Meoù tân, j. Botan.
- 397. Panax divaricatum (S. et Z.); araliaceæ (Juss.).
   Oni ougoki. 五 加 一種 Où kiâ, j. Go ka, species.
- 398. Panax horridum (Smth.); araliaceæ (Juss.) Fari bouki, Kou madara (Kou mandara du monastère bouddhique, à Nikkwôsan).
- 399. Panax innovans (S. et Z.). Imono ki, Takano tsoume.
- 400. Panax ricinifolium (S. et Z.). Fari gwiri,
  · Fovodara. 東月本同 Ts'é t'oûng, j. Si toou (東月
  本於 Ts'é ts'ieôu des îles de Lieou kieou).
- 401. Panicum crus corvi (Linn.); gramineæ (R. Brn.). Ko kibi, Midsu biye. 木种 Chouì paí, j. Souï faï.
- 402. Panicum italicum (Linn.). Ava, Ko ava, Ourou ava. 要 Sŏ, j. Sok (Herbar. Itôk. 538). Synonymes: Kok ava, Siro ava, Komatsou fase, Mako damasi motsi, Siro motsi, Tsjauzen motsi,

- Oso kourozoumi motsi, Kourozumi, Faya kourozoumi, Roousok kourozoumi, Koouya fatsi kok, Taï fak, Fitsiri fitsoubari, Segonoko kasi.
- 403. Panicum verticillatum (Linn. Thb.). Fiye kaveri.
- 404. Papaver rhœas (Linn.); papaveraceæ (Juss.).

   Bi zin sau (美人草 Mei jîn ts'ào,
  i. e. herba homo formosus); 麗春花Li
  tch'ûn hoâ (de la Chine méridionale), j. Rei
  sjoun kwa.
- 405. PAPAVER somniferum (Linn.). Kesi. 罌粟 Yng sŏ, j. Au sok; 御米 Yú mì. 米囊 Mì nâng.
- 405\*. Pardanthus sinensis (Kerr.). Fiavougui (pron. Fiôgui), Karásoŭ avougui. 身才 Chê kân, j. Sja kan (Herbar. Itôk. 611).
- 406. PARNASSIA mucronata (S. et Z.); droseraceæ (Dec.). Moume batsi sau. 构体体 体体 Meì pŏ ts'aò, j. Baï fatsi sau (Herbar. Itôk. 439).
- 407. PASPALUM Thunbergii (Knth.); gramineæ (Linn.).
   Souzoumeno siye. 地場梅 Tí yâng meî,
  j. Tsi yau baï.
- 408. Passerina ganpi (S. et Z.); daphnoideæ (Vent.).
   Gan pi, Gan pi kwa. (眼皮花 Yèn p'î hoâ); Ko gan pi. 薨花一種 Yaô hoâ (j. Kyau kwa) species (Herbar. Itôk. 318).
- 409. Passerina japonica (S. et Z.). Ki go ganpi.

- 410. Passiflora cœrulea (Linn.); passifloreæ (Juss.).
   To keï sau. (土 主 i. e. horologium solare); 王 菜 花 Yoǔ jouì hoâ, j. Kyok zouï kwa (Herbar. Itôk. 50).
- 411. PATRINIA parviflora (S. et Z.); valerianeæ (Vaill.) Farou omina mesi.
- 412. Patrinia villosa (S. et Z.). Otoko mesi. 白花紋醬 Pě hoâ paí tsiang, j. Fak kwa faï sjau (Herbar. Itôk. 447).
- 413. PAULLOWNIA imperialis (S. et Z.); acanthaceæ (R. Brn.). Kiri. 村间。 花村 Troûng. Hoâ toûng, j. Toou. Kwa toou.
- 414. Pedicularis resupinata (Linn. 1); scrophularineæ (R. Brn.). Oho sivo gama saû, Sivogama guik. 馬新蒿 Mà sîn haô, j. Ba sin kau; 馬光蒿 Mà siên haô, j. Ba sen kau.
- 415. Pentapetes phœnicea (Linn.); buttneriaceæ (R. Brn.). Go zi kwa (午時花 fleur de l'heure de midi); 川海葵 Tch'ouên choù k'oueî, j. Sen sjok ki; 夜落金錢 Yé lökîn tsiên, j. Ya rak kin sen (Kwa wi, Herb. IV).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Une comparaison minutieuse des échantillons japonais de cette plante avec une autre provenant de la Chine, et qui a été envoyé de l'herbier de Saint-Pétersbourg à celui de Leide, nous a démontré leur identité. Schlt.

- 416. Pentaphyllum lupinaster (S. et Z.); papilionaceæ (Linn.). Sja zik sau, Amida gasa. 译 Tsouí siên hoâ, j. Souï sen kwa.
- 417. Penthorum angustifolium (S. et Z.); crassulaceæ (S. et Z.). Takono asi.
- 418. Рнаквітія Nil (Chois.) convolvulaceæ (Bartl.).

   Asa gavo. 幸 牛 子 K'iên nieoû tseù,
  j. Ken go si (Herbar. Itôk. 540).
- 419. Рнотімі serrulata (Lindl.); pomaceæ (Juss.).
   Kanamegasi, Sobano ki de la prov. d'Ise.
- 420. Phyllanthus lepidocarpus (S. et Z.); euphorbiaceæ (Juss.). Tsja boukoŭro (la boîte à thé), Kits'ne tsjaboukouro.
- 421. Physalis alkekengi (Linn.¹); solaneæ (Juss.).
  —Fooudsouki, (obsol. Fovodsuki.) 医 Soân tsiâng, j. San sjau (Herbar. Itôk. 433).
- 422. Phytolacca octandra (Linn.); phytolacceæ (Dec.). Yama go boou. **海炎** Chang lǔ, j. Sjau rik (Herbar. Itôk. 163); variet. flor. rubris 示旨 Tchʿi tchʿâng.
- 423. Picris japonica (Thb.); compositæ (Juss.).—
  Kauzori na, Ga mon ži de la prov. de Mino.
  毛蓮菜 Mâo liên tsáï, j. Moou ren saï.
- 424. Pinus densiflora (S. et Z.); abietineæ (Richard.).
   Mâtsoŭ, Aka matsoû (i. e. P. rubra), Me

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Physalis angulata, Thb. Fl. jap. 91. Sansjo. Solanum vesicarium, Kaempfer, Amænit. exot. p. 785.

matsou. 赤松 Tchĩ sôung, 石松 Chĩ sôung, j. Seki sjau.

- 425. Pinus koraiensis (S. et Z.). Kan sjau (!),
  Oumi matsou. 海拔 杜 Hài sôung, j. Kai sjau.
- 426. Pinus massoniana (Lamb.). Mâtsoŭ, Kouro matsou (P. nigra), Wo matsou, O matsou. 其 Hě sôung, j. Kok sjau.
- 427. Piper futokadsura (Sieb.); piperaceæ (Rich.).
   Foû toou kadsoura. 風藤莫 Foûng t'êng wán.
- · 428. Pisum maritimum (Linn.); papilionaceæ (Linn.).

   Fama yen doou, 野頭豆 Yè wân teoú,
  j. Ya yen doou.
  - 429. Ріттовровим Tobira (Ait.); pittosporeæ (R. Brn.). Tobera, vulg. Tobira. 海河 相前 t'oûng hoâ, j. Kaï doou kwa (Kwa wi, Arb. IV, 14).
  - 430. PITYROSPERMA biternatum (S. et Z.); ranuncu-laceæ (Dec.). Avabo, Midsou foude. 医无 Kí tsî kôung, j. Ki seï koou (Kwa wi, Herb. 413).
  - 431. Platycarya strobilacea (S. et Z.); iuglandeæ (Dec.). No gouroumi. 更 植 Teôu lou choú, j. Toou ro zjou.
  - 432. Platycodon grandiflorum (A. Dec.); campanulaçeæ (Dec.). Ki kyau, Fitoyé kousa. 枯枝 Kiĕ kàng, j. Kĭkkyau (Herbar. Itôk. 566.)

- 433. Platycrater arguta. (S. et Z.); saxifrageæ (Dec.).

   Bai kwa amatsja, Tani amatsja.
- 434. Pleurogyne rotata (Grieseb.); gentianeæ (Juss.).
  - Tau yak (pron. Tô yak), Senbouri. 富築 Tâng yŏ, j. Tau yak (Herbar. Itôk. 51).
- 435. Podocarpus Macoy (Bl.)\*; taxineæ (Richard).
  - Inou maki, Koŭsa maki, Ra kan maki. 羅 漢 松。羅 漢 樹。Lô hán sốung, Lô hán choú, j. Ra kan sjau, Ra kan zjou.
  - \* Podocarpus macrophylla (S. et Z. Flor. jap. II, 108, tab. 133).— Sen bakv 仙有 Siên pĕ, Ken (lege Koou) sin; 狗境 Keoù tchîn(!) (Kæmpfer, Amæn. exot. 785).
- 436. Podocarpus nageia (R. Brn.).— Na gui, Naguino ki. 竹片 Tchoǔ pĕ, j. Tsikoǔ fak, Tsikoǔ bak (Kwa wi, Arb. II, 3).
- 437. Polygala japonica (Houtt.); polygaleæ (Juss.).
   Fime fagui, Ko gousa. 支 大 Youen tchí,
  j. Won si (Kwa wi, Herb. I, 13).
- 438. Polygonum barbatum (Linn.); polygoneæ (Juss.). Inou tade. 馬蓼 Mà liaò, j. Bareo.
- 439. Polygonum cuspidatum (S. et Z.). Ita dori, Take dori, de la prov. de Mino. 定 村 Hoù tch'àng, j. Ko tsjau.
- 440. Polygonum fagopyrum (Linn.).—Soba 蕎麥 Kiaô mě, j. Kyau bak (Herbar. Itôk. 478).

- 441. Polygonum multiflorum (Thb.). Inou itadori. 蛇 黄(?)(芪) 草 Chê jouí ts'aò, j. Sja
  zeï suu.
- 442. Polygonum orientale (Linn.). Oho ke tade, Fotarou tade. Thoung ts'aò, j. Koon sau.
- 443. Polygonum perfoliatum (Linn.). Midsou tade. \*\* Choui liaò, j. Souï ryau, Souï rô.
- 444. Polygonum Thunbergii (S. et Z.) Mizo soba, Ousino fitaï. 苦 蕎麥 K'où kiaômě, j. Kou kyau bak (Herbar. Itôk. 226).
- 445. Porophyllum japonicum (S. et Z.); compositæ (Juss.).— San sitsi. (= L Sân tsĩ.)
- 446. Portulaca oleracea (Linn); portulaceæ (Juss.).
   Souberi fiyou. 馬 茵 Mà tch'i hién,
  j. Ba si guen; 馬 莧 Mà hién, j. Ba guen
  (Herbar. ltôk. 406).
- 447. POTENTILLA exaltata (Bung.); rosaceæ (Endl.).

   Kawara zaïko. 委 陵 菜 Wei ling tsáï,
  j. I ryau saï (Herbar. Itôk. 455).
- 448. Prenanthes squarrosa (Thb.); compositæ (Juss.). Akino no guesi. 山 高 苣 Chân wo k'iú, j. San kwa kyo.
- 449. PRIMULA cortusioides (Linn.); primulaceæ (Vent.) Sakoura sau. 九 韓 K'ieoù lûn ts'aò, j. Kourin sau.

- 450. PROCRIS radicans (S. et Z.); urticeæ (Dec.).

  Ouwabami sau, Koutsi nasi zjau go. 赤草
  使者 Tchǐ t'chê ssè tchè (Herbar. Itôk.
  455, 456).
- 451. Procris umbellata (S. et Z.). Koutsi nava zjau go.
- 452. Prunus japonica (Thb.); amygdaleæ (Juss.).

   Şou momo, prunus acida. 

  Kwa wi, Arb. IV, 10).
- 453. Prunus japonica (Thb.) var. flor. simpl. roseo (S. et Z.). Niva moume, i. e. prunus curiæ. 循复李 Yú youên lì, j. Gyo yen ri (Herb. Itôk. 404); 有李 Yeoǔ lì, des Chinois.
- 454. Prunus japonica (Thb.) var. flor. simpl. albo.
   Niva zakoura. 循 園 季 Yú youên lì,
  j. Gyo yen ri (Herbar. Itôk. 404).
- 455. PRUNUS macrophylla (S. et Z.). Bi ran, Ba-koutsino ki, Goino ki.
- 456. PRUNUS mume (S. et Z.).—<sup>1</sup> Moume, <sup>2</sup>Ko moume.

  <sup>1</sup> 柏野 Meî, j. Bai (Herbar. Itôk. 142); 消梅
  Siaô meî, j. Seo bai.
- 457. PRUNUS persica (Linn.); amygdaleæ (Juss.).

   Momo. The Taô, j. Tau (Herbar. Itôk. 255).
- 458. Prunus pseudo-cerasus (Lindi.); amygdaleæ (Juss.). Sakoŭra (pron. Sakra, Sakla). \*\*
  Yîng, j. Yeï, Au, Wau (Herbar. Itôk. 213).

- 459. Prunus spinulosa (S. et Z.). Rin bok. Lín mo, j. Tadeki.
- 460. PRUNUS tomentosa (Thb.). Yousoura moume 梅林 Meî t'aô, j. Bai tau, 模林 Yîng t'aô, j. Wau tau (Kwa wi, Arb. I, 10).
- 461. Ptarmica sibirica (Lebr.); compositæ (Juss.).

   Nokoguiri sau, Medoki sau, Medo gousa,
  Fa goromo sau, Kanki sau, Tsitomé gousa,
  Kara yomogui, Sasi yomogui. E Chî, j. Si
  (Herbar. Itôk. 499).
  - 462. Ptarmica speciosa (Ledbr.). Fagoromo sau (de l'île de Yezo).
  - 463. Pterocarya sorbifolia (S. et Z.). Sava kouroumi.
  - 464. Pterostyrax corymbosum (S. et Z.); styraceæ (Endl.). Asa gara, Sjau ne nasi (de la prov. de Mino).
  - 465. Punica granatum (Linn.); myrtaceæ (R. Brn.).
     Zakouro. 石 褐。 云 木 Chǐ lieôu,
    Ngân chǐ lieoû, j. Seki riou, An seki riou,
    vulg. Zakouro. Hæc arbor ex India in Sinam
    et inde in Japoniam allata (Herbar. Itôk. 552).
  - et Z.). (An punica nana Linn. Loureiro, Flor. cochinch. I, 384?) Tsjau zen zakouro, punica coreensis. 人石 州 Hò chǐ lieôu j. Kwa seki riou, hoc est: punica ignea, a colore florum igneo (Kwa wi, Arb. IV, 12).

- 467. Pycnostelma chinensis (Bung.); asclepiadeæ (Juss.). Founa vara, Souzou saïgo. 行夫 反 所 Siû tch'âng k'îng, j. Tsjo tsjau keï (Kwawi, Herb. II, 22).
- 468. Pyrethrum sinense (Sabin.); compositæ (Juss.).

   Kioŭ, j. Guik; synon. Aki kousano fana, Aki sikouno fana, Aki sibeno fana, Aki nasi kousa, Fosimi kousa, Yovaï gousa, Katami kousa, Kara yomogui, Kogane kousa, Kousano arouzi, Musakari kousa, Momoyo kousa, Nokori kousa, Otome gousa, Okina gousa, Tatsiri kousa, Tsiguiri kousa, Tanare gousa, Tamomono kousa, Tsjomi gousa.
- 469. Pyrola media (Sw.); ericaceæ (R. Brn.).—
  Itsi yak sau. 鹿蹄草 Lŏ tî ts'aò, j. Rok
  teï sau (Herbar. Itôk. 24); 紫背天葵
  Tsè peï t'iên k'oûeï, j. Si baï ten gui.
- 470. Pyrus spectabilis (Ait.); pomaceæ (Juss.).—
  Kaï dau. 海棠 Hài t'âng; 海紅 Hài
  hoùng, de la Chine occidentale.
- 471. Quadriala lanceolata (S. et Z.); corneæ (Dec.).
   Tsoukoubane, Kogui no ki. 都念子
  Toû niên tseù, j. To nen si (Herbar. Itôk.
  128).
- 472. Quamoclit vulgaris (Linn.); convolvulaceæ (R. Brn.). Rou koou sau. (留紅草)

- 473. Quisqualis sinensis (Lindl.); combretaceæ (R. Brn.) 使君子 Ssè kiûn tsèu, j. Si koun si; 留求子花 Lieou kiou tsèu hoâ, j. Riou kiou si kwa (Kwa wi, Arb. I, 1).
- 474. Ranunculus auricomus (Linn.); ranunculaceæ (Dec.). Kin poou gue. 毛 黃 Maô kén, Maô kouén, j. Moou kon.

475. RANUNCULUS sceleratus (Linn.). — Tagarasi, Takousi, Kaïrouno kidsouke. 石龍 芪 Chǐ loung joúi, j. Seki rioa zeï.

- 476. RANUNCULUS ternatus (Thb.). Kits'neno botan, Guitsiguitsi gousa. 回回 端 Hoeî hoeî soán, Kwaï kwaï san (Herbar. Itôk. 223).
- 477. Raphanus sativus (Linn.); cruciferæ (Juss.).
   Dai kon. 大根 Tá kên, j. Dæi kon; 蘿蔔 Lô pĕ, j. Ra fouk.
- 478. RETINISPORA obtusa (S. et Z.); cupressineæ (Richard). Fino ki. 构 Kouei, Keusi, j. Kwaï; 扁柏 Piên pě, j. Fen bak, Hen hak.
- 179. RETINISPORA pisifera (S. et Z.). Sawara gui. The Hoâ pĕ, j. Kwa bak; l'arbre 大规 Tsin des Japonais.

480. Retinispora squarrosa (S. et Z.). — Sinobou fiba.

481. Rhamnus crenatus (S. et Z.); Rhamneæ (Juss.).

— Isono ki; Ouba ki (de la prov. d'Ise).

- 482. Rhapiolepis japonica (S. et Z.); pomaceæ (Juss.). Fakarino mi, Sira side, des îles de Lieou kieou.
- 483. Rhododendron indicum (Sweet.); ericaceæ (R. Brn.). Tsoŭtsoúzi. 頭 頂 Tchĩ tchoǔ, j. Teki tsjok.
- 484. Rhododendron linearifolium (S. et Z.). Sen dai tsoutsouzi.
- 485. Rhododendron Metternichii (S. et Z.). 石 南。石南花 Chǐ nan, Chǐ nân hoâ, j. Seki nan, Seki nan kwa, vulg. Sjak nan gue, Sjak na gui (Kwa wi, Arb. III, 10).
- 486. Rhododendron molle (S. et Z.). Yodogava tsoŭtsouzi. 紫頭區 Tsè tchĩ tchoŭ, j. Si teki tsjok; rhododendron flore purpureo (Kaempf. Amæn. p. 848).
- 487. Rhodomyrtus tomentosa (Dec.); myrtaceæ (R. Brn.). Ten nin kwa. 天人花 Tiên jîn hoâ, i. e. flos angelica.
- 488. Rhodotypos kerrioides (S. et Z.); rosaceæ (Endl.). Siro yamabouki (Kwa wi, Arb. III, 5).
  - 489. Rhus radicans (Linn.); anacardiaceæ (R. Brn.).
     Tsoŭta ourousi, i. e. rhus radicans, Yama ourousi. 莫生的 炒 Wán sêng keôu wèn, j. Man seino kau boun; 野 葛 Yè kŏ, j. Ya kats (Herbar. Itôk. 122).
  - 490. Rus semialata (Murr.), var. Osbeckii (Dec.).

- 491. Rhus succedanea (Linn.). Rooano ki, Rauno ki, c'est-à-dire le cirier. C'est avec les fruits verts de cet arbre que l'on fabrique une espèce de cire appelée Ki rau (Ki ró), c'est-à-dire cire végétale (Herb. Itôk. 416).
- 492. Rhus sylvestris (S. et Z.). Roouno ki, Rauno ki. Les Japonais ne distinguent pas le Rhus sylvestris du Rhus succedanea.
- 493. Rhus vernicifera (Dec.). Ourousino ki, arbor vernicifera. Тей Тей Тей Сhoù (Tsixú, Tsăt xú, Loureiro, Flor. coch. I, 411), j. Sits zjou.
- 494. Ribes fasciculatum (S. et Z.); ribesiaceæ (Endl.). Yabou sanzasi, Ki fiyodori (Herb. Itôk. 173).
- 495. RICINUS communis (Linn.); euphorbiaceæ (Juss.).—Fima, vulg. Kara gasiva. 竟 流。 京 中 Pî mâ. C'est de la Chine que le ricinus communis a été importé au Japon, les feuilles s'y nomment karaye (唐 在 Tâng jîn), et l'huile est connue sous le nom de Tau goma (唐 胡 流 Tâng hoû mâ).
- 496. Rosa Banksiæ (R. Brn.); rosaceæ (Endl.). 木香花 Mö hiâng hoâ, j. Mok kau kwa.
- 497. Rosa hystrix (Lindl.); rosaceæ (Endl.). —

Naniva ibara, rose de Naniva ou de la prov. de Sets. 会 櫻子 Kin yîng tseù.

- 498. Rosa multislora (Thb.) (!).—No ibara. 野 薔 游 Yè tsiâng weî, j. Ya sjau vi (Herb. Itôk. 151).
- 499. Rosa rugosa (Th.). Fama nasoŭ 政境 形 Meî koueî hoâ, j. Maï kwaï kwa; 作 和 花 Paï hoeî hoâ, j. Maï kwaï kwa (Kwa wi, Arb. IV, 17).
- 500. Rosa semper virens (Linn.). San seo ibara. 月季花 Youě kí hoâ, j. Kets ki kwa species.
- 501. Rottlera japonica (Sprgl.); euphorbiaceæ (Juss.). Aka me gasiva, Adsousa, Go saī ba, Teousinoki. 泽 Tsè; 太王 Mö wâng (Kwa wi, Arb. I, 18).
- 502. Roxburghia phyllantha (S. et Z.); roxburghiaceæ (Wall.).—Fyak bou, Fototsogra. 百部 Pě poú, j. Fyak bou; 百條根 Pě t'iaô kên, j. Fak teô kon; 蔓生百部 Wán sêng pě poú.
- 503. Roxburghia rhyzantha (S. et Z.)—特生 百部Tě seng pě poú. (Kwa wi, Herb, IV, 15.)
- 504. Rubia manjista (Roxb.); rubiaceæ (Juss.). Aka ne, Akane kadsoura. 声声 Tsién ts'aò,

- j. Sen sau; 克 蘆 Jôu bû (Herbar. Itôk. 535; Kwa wi, Herb. IV, 23).
- 505. Rubus corchorifolius (Linn. fil.); rosaceæ (Endl.). Ki itsigo, i. e. rubus caule erecto firmo.
- 506. Rubus palmatus (Thb.). Ava itsigo. 線節子 Hiouên keoû tseù, j. Ken koou si; 鄉節草 Hiouên keoû ts'aò, j. Ken koou sau; 拘朴子 Kiû p'ŏ tseù.
- 407. Rubus parvifolius (Linn.). Navasiro itsigo (Herbar. Itôk. 15).
- 508. Rubus ribifolius (S. et Z.). Toou itsigo, Toou momizi itsigo.
- 509. Rubus rosæfolius (Linn.). Tokin ibara.
- 510. Rubus Thunbergii (S. et Z.). Kousa itsigo, Yabon itsigo, Tsourou itsigo, Toki sira itsigo. 蓬 真 Poung louì.
- 511. Ruellia japonica (Thb.); acanthaceæ (R. Brn.).

   Ise fanabi, Iwa kikyau.
- 512. Rumex crispus (Linn.); polygoneæ (Juss.). Yama dai wau.
- 513. Ruta graveolens (Linn.); rutaceæ (Bartl.). Fenroûda (en hollandais wynruit). Le Japon doit cette plante aux Européens.
- 514. Salisburia adiantifolia (Smith); taxineæ (Richard). Itsjo no ki, I teo no ki (一 葉

- 樹)銀杏 Yîn hèng, j. Guin an; 公孫 樹 Koùng sûn choú, j. Koou son zjou.
- 515. Salix japonica (Thb.); salicineæ (Richard).
   Iwa yanagai.
- 516. Salix integra (Thb.)—Faboso yanagui, i. e. salix fol. angust. 細葉水楊 Sí yĕ chouì yâng, j. Saï yev soui yau.
- 517. Salix Sieboldiana (Bl.). Yama yanagui.
- 518. Salvia japonica (Thb.); labiatæ (Juss.). Goma todome, Tamoura sau. 鼠尾草 Choù wel ts'aò, j. Sobi sau (Herbar. Itôk. 531).
- 519. Sapindus mukurossi (Gaertnr.); sapindaceæ (Juss.). Moukoŭrozi. L'arbre s'appelle 標 見 Piên mŏ; les fruits s'appellent 無 思 Woû hoán tseù, et Tsoûbou à Miyako.
- 520. Sambucus ebuloides (Desvx.); lonicereæ (Endl.).

   Niva toko, Tatsouno ki. 野黃楊 Yè hoâng yâng, j. Ya wau yau; 接骨木 Tsiĕ koŭ mŏ, j. Sets kots mok (Kwa wi, Arb. IV, 17).
- 521. SAURURUS cernuus (Dec.); saurureæ (Richard).

   Fan gue sau, Katasiro koasa, Osiroi kake.

  三 白草 Sân pě ts'aò, j. Sambak sau; 三 葉白草 Sân yě pě ts'aò (Kwa wi, Herb. IV, 6).
- 522. Saussurea japonica (Dec.); compositæ (Juss.).

   Miyako azami.

- 523. Saxifraga cortusæfolia (S. et Z.); saxifrageæ (Dec.).—Daï mo zi sau. 虎耳草一種 Hoù eùl ts'aò, j. Ko zi sau species.
- 524. Saxifraga sarmentosa (Linn.); saxifrageæ (Dec.).

   Youkino sita. 東耳草 Hoù eùl ts'aò,
  j. Ko zi sau (Herbar. Itôk. 383).
- 525. Schizocodon soldanelloides (S. et Z.); polemoniacæ (Vent.). Iwa kagami (Herb. Itôk. 5).
- 526. Schizophragma hydrangeoides (S. et Z.); saxifrageæ (Dec.).— Gotoou dsourou, Tsourou demari. 旅海 T'êng sieoù k'ieoù, j. Toou siou kiou.
- 527. Skiadopytis verticillata (S. et Z.); abietineæ (Richard). Kin sau. (金松 Kîn soùng, i. e. pinus aurea) j. Kau ya maki (高野槇) des Japonais.
- 528. Scilla japonica (Thb.); liliaceæ (Juss.). Sjan zjan- (vulg. Seó zeó) -bakama. (松上 L Soûng cháng paò.)
- 529. Scirpus articulatus (Linn.); cyperaceæ (R. Brn.).
   San kak sougue, San kak i, i.e. scirpus tricornis. 萬草 Piâo ts'aò, j. Feò sau.
- 530. Scirpus cyperinus (Kth.). Aboŭra gaya. 前草 K'ouáï ts'aò, j. Kwaï sau; 浪尾 尾 Lâng weì ts'aò, j. Rau bi (Herbar. Itôk. 534).

- 531. Scirpus maritimus (Linn.). Kasa sougue. 臺 Taî, j. Taï.
- 533. Serissa fœtida (Commers.); rubiaceæ (Juss.).
   1 Fak tsjau gue (日子文章) (Herb. Itôk.
  421).2 Tan tsjau gue (Herb. Itôk. 422). Prioris
  variet.
- 534. Sesamum orientale (Linn.); bignoniaceæ (R. Brn.). 胡麻 Hoù mâ, j. Go ma, Siro goma (白油麻 Pě yeôu mâ), variet. alba; Koŭro goma (黑油麻 Hě yeôu mâ), variet. nigra.
- 535. Sigesbeckia orientalis (Linn.); compositæ (Juss.). Menamo mi, Isi motsi. 新英 Hì hiên, j. Ki ken (Herbar. ltôk. 578). 希賢 片 Hî hiên ts'aò, j. Ki ken sau (Kwa wi, Herb. I, 18).
- 536. Sieversia dryadroides (S. et Z.); rosaceæ (Endl.). Tsin gourouma.
- 537. Sinapis cernua (Thb.); cruciferæ (Juss.). Taka na. 大芥 Tá kiái, j. Dai kai.
- 538. Sinaus japonica (Thb.) (e China). Karasi, i. e. nerba saporis acris. 芥 Kiáī, j. Kaī. 芥 Kiáī tsáī.

- 539. Sinapis integrifolia (Willd.).— Karasi. 芥菜
  Kiáï tsáï.
- 540. Siphonostegia chinensis (Benth.); scrophula-rineæ (R. Brn.). Fiki yomogui. 若 簡 Ngân liù, j. An ryo; 鬼油脈 Koueì yeoû mâ.
- 541. Sisymbrium Irio (Linn.); cruciferæ (Juss.). Tago boou, Aze daï kon. 木 芹菜 Chouì kiáï tsáï, j. Souï kaï saï.
- 442. Sisymbrium Sophia (Linn.). Kouzira gousa.
- 443. Skimmia japonica (Thb.); aurantiaceæ (Juss.).

   Miyama sĭkimi. 英 草 Yîn yû, j. In ou.
- 544. Smilax China (Linn. Thb.); smilaceæ (Lindl.).

   Saroutori, Saroutori ibara, Sarou kaki, Wa san ki rai (i. e. Sankirai japonicum). 表 取 Pă k'iă, j. Bakkats. C'est par méprise qu'au Japon on donne également le nom de San ki rai à la plante Saroutori ibara.
- 545. Smilax pseudochina (Linn. Thb.). San ki raï. 木 猪 苓 Mö tchoù lîng, j. Bok tsjo rei. 土 茯 苓 Toù foŭ lîng, j. Do bouk ryau (Kwa wi, Arb. III, 9).
- 546. Som hispida (Moench.); papilionaceæ (Linn.).

  Mame, Daï dsou. 大豆 Tá teoú, j. Daï toou,
  vulg. Daï dsou.
- 546\*. Spinacia oleracea (Linn.); chenopodeæ (Bartl.).

   Fau ren sau, Kara na. 波斯草 Po sse

- ts'aò (i.e. herba persica). 菠菜 Po tsáī. 菠菜 Po lêng tsáï.
- 547. Spiræa aruncus (Linn.) (!); rosaceæ (Endi.).

   Yama bouki sjau ma (Herbar. Itôk.).
- 549. Spirea prunifolia (S. et Z.). Faze bana, Sizimi bana, Sizime bana de la prov. de Owari. 王宫 You sie, j. Gyok sets. Waravouyekouvono bana (笑語 芯 Siaô ye hoâ) (Kwawi, Arb. I, 8).
- 550. Spiræa Thunbergii (S. et Z.). Youki yanagui, i. e. salix nive obruta; Iwa yanagui, i. e. salix rupestris. Kogome bana. \*\*

  Tchîn tchôu hoâ (Kwa wi, Arb. II, 20).
- 551. Splitgergeria japonica (Miqu.); urticaceæ (Dec.). Raseita sau.
- 552. Stachyurus præcox (S. et Z.); pittosporeæ (R. Brn.). Ki foudsi, vulg. Ki fouzi, i. e. Fudsi arboreum. Mame foudsi. The Tsing tsië hoâ, j. Sei sets kwa.
- 553. Staphylea bumalda (S. et Z.); staphyleaceæ (Bartl.). Mitsouba outsougui. 省油 法的 Sîng kôu yeôu, j. Seï ko you (Herbar. Itôk. 230).
- 554. Statice japonica (S. et Z.); plumbagineæ (R. Brn.). Fama go boou.

- 1555. STAUNTONIA hexaphylla (Decaisn.); lardizabaleæ (Decaisn.). Moŭbe, Moube kadsoura, Tokiva akebi, Ikousi. 假荔枝 Kià lí tchi, j. Ka reï si; 野人瓜 Yè jîn kouâ, j. Yazin kwa.
- 556. Stephanandra flexuosa (S. et Z.); saxifrageæ (Dec.). Kogome outsougui, Oubasoukasi (Herbar. Itôk. 89). C'est la plante qui porte, dans l'herbier de Thunberg, le nom de spiræa chamædrifolia (Linn.).
- 557. Sterculia tomentosa (Thb.); sterculiaceæ (Vent.). Ao guiri, Ao nyorovi. 碧梧 Pǐ oû, j. Fekigo; 梧桐 Oû t'oûng, j. Go toou, Go toou guiri (Kwa wi, Arb. III, 15).
- 558. Stillingia sebifera (Michx.); euphorbiaceæ (Juss.). Ou kiou. 鳥 和 Où k'ieoù. 鳥 如 Où k'ieoù. 鳥 口木 Où k'ieoù mŏ, j. Ou kiou bok.
- 559. Stuartia monadelpha (S. et Z.); ternstroemiaceæ (Dec.). Nâtsou tsoubaki.
- 560. Styphnolobium japonicum (Schott.); papilionaceæ (Linn.). Yen zjou. 棋 Kouaï; 聲 舌樹 Chîng yîn choú, j. Seī in zjou (Kwawi, Arb. IV, 19).
- 561. Styrax japonicum (S. et Z.); styraceæ (Endl.).

   Tsisano ki, Tsisjano ki. 齊泉果 Tsitun kò, j Seï ton kwa (Herbar. Itôk. 64).
- 562. Styrax obassia (S. et Z). Ohoba tsisa (i. e. ma-

crophylla lactuca), Bak oan bok. (白雲木 Pě yûn mö).

563. Symplocos myrtacea (S. et Z.); styraceæ (Endl.).

— Inoko siba., Miyama nigaki.

- 564. Symplocos prunifolia (S. et Z.). Faino ki, Some siba. 山 禁 Chân fân, j. San pan (Herb. Itôk. 36).
- 565. Tamarix chinensis (S. et Z.); tamariscineæ (Link.). 御柳Yú lieoù, j. Go riou, i. e. salix regalis. 三春柳 Sân tch'ûn lieoù, j. San sjoun riou (Kwa wi, Arb. III, 11).

566. Taxus cuspidata (S. et Z.); taxineæ (Richard).

—— Arara gui. 术 心 Chour sôung, j. Soui sjau.

- 567. Ternstroemia japonica (S. et Z.); ternstroemiaceæ (Dec.). Mok kok. 木木犀 Choùi mŏ sî, j. Soui mok seï.
- 568. Tetranthera japonica (Sprgl.); laurineæ (Vent.).
   Kei zjou, Fama biva (Herbar. Itôk. 89).
- 569. THALICTRUM rubellum (S. et Z.); ranuncula-ceæ (Dec.). Kara matsou snu. 升 脈
   種 Ching mâ (j. Sjau ma), variet.
- 570. Тиел sinensis (Linn.); ternstroemiaceæ (Dec.).
   Tch'â, j. Tsja.
- 571. Thermopsis spicata (Ledbr.); papilionaceæ (Linn.). Sen duï fagui. 野 知 Yè kiouč mîng, j. Ya kets meï.

- 572. The arvense (Linn.); cruciferæ (Juss.).—
  Outsiwa gousa.
- 573. Thuia orientalis (Linn.); cupressineæ(Richard).

   Konote gasiva (吳羊柏 vulg. Jap.)

側 枯 Tsě pě, j. Sok vak.

- 574. Тиля pendula (Lamb,). Ito fiba, Ito sougui, Fyok fiba, Sin sun (non Sisan Endl. Synops. conif. p. 49).
- (Richard).—Sawara, Sawarano ki, Fiba, Asoavi. (Richard).—Sawara, Sawarano ki, Fiba, Asoavi. 海洋 注 口 Lô hán pě, j. Rakan fak; 原 お Yên tch pě, j. Gan si fak (Kwa wi, Arb. I, 19). Les charpentiers japonais désignent le bois de cet arbre sous le nom de Asoanaro.
- 576. Tilia argentea (W. et Kit.); tiliaceæ (Juss.).
   菩提樹一種 Poû t'î choú; j. (Bo
  dai zjou) species. 成道 村 Tch'ing taò
  choú, j. Seidau zjou (Kwa wi, Arb. I, 16).
  b Tilia species. Bo dai zjou, Sinano ki.

577. Tilia microphylla (Vent.). - Bo dai zjou.

- 578. Torreya nucifera (S. et Z.); taxinese (Richard.).

   Kaya. 相译 Fèï.
- 579. Trapa bispinosa (Roxb.); halorageæ (R. Brn.).
   震。Lîng, j. Ryoou; 菱 角 Lîng kiö, j. Ryoou kak.
- 580. Trapa incisa (S. et Z.). Fist. 变。变质 Ki, Ki chǐ, j. Ki, Kinits (Herbar. Itôk. 6 1 4).

- 581. TRICYRTHIS hirta (S. et Z.); melanthaceæ (Endl.).

   Fodotoguisou sau. 油黑片草 Yeôu tièn ts'aò, j. You ten sau.
- 582. Tripetaleia paniculata (S. et Z.); olacineæ (Mirbel). Matsouno kifada. Fo tsoutsouzi de la province de Moutsou.
- 583. Тятісим vulgare (Vill.). Ko mougui. Ду Siaò mě.
- 584. TROCHODENDRON aralioides (S. et Z.); magnoliaceæ (Dec.). Yama gourouma (de l'île de Nippon. (足術的) Pî lân choú, j. Bi ran zjou des îles de Yezo) (Herbar. Itôk. 168).
- 585. TROCHOSTIGMA arguta (S. et Z.); dilleniaceæ (Dec.).—Sira koutsi, Sarou nasi. 獨有 技术 Mi heou t'aô.
- 586. TROCHOSTIGMA polygama (S. et Z.). Nâtsou moume, Matatabi. 木天蓼 Mo t'iên liaò, j. Mok ten ryau; 蓬萊金蓮枝 Poung laï kîn liên tchî, j. Foou rai kin ren si (Kwa wi, Arb. II, 4).
- 587. Trochostigma rufa (S. et Z.). Sira koutsi.
- 588. TROCHOSTIGMA Volubilis (S. et Z.).—Sira koutsi kadsoura. 含水藤 Hân choùi t'êng, j. Kan soui toou.
- 589. Urena morifolia (Dec.); malvaceæ (Juss.). —
  Bon den kwa. (梵天花 Fân tiên hoâ,

c'est-à-dire la fleur du dieu Brahmâ). Odan kwa.

- 590. Urtica bulbifera (S. et Z.); urticaceæ (Dec.).

   Ira kousa, Ma mousi kousa. 黃麻 Ts'in
  mâ j. Sin ma
- 591. URTICA nivea (Linn. Thb.):—Kara mousi, Kara wo, Siro wo, vulg. Ma wo. The Transfer Tchoû ma, j. Sjo ma (Herbar. Itôk. 469).
- 592. Untica petiolaris (S. et Z.). Kouwa kousa, Kouva kousa, No mawo (Herbar. Itôk. 501).
- 593. URTICA Thunbergiana (S. et Z.).—Kousa ma wa
- 594. Uvularia cirrhosa (Thb.); uvularieæ (A. Gray.).

   Farou youri (le lis printanier), Amikasa
  youri, Favakouri. Péï moù, j. Baï mo
  (Kwa wi, Herb. I, 2). Pói mà. Loureiro, Flor.
  coch. p. 423.
- 595. VACCINIUM bracteatum (Thb.); ericaceæ (R. Brn.). Wakouraba. 病 葉 Ping yĕ, j. Fyau yev (Herbar. Itôk. 77).
- 596. Veratrum nigrum (Linn.); melanthaceæ (Endl.).
  —Sjou roou sau, c. à. d. plante qui ressemble au palmier Sjou roou, Negaivano ri ro. (蒸管 Ts'oùng kouan lí loù).
- 597. Verbena officinalis (Linn.); verbenace (Juss.).
   Ba ben sau, Koama tsoudsoura. 馬鞭草
  Mà piên ts'aò.

- 598. Veronica anagallis (Linn.); scrophularineæ (R. Brn.).—Kava dsisa, i. e. lactuca fluviatilis. 木 营 Choul k'où mal, j. Soui kou mai.
- 599. VERONICA arvensis (Linn.). Inou fougouri, Inouno fougouri. 婆婆莉 Pô pô nă, j. Ba ba nooă.
- 600. Veronica chamedrys (Linn.). Eyek sau.
- 601. VERONICA japonica (Steudl.). Kou kai sau. (九蓋草) 草本葳顯仙 Ts'aò pèn weî ling siên (Herbar, Itôk. 345).
- MO2. VERONICA longifolia (Linn.). Rou ri torano-wo, Fakou zen sau. 冤兒尾笛 Toú eûl wèi miâo.
- 603. Veronica paniculata (Linn.). Yama toranowo.
- 604. Viburnum dilatatum (Thb.); lonicereæ (Endl.).
   Gama zoumi, Iyozome. Ж Кіё mi, j. Keo mei.
- 605. VIBURNUM odoratissimum (Ker.). San go zjoa, Ki san go. 到 我 我 Sân hôu choù (Herbar. Itôk. 215).
- 606. Viburnum tomentosum (Thb.).— Yama demäri. 期媒樹 Hoû t'iĕ choú.
- 607. Vinca rosea (Linn.); apocynaceæ (R. Brn.).—
  Fakeitoou, Nisiki sau, Gan rai koou. 雁 (et 原) 來和 Yen lai houng.
- 608. Vinceтохісим amplexicaule (S. et Z.); ascicpiadeæ (Juss.). Rok won satt.

609. Vincerdxicum atratum (S. et Zi)k → Foanavara saa. 白液 Pě weî, j. Fak bi.

Tsourou gasiva, Kirino fa seou. 白被一種 Pě wei species. 羅 Lo ma, j. Rama.

611. Viola canina (Linn.); violariese Dec.). — Ya-

612. Viscum Kaempferi (Dec.); lorantheæ (Lindl.).

Matsouno yadori ki, Matsou foya. 大人 上 等

全 Sôung cháng ki sêng, j. Sjau zjau ki sei
(Herbar. Itôk. 520).

613. Vriex centrabifolia (S. et Z.); verbenaceæ (Juss.).

— Nin zin bok. (人 麥 木 Jin sên mö).

1. et arbor folils Gin seng similibus; 往期 Meoù king. 黃州 Hôang king. Cet arbre a été introduit au Japon en 1716 (Kwa wi. Arb. IV, 1).

614. Vitex oyata (Tab.). — Fama gan, Fama ka-dsoura, Fama sikimi, Fama tsoubaki. 僧法 Seng fa chi, j. Soon fan zits; 臺井川子 Wan king tseu, j. Man kei si (Kwa wi, Arb. II, 8).

615. Verus ficifolia (Bunge); ampeliate (Kunth.); vitis labrusca (Thi ) vitis Thumbergii (S. et Z.). — Yebi tsourau, Inou nebi, Inou boudoou, Yama boudoou. 頭 頭 Ying.yō, j. Yeiik; 高 翼 Yen yō; 崗 Kâng; 山蒲 (葡) 右

- Chân pôu taô, j. San boudau (Herbar. Itôk. 243).
- 616. Vitis flexuosa (Thb.). San kak sau, Sou-koute, Koyebi.
- 617. Vitis japonica (S. et Z.). Bin bo kadsoura, Bin bo dsourou. 烏 茲 苗 Où liên mei, j. Ou ren mai; 黑茲 Hě liên (Herbar. Itôk. 603).
- 618. Viris vinifera (Linn.). Bon doon. 葡萄 Poû t'aô, j. Bon dau.
- 619. Wahlenbergia marginata (Dec.); campanulaceæ (Dec.). Fina kikyau — 細葉沙 Si yě châ, j. Saï yev (yov) sja (Herbar. Itôk. 249).
- 620. Wisteria chinensis (Dec.); papilionaceæ (Linn.). Fondsi, vulg. Fonzi. 本下下 Tsè t'êng, j. Si toou (Herbar. Itôk. 525).
- 621. Xanthium strumarium (Linn.); compositæ (Juss.). Onamomi. 莫耳 Sì eùl, j. Si zi.
- 622. Youngia dentata (Dec.); compositæ (Juss.).—Yakoŭ si saû, Koyore gousa.
- 623. Zanthoxylon ailanthoides (S. et Z.); zanthoxyleæ (Adr. Juss.). Kardsoune san sjan, piper corniceus. 起椒 Youĕ tsiaô (j. Yetsou sjan), h. e. piper regionis Tchĕ kiâng); 食菜 Chǐ tchoù yû (Kwa wi, Arb. fasc. IV,

624. Zanthoxylon piperitum (Dec.). — San sjau, San seo (vulg.), piper montanus. 秦椒 Ts'în tsiâo (Herbar. Itôk. 375).

627. Zea mays (Linn.); gramineæ (R. Brn.).—
Nan ban kibi, Kauraï kibi. 王 蜀黍 Yoŭ
choù choù (Herbar. Itôk. 463).

628. Zingiber mioga (Bosc.); zingiberaceæ (Adans.).

— 葉 荷 Jång hô, j. Zjau ga (pron. Zjó

ga), vulg. Miyau ga (Miô ga), Meou ga (Meô ga) et Mega, Miga (Herbar. Itôk. 577).

629. Ziziphus sinensis (Lam.); rhamneæ. — San sau, Kara nats'me, Sane bouto nats'me. 接來 Soân tsaò, j. San sau; 煋 犀 Sîn sîng kờ (de la Chine méridionale). Les Chinois distinguent deux espèces de ziziphus, savoir : (a) une grande, dont les fruits, cueillis lorsque leur couleur rouge indique qu'ils sont com-

plétement mûrs, et ensuite séchés, font un article de commerce : c'est le ziziphus vulgaris (Lam.) ou ziziphus jujuba (Mill.), appelé Tsaò par les Chinois, Natsme par le Japonais; et (b) une petite espèce, dont les fruits qui ont la grandeur d'une baie de café, sont d'un goût acide, et que l'on appelle pour cette raison les fruits acides du ziziphus Soân tsaò. Les Japonais les désignent tant sous le nom de Kara natsme, c'est-à-dire ziziphus de la Chine, que sous celui de Sane bouto natsme, ce qui signifie ziziphus aux gros grains. C'est le Ziziphus sinensis (Lam.).

630. Zoysia pungens (Willd.); gramineæ (R. Brn.).

— Sen ri tsik.

## TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS CHINOIS.

Chân fân, 24.
Chân fân, 564.
Chân hẽ teoú, 217.
Chân tch'â hoâ, 110.
Chân tch'à k'o, 155.
Chân tch'à tseù, 176.
Chân tch'où yu, 167.
Chân tsâ, 176.
Chân tsâ, 176.
Chân tsâ tseù, 176.
Chân tsâ tseù, 176.
Chân tsâ tseù, 176.
Chân glũ, 422.
Chê hiâng pẽ hō, 326.

Chê joui ts'aò, 441.
Chê kân, 405 \*.
Chê poû taò, 36.
Chi, 461.
Chi choù, 211.
Chi lieoù, 465.
Chi lieoù tch'â, 109.
Chi lòung joui, 475.
Chi lòung tàn, 251.
Chi nân, 485.
Chi nân hoâ, 485.
Chi sān lîng, 119.
Chi sòung, 424.

| Chi tchoû yû, 358.              | Hán fầng ì, 157, 362.                 |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| •                               | Hán tsaí, 376, 377.                   |
| Chi tsaò, 167.                  | Hě liên, 617.                         |
| Ching mâ, 569.                  | He soûng, 426.                        |
| Choù k'ioù ts'ao, \$56.         | He soûng, 426.  He yeoû mâ, 534.      |
| Choù wei ts'aò, 518.            | Heoù p'o, 349.                        |
|                                 | Hì hiên, 535.                         |
|                                 | Hî hiên ts'ao, 535.                   |
| Chouì kiai tsai, 541.           | Hiâng foù tseù, 189.                  |
|                                 | Hiáng jǐ k'oueî, 263.                 |
| Choul lă choú, 320.             |                                       |
|                                 | Hiouên keoû tseù, 506.                |
| Chouì mŏ sî, 567.               | Hò chǐ lieoû, 566.                    |
| Choul pai, 401.                 | Hô paô meoù tân, 228.                 |
| Choul soung, 566.               | Hò t'án moù ts'aò, 368.               |
| Chouì tchî hoậ. 250.            | Hŏ hoân io                            |
| Choun yîng, 268.                | Hoâ koŭ choú, 94è                     |
| Chûn tsai, 329.                 | Hoâ k'oueî, 351.                      |
| ${f F}=\{i,j,j:i\in i\}$        | Hoâ pĕ, 479.                          |
| Fèi, 578.                       | Hoâ t'oûng, 413.                      |
| Fei tsai, 532.                  | Hoâ tsiaô, 625.                       |
| Feoû lân lô lě, 493. 11 1 1 1 1 | Hoân, 303.                            |
| Foû î, 61.                      | Hoâng hoâ fân loù, 339.               |
| Foŭ nieoû hoâ, 83.              | Hoâng kîn, 265.                       |
| Foû sâng hoâ, 267.              | Hoâng kîng, 613.                      |
| Foŭ sâng hoâ, 267.              | Hoâng liên, 160.                      |
| Foú tseù, 22.                   | Hoâng tchî tseth, 249.                |
| Foû yoûng, 266.                 | Hoâng yâng mö, 98.                    |
| Foung, 19.                      | Hoeî hoeî soán, 476.                  |
| Foûng lûn tsai, 361             | Hoeî tiĕ, Hoeî t'iao, 135; max 2      |
| Foûng siên hoâ, 293.            | Hoù eùl ts'aò, 523,524.               |
| Foung t'eng wan, 427.           | Hoù tch'àng, 439.                     |
| Foung wei tsiao, 185.           | <b>⊯</b> où ts' <b>é, 190-191.</b>    |
| H                               | Hoû mâ, 534.                          |
| Haì chǐ lieoû, 108.             | Hoù t'ič choù, 606 a ja sa ja sa sa   |
| Hai siên hoâ, 209.              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Hai soûng, 425.                 |                                       |
|                                 | Hoûng hoâ tạn , a, a p et y a trai a' |
|                                 | Hoûng lân hoậ, 1.224                  |
| Hai t'oûng hoâ, 429.            | Hoûng ts'aby 442 great                |
| •                               |                                       |

Ι

I î, 50°.

ŀ

Jâng hô, 628. Jèn tchì ts'aò, 293. Jîn sên mö, 613. Jin toung, 332. Jo koueî, 141. Joû liû, 504.

K

Kâng, 615. Keoù eûl tsái, 120. Keoû k'i, 337. Keoû kiŭ, 27. Keoù koŭ, 384. Keoù koŭ nân t'iên, 82. Keoù tchîn, 435. Ki, 337. Kí, 580. Kí chỉ, 580. Ki i, 139, 140. K'î kouân, 125. Kî t'eoû, 232. . K'î yèn ts'aò, 317. Kí tsî koûng, 430. Kià lí tchî, 555. Kiž tchou tao, 381. Kiái, 537, 538. Kiái tsái, 538, 539. K'iâng hồ, 55. Kiảng toù, 189. Kiaô mě, 440. Kiaô më yë pei mou, 324. Kiế hiâng, 219. Kiế kèng, 432. Kiế mì, 604. Kièn, 232. Kien niedu tseu, #18. Kieoù kái tsad, 601. K'ieoù lî hiâng, 388.

K'ieoù lûn ts'ab, 449. K'ieoù yîng mei, 136. Kin hiâng loù, 387. Kîn kân, 146. Kîn kâng tsouân, 56. Kin kiŭ, 146. Kîn mö làn, 265. Kîn ssê meî, 288. Kîn ssê t'aô, 289. Kîn số lân, 138. Kîn soûng, 527. Kín taí hoâ, 209. Kîn tsaò, 147. Kîn tsiên soûng, 7. Kin yĕ keoû wên, 170. Kîn yîng tseu, 497. Kiou, 468. Kiouén tan, 328. K'iú mě, 202. Kiù p'ò tseù, 506. Kŏ, 391. K'où kiaô mě, 444. Kouai, 561. K'ouái ts'aò, 53o. K'ouàn toûng hoa, 375. Kouéi, kouái, 478. Kouei, 131. Kouei choú, 141. Kouei pě, 304. Kouei tchin wad, 87. Kouèi yeoû mâ, 540. Kouên lûn ts'aò, 199. Koûng sûn choú, 514.

Lă meî, 136. Lân kiŭ, 106. Lâng pà ts'aò, 88. Lâng wei ts'aò, 53o. Leoû teoù tsai, 52.

Lí mo, 40. Lî tch'âng, 218. Lí tch'ûn hoâ, 404. Liên, 358. Lien hoa, 379. Liên k'iâo, 244. Liên tsiên ts'aò, 380. Lieoû hoàng ts'aò, 385. Lieoû hoûng ts'aò, 472. Lieoû k'ieou tseù hoâ, 473. Lieoù yĕ hoâ, 387. Lín mö, 459. Ling, 230. Ling, 579. Ling, 579. Ling kio, 579. Liŭ ts'ad, 274, 275. Liú soûng, 4. Lô hán choú, 435. Lô hán pĕ, 575. Lô hán soûng, 435. Lô mã, 365, 610. Lô pě, 477. Lö chi, 350. Lŏ pŏ, 194. Lö ting tse, 309. Lo sin fou, 271. Lö yĕ soûng, 7. Lö tî ts'aò, 469. Louan choù, 311. Louân mö, 311. Loung tchâo tsi, 223. Loûng yâ ts'aò, 29.

Mà hién, 446. Mà lân, 66. Mà liaò, 438. Mà piên ts'aò, 597. Mà siên haô, 414. Mà sîn haô, 414.

M

Mà tch'i hiện, 446. Mà tch'i hiến yế king tiên, 532. Mà teoû ling, 60. Mà tỉ hiâng, 318. Mà tsoui mò, 41. Mán tô lô hoâ, 197, 198. Mâng, 225". Mâng nieoû eûl miâo, 252. Màng ts'aò, 292. Maô kén, Maô kouén, 474. Maô liên tsaí, 423. Mě teoù ts'aò, 218. Meî, 456. Meî koueî hoâ, 499. Meî pŏ ts'aò, 406. Mei t'aô, 460. Meoù hao, 62. Meoù king, 613. Meoù tân, 396. Mì nâng, 405. Mién hoâ, 259. Mien tsaò eul, 73. Mîng youe, 14. Mŏ fàng 1, 158. Mö hiàng hoà, 496. Mŏ kîn, 268. Mŏ kouâ, 186. Mŏ iân, 95. M64i, 290. Mö liên, 239. Mŏ liên hoâ, 95. Mŏ mouân t'eoû, 239. Mŏ pĭ, 348. Mổ sĩ hoâ, 388. Mö tchoû lîng, 545. Mö t'oûng, 33. Mö wâng, 501.

N Nàn kiái tsái, 53.

Moû, 236.

Nân où wei tseù, 309.

Nân tch'âi hoù, 385.

Nân tchoù, 374.

Nân t'iên tchoù, 374.

Nân t'iên tchoù, 374.

Ngân liû, 540.

Nieoû nai tsái, 354.

Nieoû p'i siâo, 258.

Nieoû piên, 252.

Nieoû si, 21.

Niù eûl tch'â, 104.

Niù tchîn, 166.

Niù tchîng, 319, 321, 322.

Niù weî, 148.

0

Ou chí hoâ, 415.

Où kiâ, 397.

Où kieoù, 558.

Où kieoù mö, 558.

Où liên mei, 617.

Où yŏ, 195, 196.

Où tchoù yû, 92.

Où t'oùng, 557.

P

På k'iå, 544. Pă kiŏ kîn p'an, 56. Pă kiŏ tch'â, 57. Pá tch'ì hoâ, 1. Pà yang choú, 313. Pai hoeî hoâ, 499. Pái tsiang, 412. Paò tchoù tch'â, 10g. Pě chů, 71. Pé hoâ paí tsiang, 412. Pě k'ioŭ tsaí, 134. Pě liên, 37. Pě sièn pî, 206. Pě t'âng tseù choú, 105. Pě t'eoû ông, 44. Pč tíng hoå, 533.

Pě yeoû mâ, 534. Pě yǔ hoâ, 249. Pě yûn mŏ, 56s. Pě weî, 610. Pě ji hoûng, 313. Pě poú, 502. Pě poú kên, 393. Pě t'iaô kên, 50a. Péi moù, 594. Pî lî, 239. Pî må, 495. Pî på, 226. Pĭ oû, 557. Piaô ts'aò, 529. Pien mò, 519. Pien pe, 478. Ping poung ts'ao, 383. Ping yě, 595. Po chou, 127. Po chou, 128. Po lîng tsái, 546. Pŏ lŏ hoeî hoâ, 346. Pô lô lě, 180. Po po na, 599. Po sse ts'aò, 546". Po tsáī, 546. Poù t'aô, 618. Poû tî choú, 311, 576, 577. Pouán niên hoûng, 381. Pouán piên liên, 301. Poung loui, 510.

S

Sân, 181.
Sân hoû, 137.
Sân hoû choú, 605.
Sân pĕ, 290.
Sân pĕ ts'aò, 521.
Sân tch'ûn lieoù, 565.
San ts'i, 445.
Sân yĕ pĕ ts'aò, 521.

Séng fă chi, 614. Seou sou, 201. Sì eùl. 621. Si konà, 182, Sí asé t'éng, 365. Si ts'aò, 303. Sí yế châ, 619. Sí yĕ choul yang, 516. Siao met, 456. Siad liên kilo, 287. Siaò pë, 84. Siaò yĕ hoā, 549. Siên ông hoà, 336. Siên pê, 435. Siên t'aô, 237. Sicoù sién kion, 548. Sin i, 97, 348. Sing koû yeoû, 553. Sing sing kò, 6ag. Sing sieoù trai, 340. Siouen foù hoa, 205. Siù teb'ang k'ing, 467. Sŏ, 402. So ts'aò, 188. Soàn tsào, 629. Soan miang, ass. Soui hiàng, 193,... Soûng cháng kí sêng, 612. Soûng cháng paô, 528. Saé kiûn tseù, 473.

Tá kên, 477-Tá kiái, 537. Tá k'oùng, 352. Tá liaò, 150. Ta mã, 114. Tá sân, 305. Tá teoú, 546. Tá ting ts'aò, 39. Tá tương, 307.

Tá yèn t'oùng, 233. Tai, 118, 531. Tan, 101. Tàn pă choú, 220, 221. **Tàn p**ẽ, 349. Tâng-chí, 237. Tầng hoủ mạ, 495. Tang jin, 495. Táng yŏ, 434. Tao, 457. Tcb'à, 570. Tch'à làn, 138. Tch'à mei hoà, 110. Tcháng, 113. Tch'áng chán, 124. Tchẳng cũl sĩ sin, 46. Tch'ang tch'ûn t'eng, 162. Tcháng và tsái 385. Tchao tien hoùng 267. Tch'ê ta'iên yê chân ta'e kôu, 227. Tchen tch'ing kiqu., 346. Tch'eoù kiù, 17. Tche'où woû t'oûng, 154. Tchi, 27. Tchi kiù, 272. Tch'i Ki tsad, 391. Tch'i tch'é ssè tchè, 450. Tch'i soung, 424. Tch'i tch'ang, 422. Tchi tchoŭ, 483. Tchi tseà, 249. Tchi tseù ts'oán, 65. Teh'i yang, 34, 35. Tchin tchoù hoa, 550. Tchīn, 479. Tchin tchoù tsai, 338. Tching taò choú, 576, 577. Tching toding, 153. Tch'où, g4.

Tchoû châ kên, 58.

Tchoû louan, 145. Tchoù mâ, 89, 90. Tchoŭ pě, 436. Tchoù yĕ tsiaô, 625. Tchoù yâng yâng, 247. Tch'ouên choŭ k'oueî, 415. Tch'ouên sou touán, 315. Tchouî tsai, 363. Tch'û, 233. Të sëng pë poù, 503. T'êng pèn niù tsîng, 393. Têng sieoù kieoù, 526. Teng sîn ts'aò, 3o3. Teoù koŭ tsad, 364. Teoû lou choú, 431. Ti kin, 144. Tĩ tàn tchî, 161. Tí t'âng hoâ, 310. Tí yang mei, 334, 407. Tiao 10, 472. Tie sao tcheou, 315. T'iĕ sién liên, 149. Tie tsiae, 185. Tiên hiâng pẽ hờ, 325. Tiên jîn hoâ, 487. Tiên mîng tsîng, 121. Tiên siên kò, 238. Tiên tchoù koueî, 142, 330. Ting 11, 216. To ho, 55. Tô lô yĕ, 291. Tô yế sắn hoủ, 72. Toù eul sân, 99. Toú eûl wèi mieô, 602. Toù foù lîng, 545. Toù hêng, 318. To'ú hêng chân, 347. Toù kouel, 42. Toù kouei ts'ad, 410.

Toù mö hiâng, 269.

Toù niên tseu, 471. Toú ssê tseù, 184. Toú soung, 306. Toù tâng kouêi, 55. Toù tch'ang chân, 276, 284. To'ú tchoúng, 234. 'To'ûng, 413. Toûng k'ouel, 351. Toung tiên tch'ang, 21. Toung ts'ad, 33. Ts'ang choŭ, 68, 69, 70. Tsad, 692. Ts'aò cho yo, 395. Ts'aò mien, 259. Ts'aò où t'eoû, 23. Ts'aò pèn wei ling siên, 601. Ts'aò tsoûng yoûng, 26. Tsè, 501. Tsě kîn tchân hoà, 25. Tsè kin, 171. Tsè kîn nieðu, 59. Tsè king, 13a. Tsè lô lân hoâ, 355. Tsè mö lî, 368. Tsĕ pĕ, 573. Tsè pei t'ien k'ouel, 46g. Ts'é t'oûng, 400. Tsè ts'ad, 342. Ts'é ts'ieoû, 400. Tsè yûn ts'ad, 79. Tsè yûn yîng, 67. Tsè tch'i tchoù, 486. Tsè tchoû, 102, 103. Tsè t'éng, 620. Tsè tså tseù, 176. Tsi tsaī, 115. Ts'î tûn kò, 561. Tsĭ choú, 493. Tsĭ siouĕ ts'aò, 286, 380. Tsĭ tsáī, 273.

Ts'i yĕ choú, 28. Tsie kou mo, 520. Tsièn hiá lô, 335. Ts'iên ji hoûng, 257. Ts'iên k'ioŭ tsâi, 343. Ts'iên lî hiâng, 193. Tsien ts'ad, 504. Tsiên ts'ieoû lô, 336. Tsieoû, 5o. Ts'ieoû, 123. Tsieoû cho yo, 47. Ts'ieoû hai tâng, 74. Tsieoû meoù tân, 47. Tsîn, 174. Tsîn, ts'in, 141. Ts'în mâ, 590. Ts'in mo, 41. Tsîn, 245. Tsîn p'i choú, 245. Tsîng hân tseù tiaô, 102. Tsîng siâng, 126. Tsîng tsiế hoâ, 552. Tsiú pă siên, 277. Ts'oû feî, 129. Ts'où tsiâng ts'aò, 390. Tsoui siên hôa, 416. Tsoung, 3: Ts'oung kouan li lou', 596. Ts'oûng mö, 54.

Wán cheoú tchou, 212. Wán kîng tseu, 614. Wán sêng keoû wèn, 489. Wán sêng loûng tàn, 178. Wán sêng pẽ poú, 502. Wán t'iên mên toùng, 64. Wei ling tsai, 447. Wei meoû, 235. Wên moù choù, 215. Wên sân, 3o5.

Woû hoâ kò, 237. Woû hoán tseù, 519. Wou leou tseu, 185. Woŭ poŭ, Wên poŭ, 187. Yâ foûng, 19. 🗥 Yài kiổ tchang, 195. Yaî tsiaô, 626.

Yâng joù châ sîn, 112. Yâng kieoû tseu, 177. Yang iod, 210. Yâng p'ô nài, 75. Yâng t'oûng, 156. Yaô hoâ, 408, 409. Yaô kîn jâng, 289: Yè jîn kouâ, 555. · Yè hoâng yâng, 520. Yè kiouĕ mîng, 571. Yè kö, 489.

Yé lö kîn tsiên, 415. Yè tsiâng weî, 498. Yè tsiâo, 91. Yè wân teoú, 428.

Yên foû chơa, 490. Yên hoû số, 168. Yên laî hoûng, 607.

Yèn p'î hoâ, 335, 40& i . . Yên tch'i pĕ, 575. Yên ts'ad, 382.

Yên yö, 615. Yeoû tièn tsaò, 581. Yĭ 1, 158\*. Yi ye chou, 514. Yin heng, 514.

Yîn yû, 543. Yîng, 458. Ying so, 405. Yîng t'aô, 460. Yîng tseù t'oung, 222.
Yîng yŏ, 615.

You choù choù, 627. You joùi hoâ, 410. You lì, 453. You sië, 549. Youë kí hoâ, 501. Youën ji ts'aò, 25. Youë tsiaô, 623. Youen tchí, 437.

Yoûng choù, 340. Youên paò ts'aò, 314. Yû, 366. Yù lieòu, 565. Yù mì, 405. Yû t'où, 192. Yù youên lì, 453, 454. Yûn chi, 101.

## TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS JAPONAIS.

Aboura, huile, huileux. Aboŭra gaya, 53o. Aboura guiri, 222. Aboura gui, 222. Adsousa, 501. AKA, rouge. Aka mátsoŭ, 424. Aka megasiva, 501. Aka ne, 504. Aka ne kadsoura, 504. Aka side, 214. Aka so, 90. Akau, 240. Akebi, 33. Akebi kadsoura, 32, 33. Aki, Akino, automne, automnal. Aki kousano fana, 468. Aki nasi kousa, 468. Aki nire, 366. Akino noguesi, 448. Aki sibeno fana, 468. Aki sikuno fana, 468. Akô, 240. AMA, doux. Ama ne, 242. Ama tsja, 276, 284.

Ama tsoubaki, 345. Amida gasa, 416. · Ami kasa youri, 594. An ryo, 540. An seki riou, 465. An zja, 290. Ao, Awo, verd. Ao guiri, 557. Ao kasi, 344. Ao ki, Aokiba, 72. Ao momi, 173. Ao nyorovi, Ao nyoroi 🗸 557. Ao tonerikono ki, 245. Ao tsoudsoura, 158. ... ; ; ; ; Arara gui, 566. Araseitô, 355. Aridôsi, 190, 191. Arinotoou, \$66. Asa, matin. Asa, 114. Asa gara 464. 0.1 11 11 11 Asa gavos, 268, 418.00 Asebi, 41. Așebono ki, 41. 🔆 👚 🧓 💬 😁 Asemi, 41.

Azi saī, 277. Asounaro, 575. Asouvi, 575. Au (pron. ô), 458. Au si toou, 222. Au sok, 405. Ava, panicum italicum. Ava, 402. Ava bo, 430. Ava itsigo, 506. Avoui, Awoi, matvacée. Avoui mame, Aoi mame, 312. Avoutsi, 358. Awa bouki, 151, 359. Awamori, écumant. Awamori sau, 270. Awamori sjau ma, 270. Awoi mame, 312. Aya sougui, 3o5. Ba ba nooŭ, 599. Ba ben sau, 597. Ba guen, 446. Baī, 456. . . . . . . Bai fatsi sau, 406. Bai kwa amatsja, 433. Bai kwa zakino ikari sau, 20. Bai mo, 594. Bai tau, 460. Bak kats, 544. Bakoutsino ki, 455. Ba ran, 66. Ba ren, 300. Ba reo, 438. ١. Ba sen kau, 414. Ba si guen, 446. Basikouromoun, 51. Ba sin kau, 414. Ba soui bok, 41. Ba tei kau, 318.

Ba to rei, 60. Bebarou, 372 Beni, rouge. Beni doou dan, 356. Beni no bana, 122. Autot at Benizaki outsougui, Jaopaije ale Bi nan sau, 309. The street street Binbo dsourou, 617. And the state of the sta Binbo kadsoura, 617. Biran, 455. Bi ran zjou, 584. Lenf for the Bi zin sau, 404. Biwa, 226. Biyau yanagui, 289- ... 13 31 w i Bo dai zjou, 311, 576, 577: Bo kau, 62. Boke, 186. Bok to sau, 218. Bok tsjo rei, 545. waar ceedaal Bon den kwa, 58g. iii i idawa 4 Botan, 396. The street of the content and Botan tsourou, 148. als Asyo in Bou dau, 618. Bou doou, 618. Bouna, 236. Bouna no guiri, 236. 30ch Bouna no ki, 236. Boun bo zjou, 215. But the state of the Bou si, 22. Bouts sau ke, 267; Byak bou kon, 393. ... : 111 18 Byak ren, 37. Byak zits koou, 313. Byak sjouts, 71. The many is is is it 1 1 D 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Dai, grand. Dai gan toou, 233..... Dai kai, 537. Dai kon, 477. Dai ma, 114.

Dai mozi sau, 523. Dai ryau, 150. Dai dsou, 546. Dai sei, 307. Dai toou, 546. Dai tsjau sau, 39. Datsoudo, 346. Dau koou baï, 81. Do bouk ryau, 545. Do dsjau san, 276, 284. Dokoŭ dami, 273. Dokoŭ ye, 222. Dokoŭ kwats, 55. Do tô ki, 55. Dsoudsou dama, 158". Dsouzi dama, 158".

Faboso, à petites feuilles. Faboso yanagui, 516. Fabouto kobra, 123. Fagoromo sau, 461, 462. Fai byak sin, 304. Fai noki, 564. Fakarino mi, 482. Fak bi, 609. Fak dsou wo, 44. Fa kei toou, 607. Fak gyok kwa, 249. Fak kouts saï, 134. Fak kwa fai sjau, 412. Fakone outsougui, 208, 209. Fakoŭ sen, 206. Fakoŭ sen pi, 206. Fakoŭ zen sau, 602. Fak rak kwai kwa, 346. Fak san itsigue sau, 45. Fak teö kon, 502. Fak tsjau gue, 533. FAMA, plage. Fama bau, 265.

Fama biva, 568. Fama boou, 265. Fama firou gavo, 107. Fama fisakaki, 231. Fama gau, 614. Fama go boou, 554. Fama yen doon, 428. Fama kadsoura, 614. Fama nasoŭ, 499. Fama sikimi, 614. Fama tsoubaki, 514. FANA, fleur, floriscant. Fana ikada, 264. Fana souvau, 132. Fan ben ren, 301. Fan gue sau, 5:1. Fan nen koou, 381. Fannoki, 35. FARI, aiguille. Fari bouki, 398. Fari guiri, 400. Fari noki, 35. Fari yanagui, 34. Farou, printemps, printenier. Farou ominamesi, 411. Farou rin dau, 251... Farou youri, 594. Faze bana, 549. Fazibami, 174. Fasikan, 93. Fasikan bok, 93. Fa si kwa, 1. Fásou, 379. Fatake mousiro, 301. Fata oukon, 81. Fatazavo, 53. Fatsi kak kin ban, 56. Fatsi kak tsja, 57. Fatsisou, 379. Fato kousa, 307.

Fatsou youri, \$27. Fau ren san, 546 ". Favako gousa, 256. Fava kouri, 594. Favi byaksin, 304. Faya kourozoumi, 402. Febinoborazou, 83. Fei foou sau, 383. Fekigo, 557. Fekouso kadsoura, 3g3. Fiba, 575. Fideriko, 243. Fi guiri , 153. Fen bak, 478. Fenrouda 5 3. Feò sau 52q. Fiavougui pron. Fiògui), 405'. Fikiyomogui, 540. Fima, 495. Fink, femme, féminin. Fime araragui, 8. Fime fagui, 437. Fime itabi, 239. Fime youri, 323. Fime kougou, 311. Fime ouzou, 302. Fime outsougui, 200. FINA, nain. Fina kikyau, 619. Finano kanzasi, 260. Finoki, 478. Fiògui, 4o5. Fira gui, 384 Firagui nanten, 82. Fi rei, 239. FIROU, midi. Firou gavo, 297. Fi saï, 532. Fisagui, 123.

Fisi, 580. Fitsinoki, 373. Fitsiri fitsoubari, 402. Fitoye kousa, 432. Fitokoveyobori Fitomarou zoni sen, 73. Fiye kaveri, 403. Fiyonno ki, 215. Fodotoguisou sau, 581. Fok sjou, 127, 128. Foou bi seć, 185. Fo oudsonki, 421. Foounoki, 349. Foou raī kin ren si, 586. Focu sen' kwa, 193. Foou zjou tsja, 109. Foou tsjak sau, 212. Forakabi sau, 294. Forontogarou 221. Fosimi kousa, 468. FOSOBA, à petites femilles. Fosobano yen go sak , 169. Fotarou foukouro, 111. Fotarou sau, 385. Fotarou tade, 442. Fotokeno za, 314. Fotokeno tsouzi, 314. Fo tsoutsouxi, 582. Foù, 19. Founk, pinceau. Foude kobousi, 348. Foude 3811, 251. Foudsi, 620. Foudsi modoki, 192. Fou i, 61. Fouk guiou kwa, 83. Fouki, 375. Foukino sioutome, 375. Fouk zjou sau, 25. Founa vara, 467.

Fisa kaki, 230,

Founavara sau, 609. Foû rin saï, 361. Fousa zakoura, 229. Fouzi, 620. Fousi daka, 21. Fouzi matsou, 7. Fouzi nadesiko, 203. Fousinoki, 490. Fŏutari sidsoŭka, 139, 140. Foû toou kadsoura, 427. Foutsouki sau, 392. Fou yau ran, 354. Fou yoou, 266. Fourou, hiver. Fouyou avouvi, 351. Fouyou ôvi, 351. Fouyou san sjau, 625. Fouyou tsouta, 262. Fovodara, 400. Fovo dsouki, 421. Fyak bou, 502. Fyau yev, 595. Fyok fiba, 574. Fyok sau, 600.

G

Gaga imo, 365.
Gai sjau, 626.
Gakou outsougui, 285.
Gamazoumi, 604.
Ga mon zi, 423.
Gankoubi sau, 120.
Gan pi, 335, 408.
Gan pi kwa, 408.
Gan rai koou, 607.
Gan si fak, 575.
Goinoki, 455.
Go ka, 397.
Gŏ kwan, 10.
Goma, 534.
Goma kousa, 205.

Goma todome, 518. Gon zoui, 233. Go riou, 565. Go saî ba, 501. Gosi, 190, 191. Go sits, 21. Go sjou you, 92. Go zi kwa, 415. Go toou, 557. Go toou dsourou, 526. Go toou guiri, 557. Go tsjau kwa, 117. Guen boou sau, 314. Guen gue bana, 67. Guen kwa, 192. Guen zits sau, 25. Guik, 468. Guin an, 514. Guin sakadsouki, 43. Guitsiguitsi gousa, 476. Guiou fen, 252. Guiou fi sjau, 258. Gyo dok, 192. Gyo yen ri, 453, 454. Gyok sets, 549.

Ibota, 320.
Ibota noki, 320.
IGA, épine, épineux.
Iga nasoubi, a 98.
Ikema, 258.
Ikousi, 555.
Imonoki, 399.
Inamosa sau, 386.
Inoko, cochon.
Inoko dsoutsi, 21.
Inoko siba, 563.
Inosiri gousa, 121.
Inou, chien, sauvage.
In ou, 543.

Inou bou dau, 615. Inou fougouri, 599. Inou gasi, 331. Inou itadori, 441. Inou kaya, 129. Inou karasi, 376. Inou maki, 435. Inou nadsoŭna, 216. Inouno fougouri, 599. Inou san sjau, 626. Inou tade, 438. Inou yebi, 615. IRA, épine, épineux. Ira kousa, 590. I ryau saï, 447. Isefanabi, 511. lse tsoubaki, 109. lsi, pierre, rocher. Isi motsi, 535. Iso, rivage escarpé. Isono ki, 481. Iso san seô, 38g. Itabi kadsoura, 239. Itadori, 439. Itagui, 13. Itatsi gousa, 244. Iteo noki, 514. Ito fiba, 574. Ito sougui, 574. Itsi gue saû, 42. Itsi gyau in, 17. Itsi gyau kaede, 17. Itsjonoki, 514. Itsi zik, 237. Itsi zjouk, 237. Itsi yak sau, 469. Iwa, rocher. Iwa yanagui, 515, 550. Iwa kagami, 525. Iwa ki, 321.

Iwa kikyau, 511. Iwa na, 159. Iwa siravou, 36o. Iwa sougue, 119. lyozome, 604. K Ka bau botan, 228. Kabouto koboŭra, 123. Kabouto sau, 22. Kadsinoki 94. Kaganoki, 194. Kai, 538. Kai dau, 470. Kai dau boke, 186. Kai doou kwa, 429. Kai gui, 50 bis. Kaïrouno kidsouke, 475. Kai seki riou 108. Kai sen kwa, 208, 209. Kai sjau, 425. Kai sjou zjau san, 154. Kaki, 211. Kaki dowosi, 380. Kamono fasi, 300. Kana, métal, clochette. Kana fouzi, 85. Kana kougui, 80. Kana megasi, 419. Kana mougoura, 274, 275. Kan bau i, 362. Kan booui, 157. Kan kau ran, 225. Kan ki sau, 461. Kankonoki, 254. Kanoko youri, 327. Kan sai, 376, 377.

Kan sjau, 425.

KARA, chinois, coquilles.

Kara fana sau, 275.

Kara gasiva, 495.

Kara kaéde, 19. Kara kousa, 275, 301. Kara matsou, 7. Kara matson sau , 56g. Kara momidsi, 19. Kara moume, 136. Kara mousi, 571. Kara na, 546". Kara nats'me, 629. Karasi, 538, 539. KARASOU DOIL. Karásoŭ avougui, 405°. Karasoŭno goma, 165. Karasouno san sjau, 623. Kara tatsibana, 27. Kara wo, 591. Ka rei si, 555. Karaye, 495. Kara yomogui, 461, 468. Karou kaya 50 bis. Kasa gourouma, 149. Kasa sougue, 531. Kasiosimi nedsiki, Ao. Kasiran 347 Katakouri 227. Katakoyouri, 227. Katami kousa, 468. Katasiro kousa, 521. Kats, 391. Katsiki, ágo. Katsoura, 131. Kau bou si, 189. Kaufone, 383. **Ka**u ki, 337. Kau kots nan ten, 82. Kaumori kadsoura, 157. Kaumori tsouta, 157. Kaurai kibi, 627. Kau ajou ou yak, 248. Kau to, 189.

Kauya maki, 527. Kauya san, 183. Kauro, 94. Kauzori na, 423. KAVA, rivière fluviatile. Kava dsisa, 598. Kava fazikami, 92. KAWA, peau. Kawa youri, 324. Kawana rive tuile. Kawara zai go, 44, 497. Kava take, 63. Kaya, 578. Kaya na, 308. Kaya tsouri gousa, 188. Kei, 131. Kei gan sau, 317. Kei kwan, 125. Kei zjou, 568. Kei toou, 125. Keman sau, 228. Ken bok nasi, 272. Ken go si, 418. Ken koon sau, 506. Ken koon si, 506. Kenno seo ko, 252. Ken po nasi, 272. Ken pono nesi, 172. Ken sin, 435. Ken tan, 327. Keo mei, 604. Keð tsik tau, 381. Kesi, 405. Kerou, 27. Kets kau, 219. Keta ki kwa, 500. Kī, jaune; arbre, arbenseau; élancé, droit. Ku., 580. Kihoune guik, 47.

Kidatsi fak sen pi, 116. Ki dejo ran, 354. Ki fatsison, 239. Ki fimeyouri, 323. Ki fiyodori, 494. Ki fiyonnoki, 215. Ki foudsi, 552. Ki fouzi, 552. Ki goganpi, 409. Ki itsigo, 5o5. Ki keman sau, 170. Ki ken, 535. Ki ken sau, 535. Kik kyau, 432. Ki kok, 27. Ki kyau, 432. Kin ga sau, 281. Kin gau san, 56. Kin yev koou boun, 170. Kin kan, 146. Kin kits, 146. Kin midsoufiki, 29. Kin mok ran, 265. Kin poou gue, 474. Kin sau, 147. Kin sau, 527. Kin sen sjoou, 7. Kin si baī, 288. Kin si dau, 289. Kin sok ran, 138. Kin tai kwa, 208, 209. Ki rau, Ki rô, ági. Kioŭ i, 139, 140. Kiou yei bai, 136. Kiri, 413. Kirino fased, 610. Ki sango, 605. Ki sasague, 123. Ki sei koou, 430. Kiserou sau, 26.

Ki sin sau, 87. Kizi kakousi, 65; Ki sits, 58o. Kitororo, 282. Kitsigavi nasoŭbi, 197. Kits'neno botan, 476. Kits'neno ya, 87. Kits'neno mago, 308. Kits'neno sasague, 217. Kita'neno tabako, 295. Kits'neno teja houkouro, 2346-4 Kits'ne tsja boukouro, 430c Ki tsouta, 262. Ki wata, 259. Ko, petit. Ko azisai, 279 Ko ava. 40s. Kobannoki, 101. Kohousi, 97. Kôfone, 383. 36 , 7 Kogane yen zibu, 64. Kogane kousa, 468. Ko gan pi, 408. Kogome bana, 550. Kogome outsougui, 556. Koguinoki, 471. Ko-gousa; 459. Kô ya san, 188. Koyebi, 616. Koyore gousa, 632. Kok byak go, 146. KOKANE, doc. Ko kibi, 401. Kokeudono kivan, 180. Ko kousagui, 134. Ko koutsinasi, 250. Kok sjau, 426. Komatson fase: 402.\*\*\* Komegome, +o5. Komon mame, 312Ko mougui, 583.

Ko moume, 456.

Ko mourasaki, 102.

Ko nasoubi, 339.

Konote gasiva, 573.

Kon ron sau, 199.

Kon zino ki, 18.

Koou ya fatsi kok, 402.

Koou kits, 27.

Koou kiva sai, 122.

Kobu ran kwa, 122.

Koou sau, 442.

Koou sin, 435.

Koou zin bana, 81.

Koou zi saī, 120.

Koou son zjou, 514.

Ko zi sau, 523, 524.

Kôzo, 94.

Kotoritomarazou, 190.

Ko tsjau, 439.

Ko tsoukoubane outsougui, 1.

Kou bak, 202.

Kou kai sau, 601.

Kou kyau bak, 444.

Kouko, 337.

Kou kots, 384.

Kouma, ours; coude d'un fleuve.

Kou madara, 398.

Koumade gousa, 301.

Kouma yanagui, 85.

Kou mandara, 398.

Kouma tsoudsoura, 597.

Kourasino, 225.

Kouren ai, 122.

Kourin sau, 449.

Kouro, noir.

Kouro goma, 534.

Kouro youri, 246.

Kouro matsou, 426.

Kouro monzi, 79.

Kouro mozi, 79.

Kouro zoumi, 402.

Kourouma, roue.

Kourouma bana; 361.

Kousa, herbe; Kousaki, puant.

Koŭsá adsisai, 117.

Kousa azisaī, 117.

Kousa botan, 151.

Kousa gakou, 117.

Kousagui, 154.

Kousa itsigo, 510.

Kousa yama bouki, 133.

Koŭsá maki, 435.

Kousa mawo, 593.

Kousano arouzi, 468.

Kousano oou, 134.

Kousano wau, 134.

Kousa ren gue, 49.

Kousa tsougue, 98.

Kousa wata, 259.

Kou zjou, 19.

Kouzira gousa, 542.

Kousou, Kousounoki, 113.

Kouzou, 391.

Kousoudoigue, 269.

Kouzou kadsoura, 391.

Koutsinasi, 249.

Koutsinasi zjau go, 450.

Koutsinava zjaugo, 451.

Kouva kousa, 592.

Kwa bak, 479.

Kwai, 478.

Kwai bak, 304.

Kwai kwai san, 476.

Kwai sau, 530.

Kwai teo, 135.

Kwa kok zjou, 94.

Kwan, 303.

Kwan toou kwa, 375.

Kwa seki riou, 466.

Kwa sjau 625.
Kwa tan bo sau, 368.
Kwa toou, 413.
Kwata ki, 351.
Kyau bak, 440.
Kyau bak yev bai mo, 324.
Kyau kwa, 408, 409.
Kyau kwata, 55.
Kyok zoui kwa, 410.
Kyau taik tau, 381.

M Mai kwai kwa, 499. Makodamesimotsi, 402. Mamatsouko 264. Mamé, légume. Mame, 546. Mame foudsi, 55a. Mame zakoura, 130. Mamousi kousa, 590. Mandara gue, 197, 198. Man kei si, 614. Мал гуац, 58. Man sak, 261. Man sei no kauboun, 489. Man zjou tak, 213. Мао, 591. MAROUBA, à feuilles rondes. Marouba saiko, 385. Maronmerou 187. Masakari kousa, 468. Masaki 234. Matatabi, 586. Mâtsoŭ, 424, 426. Matsou foya, 612. Matsougaërououda, 91. Matson gaze sau G . Matsouno yadoriki 612. Matsuno kifada, 58a. Mau sau, 292. Mawo, 5gi.

ME, femme, féminiu. Medo gousa, 461. Medoki sau, 461. Medo vagui, 316. Mega, 628. Megui, 84. Mei guets momidsi, 14. Me matsoŭ, 434. Me mouku, 137. Me namomi, 535. Men kwa, 259. Men sauzi, 73. Me take, 63. Meô ga, 628. Minson, eau, aquatique. Midsou biye, 401. Midsou bouki, 232. Midsou fan gue, 363. Midsoufo outsougui, 367. Midsou foude, 430. Midsou gasiou, 363. Midsou me, 86. Midsou omodaka, 363. Midsou tade, 443. Midsou tama sau, 143. Miga, 628. Mikan kadsoura, 35o. Mimourasaki, 102. Minadsouki bana, 282. Minebari, 34. Miĉ ga, 628. Misebaya, 532. Mizo fagni, 343. Mizo kake gousa, 343. Mizo soba, 444. Miseumi sau, 46. MITSOUBA, à trois femilles. Mitsouba akebi, 30, 31. Mitsouba kaéde, 12, 19.

Mitsonha ontsougui, 558.

Mitsouba wauren, 164. Mitsoude momidsi, 378. Mitsougui, 166. Mitsou mata, 219. Miyako azami, 522. MIYAMA, la plus haute montagne d'un groupe, Miyama nigaki, 563. Miyama sikimi, 543. Miyama tagoboou, 341. Miyau ga, 628. Mogoura, 274. Mok bits, 348. Mok boou i, 158. Mok kau kwa, 496. Mok kin, 268. Mokkô bok, 238. Mok kok, 567. Mok mantsigo, 350. Mok man toou, 239. Mokou ren, 239. Mok ran, 95. Mokren, 239. Mok ren gue, 95. Mok zei, 388. Mok zei kwa, 388. Mok ten ryau, 586. Mok tsoû, 33. Momi, Mominoki, 3. Momidsi sau, 100. Momidsi tsouta, 262, Momo, 457. Momoyokousa, 468. Moou kon, 474. Moou ren sai, 423. Mor ri, 290. Motsou kau bok, 238. Měts ri, 290. Moube, 555. Moube kadsoura, 555.

Mougoura, 274.

Moukougue, 268.

Moukounoki, 127.

Moukourozi, 519.

Moumano souzoukousa, 60.

Moume, 456.

Moume datsi sau, 406.

Moume zouye, 261.

Moura datsi sau, 77.

Mourasaki, purpurin.

Mourasaki, 342.

Mourasaki keman sau, 171.

Mourasaki sikibou, 103.

Mourasaki sikimi, 103.

Nadesiko, 202. Nadsouna, 115. Nagamino kin kan, 147. Nagui, 436. Naguinoki, 436. Nana mougoura, 274. Nan ban guiserou, 26. Nan ban kibi, 627. Nan den, 374. Nan go mi si, 309. Naniva ibara, 497. Nan kai sai, 53. 🤾 Nankin moume, 136. Nan sai ko, 385. Nanten, 374. Nan ten tsik, 374. -Nan ten tsjok, 374. Narouko sougue, 118. Natsou, été. Nâtșou moume, 586. Natsou tsoubaki, 55g. Navasiro itaigo, 507. Nebourino ki, 10.

Neguivano riro, 596.

Neko mame, 179.

Nemouno ki, 10. Nenasi kadsoura, 184. Nezoum souris. Nezoumi motsi 319, 320. Nezouzmno wo 236 bis. Nezoumouro, 304. Nibe, 282. Nik keī, 141. Nikkwau matsou, 7. Nikkwau momi, 4. Nikkwau wau ren, 163. Nin doou, 33a. Nin zin bok, 613. Nin zin tsouka, 139. Nyo i, 148. Nire, 366. Nire momi, 4. Nisiki gui, 235. Nisiki sau, 607. Nitsi rin sau, 263. NIVA, cour, petit jardin. Niva moume, 453. Niva zakoŭra, 454. Niva toko, 520. No, campagne, champêtre. No botan, 357. No boudo, 36. No gourouma, 295. No gouroumi, 431 No guei toou, 126, No ibara, 498. Nokoguiri sau, 46:. Nokori kousa, 468. No mame, 255. No ma wo, 592. Nomitori gousa, 260. Norino ki Nori outsougut, 282. No seô, gr. Nouka gara, 359.

Nouma, étang, marais. Nouma, toranowo, 340. Noumi gousouri, 337. Nounava, 328. Nouroude, 490.

0

Odamaki sau , 52. Odan kwa 58g. Odoriko sau 315. Ogatamano ki, 76. O gourouma, 295. Оно, grand. Oho arisai, 278 Oho bataisa, 562. Oho gourouma, \$96. Oho ketade, 442. Oho kyak sjok, #23. Oho san za sı, 177. Oho sivogama sau, 414. Obo tsoudsoura foudsi, 362. Oho wi, 303. OKA, colline. Oka torano wo, 338. Ok bots, 187. Okina gousa, 44, 464. O, wo, mari, masculia. O matsoŭ, 426. Omovi kousa 26. Onamomi, 621. Ont, diable. Oni basou, 232. Oni yours, 327. Onino metsouki, 384. Oni ougoki 397. O ren, 160. Osinoi, poudre blanche. Osiroi, 368. -- ( ) Osiroi bara, 368 Osiroi kake, 521.

Osirovi, 368. O sok, 405. Oso kouro zoumi motsi, 402. Otsi, 358. Otoko yomogui, 62. Otoko mesi, 412. Otome gousa, 468. OUBA, nourrice. Ouba ganemotsi, 347. Ouba youri, 324. Ouba ki, 481. Ouba soukasi, 556. Oudo, 55. Oudo modogui, 54. Ou kiou, 558. Ou kiou bok, 558. Ouko gui, 57. Oukon bana, 81. Oumi matsou, 425. Ouno bana, 201. Oun san, 305. Oun sits, 101. Ourasiro so, 89. Ou ren mai, 617. Ouri kaëde, 12. Ourino ki, 352, 353. Ourino ki kaëde, 12. Ourou ava, 402. Ourousino ki, 493. Ousi, bœuf. Ousi karanaki, 48. Ousino fitai, 444. Ousino sitsoubei, 299. Ousino soou men, 184. Outsiwa gousa, 572. Outsiwano ki, 298. Outsougui, 201. Ouwa bami sau, 450. Ou yak , 195. Ovotsi, 358.

R Ra fouk, 477. Rai den guiri, 123. Ra kan fak, 575. Ra kan maki, 435. Ra kan sjau, 435. Ra kan zjou, 435. Rak yov sjoou, 7. Rak seki, 350. Rak sin fou, 271. Rama, 365, 610. Ran bok, 311. Ran guik, 106. Ran moume, 136. Ran oun bok, 562. Raseita sau, 551. Rau baï, 136. Rau fa sau, 88. Rauno ki, 491, 491. Reī, 230. , Rei bok, 40. Rei sjoun kwa, 404. Rei tsjau, 218. Ren 358. Ren gyau, 244. Ren gue, 379. Rengue seo ma, 49. Ren sen sau, 380. Ri, 452. Rik fak, 194. Rin bok, 459. Rio sjoou, 4. Ryoou, 579. Ryoou kak, 579. Riou gue sau, 29. kiou jouri, Riou kiou ko zakoura, 46... Riou kiou momi, 183. Riou kiou si kwa, 473.

Riou wau sau, 385. Riou sau sjok, 223. Rits sau, 274. Rô bai, 136. Rok tei sau, 469. Rok tei zaī, 309. Rok won sau, 608. Roouno ki, 491, 492. Roou sok kouro zoumi, 402. Roou to sai, 52. Rou koou sau, 472. Rouri toranowo, 602. Ryau bou, 155. Ryau ri youri, 325.

S Za bon, 145. Sabourota, 218. Zai fouri bok, 61. Sai si toou, 365. Sai yev sja, 619. Sai yev soui yau, 516. **T**i yov sja, 619. Sakaki, 156. Sakla, 458. Sakoura, 458. Sakoura sau, 449. Zakouro, 465. Sakouro sa, 109. Sakra, 458. Sak sjau sau, 390. Sam bak, 290. Sam bak sau, 521. San, 181. San bou dau, 615. Sanehouto nats'me, 629. Sane kadsoura, 309. San go zjou, 605. San kak i, 529. San kak sau, 616. San kak sougue, 529.

San ki rai, 545. San ko, 137. San kok toou, 217. San kwa kyo, 448. San pan, 564. San za, 176. Sanzasi, 176. San sau, 629. San seô, 624. San seô ibara, 500. San sjau, 624. San sjau, 421. San sjou you, 167. San sjoun riou, 565. San sitsi, 445. San toou, 85. San tsja ko, 155. San tsjo kwa, 110. SAROU, singe. Sarou kaki, 544. Saroukaki ibara, 101. Sarou nasi, 585. Sarou souberi, 313. Saroutori, 544. Saroutori ibara, 544. Sasan kwa, 110. Sa sau, 188. Sasi yomogui, 461. Satsouma guik, 106. Satsouma nadesiko, 203. Sau bok, 54. Sau men, 259. Sau ou dsou, 23. Sau sjak yak, 395. Sau zjou yau, 26. .... Sau sjouts, 68, 69, 70. Sau so, 201. Sava, vulgo sawa, mare. Sava- (vulg. Sawa) fagui, 343-Sava fouki, 281.

Zjo sin, 166. Sjou sja kon, 58. Zjo tei, 319. Soba, 440. Sobano ki, 419. Sohi sau, 5:8. Sodets, 185. So fi, 129. Sok, 402. Sok kin sen kwa, 25. Sok vak, 573. Some siba, 564. Sono, jardin. Sono igue, 269. Soou fau zits, 614. Soro kouko kačde, 15. So sjan sau 300. Souberi fiyou, 446. Sougue, 118. Sougui, 181. Soukoute, 616. Soui fai, 401. Soui sai, 363. Soui sen kwa, 416. Soui sjau, 566. Soui kadsoura, 332. Soui kai sai, 541. Soni kou mai, 598. Zoui kau, 193. Soui kwa, 182. Soui mok sei, 567. Soui mono goust, 390. Soni roou zjou, 320. Soui rymu, 443. Soui rô, 443. Soui si kwa, 250. Sonkourok i tsjak, 204. Sou momo, 452. Souzou kake sau, 394. Sousouki, 225 \*.

Sousoumeno fiye, 334, 407. Souzou sai go, 467. Sou vama zařsin, 46. Tabako, 382. Tade ki, 459. Tagarasi, 475. Tagoboou, 541. Tai, 118, 531. Tai fak, 402. TARA, TAKE, haut, bembou, faucon. Така па 537 Tekano tseŭme, 399. Taka sabourau, 218. Taka tade, 150. Takedori 439. Take nikousa 346. Takono asi, 417. Takousi, 475. Tana, pierre précieuse. Tama mourasaki, 102, 104. Tama tsoubaki, 3:9. Tametomo youri 225. Tamomono kousa, 468. Tamoura sau 5.8. Tamousiba, 96. Tan, 101. Tanare gousz, 468. Tan bak, 349. Tan fatsi sjou, 220, 221. Tan gwan, 11. Tani, vallée. Tani amatsja, 433. Tani kouva, 229. Tanimotama, 152. Tani outsougui, 210. Tani tade, 143.

Tani watasi, 319.

Tanonki mame, 179.

Ten tejau gue, 533. Tara, 54. Tara yov, 291. Tarano ki, 54. Tatsimatsi kousa, 252. Tatsiri kousa, 468. Tatsouno ki, 520. Tau, 457. Tau go ma, 495. Tau kaëde, 19. Tau kaki, 237. Tau kogui, 88. Tau goma, 495. Tau yak, 434. Tedsoudsou 164. Teika kadsoura, 35o. Tei reki, 216. Tei toou, 153. Tei toou kwa, 310. Teki tan si, 161. Teki tsjok, 483. Ten kau byak koou, 325. Ten mei sei, 121. Ten nin kwa, 487. Tenno moume, 389. Ten sen kwa, 238. Ten tsik keï, 142. Teô kin seô, 289. Тед га, 472. Teousino ki, 501. Tera tsoubaki, 234. Tes sen ren, 149. Tets sau seo, 316. Tets seo, 185. Tevazikidsousa, 78. Tobera, 429. Tobira, 429. Toga, g. Toga matsou, q.

To guiri, 153.

Tô kaēde, 19. To kau, 318. To kei san, 347. To kei sau, 410. To ki, 42. Tokin ibara, 50g. Toki sira itsigo, 510. Tokiva akebi, 555. Tokiva kačde, 16. Tonbonotsi, 365. To nen si, 471. Toon bon no sjo sei, 393. Toou guiri, 153. Toou itsigo, 371, 508. Toou ki, 351. Toou kots sau, 364. Toou momizi itsigo, 508. Toou ro zjou, 431. Toon san, 305. Toou sin sau, 3o3. Toon siou kiou, 526. Toou tak ran, 212. Tobi, oiseau. Tori kabouta, 23. Tori ki, 79. Torimotsi kadsoura, 333. Tori siba, 79. Torntomarazou, 54, 84. Tororono ki 282. Tosa midsouki, 172. To sjau, 306. To zi san, gg. To zi si, 184. Totsino ki, 28. To tsjou, 234. Tou, 413. Tôyak, 434. To you san go, 72. Taiguiri kousa, 468. Tsikara gousa, 224.

Tsi keki sau, 391. Tsi kin, 144. Tsikou bak, 436. Tsikou fak, 436. Tsik yov sjau, 625. Tsin, 479. Tsin gourouma, 536. Tsin kau bok, 240. Tsin zjou sai, 338. Tsin tsjau ke, 193. Tsin tsin bana, 302. Tsisanoki, 561. Tsisjanoki, 561. Tsi si san, 65. Tsitomé gousa, 461. Tsi yau bai, 334, 407. Tsja, 570. Tsja baï kwa, 110. Tsja boukouro, 420. Tsjanba guik, 346. Tsja ran, 138. Tsjarmerou sau, 370. Tsjau ken katsoura, 394. Tsjau ken sau, 394. Tsjau san, 124. Tsjau zen asagaro, 197. Tsjau zen motsi, 402. Tsjau zen outsougui, 200. Tsjau zen zakouro, 466. Tsjau zi sau, 38. Tsjau zi kadsoura, 192. Tsjau sjoun toou, 262. Tsjau tsiou bana, 111. Tsjo, 94, 233. Tsjok bana, 297. Tsjô ma, 89, 90. Tsjomi gousa, 468. Tsjo tsjaukei, 467. Tsjo wau wau, 247. Tsoubaki, 108.

Tsoubo gousa, 286. Tsoubou, 519. Tsoudsoura foudsi, 158. Tsouga, 9. Tsouga matsou, 9. Tsougouno ki, 220, 221. Tsoukou bane, 471. Tsoukou bane outsougui, 2. Tsoukoumo, 303. Tsouma kouren aī, 293. Tsouma ne, 293. Tsouma tsoukami, 29. Tsouno fazibami, 175. Tsourigane nin zin, 24. Tsourigane sau, 111. Tsourou, Tsouta, rampant. Tsourou aridovosi, 369. Tsourou demari, 280, 526. Tsourou gasiva, 610. Tsourou itsigo, 510. Tsourou nin zin, 112. Tsourou rin doou, 178. Tsourou ten mon dô, 64. Tsou sau, 33. Tsouta, 144. Tsoŭta momid**s**i, 16. Tsoŭta ourousi, 489. Tsoû ten tsjau, 21. Tsoŭtsoúzi, 483. Tsouwa bouki, 318.

Wai kyak sjau, 195.
Wakounote, 151.
Wakouraba, 595.
Waravouyekouvono bana, 549.
Wa san ki rai, 544.
Wata, 259.
Watano ki, 259.
Wau, 458.

Wau yau mok, 98.

Waukin, 170, 265.
Wau kwa fan rou, 339.
Wau ren, 160.
Wau tau, 460.
Wo matsoŭ, 426.
Wonago dake, 63.
Won si, 437.

YABOU, épais, fourré. Yabou itsigo, 510. Yabou kauzi, 59. Yabou ma wo, 89. Yabou mourasaki, 105. Yabou nikkei, 142, 330. Yaboure gasa, 99. Yaboure sougue gasa, 99. Yabou san zasi, 494. Yabou soumire, 611. Yabou tabako, 121. Yadori ki, 333. Yaito bana, 393. Yaye mougoura, 247. Ya yen doou, 428. Ya kats, 489. Ya kets mei, 571. Yakousi sau, 622. YAMA, montagne. Yama aī, 364. Yama azisai, 279. Yama biya, 360. Yama boou si, 75. Yama bou dau, 615. Yama bouki, 310. Yama bouki saú, 133. Yama bouki sjauma, 547. Yama dai kon, 24. Yama dai wau, 512. Yama demari, 606. Yama doou sin, 285. Yama foou ko, 5o.

Yama goboou, 422. Yama gourouma, 584. Yama kagami, 37. Yama mourasaki, 104. Yama na, 24. Yama ourousi, 489. Yama outsougui, 210. Yama siba, 11. Yama sjak yak, 395. Yamato nadesiko, 202. Yama toranowo, 603. Yama yanagui, 517. Yanagui itsigo, 371. Ya rak kinsen, 415. Ya sjau vi, 498. Ya zin kwa. Yasivotsoutsouzi, 356. Yatsoudeno ki, 56. Yau ba naī, 75. Yau kiou si, 177. Yau niou sja zin, 112. Yau rak botan, 228. Yan rak tsoutsouzi, 356. Yau so, 210. Yau toeu, 156. Yavadsou nisikigui, 235. Yavadsou szu, 317. Yawara sougui, 305. Ya wau yau, 520. Yebi tsourou, 615. Yego, 319. Yei ik, 615. Yen bou zjou, 490. Yen go sak, 168. Yenoki, 128. Yen zjou, 56o. Yezo matsou, 6. Ye tsou sjau, 623. Yodogava tsoŭtsoúzi, 486 Yok i, 158\*.

Yoou zjou, 240. Youki yanagui, 550. Youkinosita, 524. Youkiwari sau, 46.

Yousoura moume, 460. You ten sau, 581. Youvou nisiki, 368. Yovai gousa, 468.

### **HISTOIRE**

## DES KHANS MONGOLS DU TURKISTAN ET DE LA TRANSOXIANE,

EXTRAITE DU HABIB ESSIIER DE KHONDÉMIR,

TRADUITE DU PERSAN ET ACCOMPAGNÉE DE NOTES,

PAR M. C. DEFRÉMERY.

(Voyez les numéros de janvier et de février-mars 1852.)

Troisième et dernier article.

Ce qui concerne la personne de Djaghataï et les événements de son règne, et notamment la révolte de Mahmoud Tarabi, est raconté un peu trop brièvement par Khondémir. En revanche, on trouve là-dessus les détails les plus circonstanciés dans deux passages d'un écrivain contemporain, le premier qui se soit spécialement occupé des conquêtes de Djenguiz-Khan, de ses fils et de ses petits-fils. Je veux parler du célèbre gouverneur de Bagdad, de l'Irak-Arabi et du Khouzistân, Ala-Eddin Ata-Mélik Djouveïni. Cet écrivain, dont la vie si agitée est bien connue par les recherches de MM. Quatremère 1 et d'Ohsson 2, a composé sous le titre de Tarikhi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mines de l'Orient, t. I, p. 220-234; Histoire des Mongols de la Perse, p. LXVII, et p. 169, 170 note; Histoire des Sultans mamloules de l'Égypte, t. I, 2° partie, p. 60, note, et t. II, 1° partie, p. 50, note 45, et p. 58, n° 4; cf. Abel-Rémusat, Nouveaux mélanges asiatiques, t. I, p. 436, 437.

Histoire des Mongols, t. I, p. xv11-xxv11, et t. III, passim.

Djihan Cuchai تاریخ جهان کشای (Histoire du conquerant du monde), un ouvrage qui, malgré les travaux plus récents et plus étendus de Rachid-Eddin et de Vassaf, est encore la principale source à consulter pour l'Histoire de Djenguiz-Khan, de ses deux premiers successeurs, des Khârezm-Chah et des Ismaéliens de la Perse. J'ai transcrit et traduit cette dernière portion du Djihan Cuchai, d'après les trois manuscrits de cet ouvrage que possède notre Bibliothèque impériale, collationnés avec le manuscrit de la bibliothèque de l'Université de Leyde, copie fort nette, mais peu correcte, exécutée à Constantinople, il y a près de deux siècles (en 1662), pour le savant Levin Warner 1. Je dois la communication de ce dernier exemplaire à l'obligeante entremise de MM. Juynboll et R. Dozy, et à la libéralité de MM. les curateurs de l'Université de Leyde. L'Histoire des Ismaéliens, extraite du Djihan Cuchaï, et accompagnée de notes historiques et géographiques, est destinée à entrer dans un travail fort étendu sur les Ismaéliens de la Perse et sur ceux de la Syrie, travail dont tous les matériaux sont réunis depuis longtemps, mais dont la rédaction n'est pas encore fort avancée 2. Pour le moment, je me contente de donner ici, comme un appendice naturel au morceau de Khondémir que je viens de publier, le texte et la traduction des deux chapitres d'Ala-Eddîn Djouveïni relatifs à la révolte de Tarabi et au règne de Djaghataï-Khan, de son fils et de son petit-fils. Je me suis servi, pour établir le texte de ces extraits, des manuscrits 36 du fonds Ducaurroy, 69 ancien fonds persan (Bibliothèque impériale), et du manuscrit de la bibliotheque de Leyde.

<sup>1</sup> Cette copie présente le même texte que le ms. 69 ancien fonds persan, copié en l'année 938 (1531-2) dans une écriture talik assez isible. Ces deux exemplaires offrent de fréquentes omissions.

<sup>2</sup> Cet ouvrage aura pour titre: Histoire des Ismaéliens, ou Batiniens de la Perse, plus connus sous le nom d'Assassins, par le vizir Ala-Eddin Djouveïni, publiée en persan, d'après quatre manuscrits, traduite, précédée d'une introduction, et accompagnée d'un commentaire et d'un mémoire sur les Ismaéliens de Syrie.

#### TEXTE.

(۱) ناگاه در شهور سنه ست وثلاثین وستمایه از ارباب بخارا غربال بندی در لباس اهل خرقه خروج کرد وعوامر برو جمع آمدند تاکار بجائی رسید که فرمان داد (2) تا تمامت اهالی آنرا بکشند صاحب یلواج چون دعای نیك دانع قضای بد با تمامت شد وبواسطهٔ شغفت واعتنای او بلای ناکهان ازیشان دفع کرد وباز عرصهٔ آن طراوق ورونقی پذیرفت وآب برویکار آمد وروز بروز فیض فضل واجب الوجود كه سبب آن مرجت وشفقت سر (3) تا سر [باسط] بساط عدل وجودست بدست شغقت محود درآن دریای مسعود چون آفتاب تابنده است واکنون از بلاد اسلام هیچ شهری در مغابله وموازات آن نمی افتد از ازدحام خلايق وكثرت صامت وناطبق واجتماع علما ورونق علم وطلبه آن وتشييد مباني خير ودو بقعة عالى ایوان محکم بغیاد (۵) درین تاریخ معمور شد یک مدرسهٔ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. persan 36 Ducaurroy, fol. 24 v.; ms. de Leyde, p. 57; ms. persan 69 ancien fonds, fol. 30 r.

الله على الدا كرد كه فرمان رسانيدند كله فرمان كله

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Au lieu de ces trois mots, le ms 69 et celui de Leyde portent

الله Le ms. Ducaurroy ajoute که après بنیاد et بنیاد après کارین رقعه .

خانی که سرقوتنی بیکی بنا فرمودست ودیگر مدرسهٔ مسعودیه که در هریك ازین هر روز هزار طالب عمل باستفادت اشتغال دارند ومدرسان از تحاریب عمل عصر (۱) ومفردان دهر وللق این چنین دوبنای بلند ارکان پاکیزه میدان بخارارا زیبی ورتبتی تمام است بلکه زینتی وطراوق اسلام را و با حصول این معانی فراغ اهالی بخاراوتخفیف مون واثقال ایشان حاصل حق تعالی عراض عالم را ببقای ذات پادشاه عادل ورونق اسلام ودین حنفی آراسته کرداناد ه

# ذكر خروج تاراي

در شهور سنه ست وثلاثین وستهایه قرآن نحسین بود در برج سرطان منجمان حکم کرده بودند که فتنه طاهر شود و یمکن که مبتدی خروج کند بر سه فرسنگی بخارا دیهی است که آنرا تاراب گویند مردی بود نام او محود صانع غربال چنانکه در حق او گفته اند در جاقت وجهل عدیم المثل بسالوس وزرق زهد وعبادی آغاز نهاد ودعوی بری داری کرد یعنی جنیان با او سخن می گویند و از غیبیات اورا خبر می دهند با او سخن می گویند و از غیبیات اورا خبر می دهند ایری داری عصر: Ms. Ducaurroy عصور: 60:) وعلای عصر: mse. de Leyde et 69:

ودر بلاد ما وراء النهر وتركستان بسيار كسان بيشتر عورتینه دعوی پری داری کنند [وهر کسراکم رنجسی باشم یا بهار شود صیافت کنند] (۱) وپری داررا بخوانند ورقصهای کنند و امثال خرافات وآن شیوهرا جهال وعوام الترام كنند چون خواهر او بهر نوع از هذيانات پـرى داران با او سخن می گفت تا او اشاعت می کرد عوامر الناسرا خُود چه باید تا تبع جہل شونـد روی بـدو نهادند وهر کجا مرمنی ومیتلای بسود روی بادو آوردنسد اتفاقا درآن زمره یك دو شخص اثر محتی یافتند اکثر خلایق روی بدو نهادند از خواص وعوام الا من اتا الله بقلب سلم ودر بخارا از چند معتبر مقبول قول شنيدم که ایشان گفتند در حضور ما به فضله م سك يك دو نا بیغارا دارو در چشم دمید صحت یافتند می جواب دادم كه بينندگان نا بينا بودند والا اين مجبرة عيسى ابن مريم بودست (2) قال الله تجارك وتعسالي يبري الاكمه والابسرس وأكرمن اين حالت بهشم خود مشاهدة كم عداوات چشم مشغول گردم و در بحارا دانشمندی بود

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le passage renfermé entre [] manque dans le ms. de Leyde et dans notre ms. 69; au lieu de برى داررا, le ms. Ducaurroy porte. پرى خوان را.

<sup>2</sup> Ms. Ducaurroy: وبس.

بغضل ونسب مشهور ومعرون لقب او شمس الديس محبوان گفتندی سبب آنکه اورا با ایمهٔ بخارا تعصبی بود اضافت علت آن اجق شد وبرمرة معتقدان او ملسق وگفت آن جاهلرا که پدرم روایت کرده است و در کنان نوشته که از تاراب بخارا صاحب دولتی که جهان را مستخلص کند ظاهر خواهد شد وعلامات آن سخس را (شعصرا) نشان داده وآن آثار در تو پیداست جاهل از عقل دور بدین دمدمه (۱) بیشتر مغرور شد و این آوازه ہا حکم منجمان موافق آمد روز بروز جعیت زیادت جی شد وتمامت شهر و روستاق روی بدو نهادنی وآثار فقفه وآشوب پدید آمد امرای (۵) که حاصر بودند در تسکین نايرة فتنه وتشويش مشاورت كردند وباعلام ايس حال رسولی مجند فرستادند نردیك صاحب یلواج وایسان برسميل تبرك وتقرب سه تاراب رفننف وازو النهاس حرکت به مخارا تا شهر نیز عقدم او آراسته شود وقرار دادند که چون به سرپل وزیدان رسد مغافضه اورا تیر باران کنند چون روان شدند او در احوال آن جاعت اثر تغیری دید چون بر سریل رسید روی به غشا که بزرگتر محنگان بود آورد وگفت از اندیشهٔ بد بازگرد والا

ا Ms. de Leyde et ms. 69 : دبربه.

<sup>&</sup>quot; Ms. Ducaurroy: وباسقافان.

بغرمایم تا چشم جهان بینت را بی واسطهٔ دست آدمی زاد بيرون كنند مغولان چون اين سخن ازو بشنيدند گفتند یقین است که از قصد ما کسی اورا اعلام نداده است (۱) وهد سخنهای او بر حق است خایف شدند واورا تعرضی نرسانیدند تا به بخارا رسید در سرای سنجر ملك نزول كرد وامرا واكابر وصدور در اكرام واعتزاز او مبالغت می نمودند ومی خواستند تا در فرصتی اورا بکشند چند عوام شهر غالب بودند وآن عصله وبازاركم او بود از خلایق پر بود چنانچه غربه را بجال کذر نبود و چون **ازدحام مردم از حد می گذشت و بی تبرك او بازنمی** گشتند ودخوارا مجال نمانده وخروج همکن نه بر بامر می رفت وآب از دهن بریشان می انداخت بهرکس که رشاشهٔ ازآن آب می رسید خوشدل و خندان بازمی کشت شخصى از جملة متبعان غوايت وضلالت اورا ازانديشة آن جاعت خبر داد ناگاه از دری دزدیده بیرون رفت واز اسپانی که بر در بسته بودند یک برنشست اقوامر بيگانه ندانستندكه اوكيست باو التفاق نكردند بيك تك بع تال با حفص رسید و در یك لحظه جهان مردم برو جمع شدند بعد از لحظم اورا طلب كردند نيافتند سواران از

مگر: Ms. Ducaurroy

جوانب در طلب او می تاختند تا ناگاه اورا بر سر تا مذكور ديدند بازكشتند وازحال او خبردادند عوام فرياد برکشیدند که خواجه به یك پرزدن بنل باحفص رسید (۱) بيكبار زمام اختيار از دست صغار وكبار بشد اكثر خلایق روی به تل نهادند وبرو جمع شدند تماز شامی (ء) روی بمردم کرد وگفت ای مردان حق توقف و انتظار چیست دنیارا از بی دینان پاك می باید کرد وهرکسرا آنجه میسر است از سلاح وساز وعصا وچوب بکار آورد هوشهر هرچه مردینه بودند روی بدو نهادند وآن روز آدینه بود در شهر در سرای رابع نزول کرد وصدور واكابر ومعارف شهررا طلب داشت سرور صدور دهر برهان الدين سلالة خاندان برهاني وبقيم دودمان صدر جهانی (3) سبب آنکم از عقل وفضل هیچ خلاق نداشت خلاقت داد وصدری بر شمس محبوبی مقرر کرد والكثر معارن را جفا كرد وآب روى بسريخت بعضى را بکشت وقوی بگریختند وعوامر ورنودرا استمالت داد وگفت لشکرمی یکی از بنی آدم ظاهر است ویکی مخفی از جغود سماوی که در هوا طبیران می کنند و حرب

ا برین : Ms. Ducaurroy .

عبر خاست Le ms. Ducaurroy ajoute ici.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ms. Ducaurroy: اوراً.

جنیان که در زمین می روند آکنون آنرا نیز بر شما ظاهر کنم در آسمان وزمنین نگرید تا برهان دعوی مشاهده کنید خواص ومعتقدان می نگریستند می گفت انك (۱) فلان درلباس سبروفلان درپوشش سفید می پرند عوام میوافقت می نمودند وهرکس که می گفت نمی بیفم اورا برخ چوب بینا می کردند (۱) دیگر می گفت حق تعالی مارا از غیب سلاح می فرستند در اثنای ایس از **جانب شیراز بازرگانی در رسید و چهار خروار شمشیر آورد** بعد ازین در فتے وظفر عوامرا هیچ شك عاند وآن ادینه خطبع سلطنت بنامر او خواندند وچون از نماز فارغ شدند بخانهای بزرگان فرستادند تا خیمهها وخرگاهها وآلات فرق وطرح آوردند ولشكسري (3) با طول وعسرص بساختند ورنود واوباش بخانهاى متهولان رفتند ودست بغارت وتاراج بر آوردند وچون شب در آمد سلطان نا کهان با بتان پری وش وخوبان دالش خلوت ساگست وعیش خوش براند وبامدادرا در حوض آب غسل بر آورد.... ازراه (4) تبرك آب آن (5) بدرم سنگ قسمت

ا فلان جای وبعمان جای : Ms. Ducaurroy

<sup>·</sup> بيونست مي گند : Ms. de Leyde et ms. 69

الشكرهائي: Ms. Ducaurroy

<sup>4</sup> Ms. Ducaurroy : تيمن و

<sup>.</sup> Le même : بعن ودرم.

كردند وشربت بهاران ساختند واموالرا كم حاصل كردند برين وبرآن بخش كرد وبرلشكر وخواص تفرقه کرد خواهر او چون تسمرن او در نسروج وامسوال بدید بیکسو شد و گفت کار (۱) او که بیواسطه می بود خلله پذیرفت وامرا وصدور کم آیت فرار خوانده بودند در کرمینه جع شدند ومغولان را که در آن حدود بودند جع کردند وآنچه میسر شد از جوانیب ترتیب ساختند و روی بشهر نهادند او نیر ساخته گارزار شد با مردمان بازار باپیراهی و ازار پیش باز رفیت از جانبین صف کشیدند تارای با محبوبی در صف ایستاد بی سلاح وجوش و چون در میان مردم شایع شده بود که هرکس که در روی او دست خلاف بجنباند خشك شودآن لشكر نير دست به تير وشمشير آهسته مي بردند (۱) یک ازآن جماعت تیری پر کرد قضارا بر مقتل او آمد ودیگری نیر بر محبوق زد وکسرا از بن خمبر ند ند قوم اورا ند خصمان را در تضاعیف آن بادی سخت مر خاست وخاك چنان شد كد خلق بكديسكرا صي ديد لفكر خصمان بنداشتند كد كرامات تارابي است

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. de Leyde : کِبار.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. Ducaurroy: آهسته ترمی یازیدند.

بازگشتند وروی بانهزام نهادند ولشکر تارای روی بر پشت ایشان آوردند و اهالی رساتیق (۱) روی بدیشان نهادند وهرکسرا ازآن جهاعت که ی گرفتند خاصة هال ومتصرفان را بتبر سر نرم می کردند و تا بکرمینه برفتند قرب ده هزار مرد کشته شد چون تابعان تارایی باز كشتند إورا نيافتند كغتند خواجه غيبت كرده است تا ظهور او دو برادر او محد وعلى قايم مقام او باشند برقرار تارایی این دو جاهل نیز در کار شدند وعوامر و اوباى متابع ايشان بودند بيكباركي مطلق العنان دست بتاراج بردند بعد از یکهفته ایلدر نوئین و چنکی (۵) تورچی با لشکری بسیار مغولان در رسیدند باز آن جاهلان با اتباع خود بعصرا بيرون آمدنند وبرهنه در مصان بایـستادند و در اول (3) تیرکه کشاده شد آن دو گمراه کشته شدند و در حد بیست هزار مرد درین نوبت کشته شد روز دیگر که شمشیر زنان صباح فرق شبرا بشكافتند خلايق را از مرد ون بعصرا راندند مغولان دندان انتقام تیز کرده ودهان حرص کشاده که بار دیگر دستى بزنم وكامى برانم وخلايق را حطب تنور بلا سازيم

از دیههای خویش بابیل و تبر: Le ms. Ducaurroy ajoute

<sup>\*</sup> Ms. Ducaurroy: جكس.

<sup>·</sup> كشاد تير: Ms. Ducaurroy

واموال واولاد ایشانرا غنیت گیریسم خود لطف ربای وفضل یردانی عاقبت فتندرا بدست شغقت محود چون نامیش محود کردانید وطالع آن شهررا باز مسعود که چون او برسید ایشان را از قتل و نهب زجر و منع کرد و گفت سبب مفسدی چند چندین هزار خلق را چگونه توان کشت وشهری را که چندین مدت جهد رفته است تا روی بعمارت نهاده بواسطهٔ جاهلی چگونه نیست توان کرد بعد از الحاح و مبالغت (۱) بر آن اتفاق افتاد که این حالت بخدمت تاآن عرضه دارند بر آن (۱) افتاد که این حالت بخدمت تاآن عرضه دارند بر آن (۱) بغرستاد و سعیهای بلیغ عود تا از آن زلت که امکان عغو بغرستاد و سعیهای بلیغ عود تا از آن زلت که امکان عغو بخری نبود تجاوز فرمود و بر حیات ایشان ابغا کرد واتر آن اجتهاد محود و مشکور شد

## (3) ذكر جغتاي

جغتای خانی بود باتهور وغلبه (۵) بسیار وخشونت چون بلاد ما وراء النهر وترکستان مستخلص شد محط رحال

ا Ms. Ducaurroy: ولجاج.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. de Leyde: انجاً.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ms. Ducaurroy, fol. 61 v. 62 r. et v.; ms. de Lèyde, p. 135, 136, 137.

<sup>4</sup> Ms. Ducaurroy: وغلبه وسياست.

واولاد ولشكر از سمرقند تاكنار بيش باليق مواضعي نرة ورايق (١) مغزل كالا ملوكرا لايق مربع ومصيف الماليع وقوتاق بود که در بهار وتابستان با بستان ارم مشابهت داشتی وگوهای بررك كه ایشانرا كبول خوانند جهت اجتماع مرغان آبی در حدود او ساخته بود و دیهی نیر بنا فرمود نام آن قیلع وهر زمستان در مروزیك ایلا روزگار گذرانیدی و از ابتدا تا انتهای مراحل انبارها واطعمه واشربه ترتيب دادم واو دايما بهاشا وعشرت ومعاشرت با پری چهرگان خوش طلعت اشتغال داشتی و حشم او از بیم یاساو سیاست او چنان مضبوط بودی که کسی در عهد او چندانک، در جوار لشکر او بودی هیچ راه گذریرا بطلایه و پاس احتیاج نیفتادی و چنانکه در مبالغه گویند طشتی زر بر سر نهاده عورتی را تنها به وترس نبودی ویاساهای باریك بر امثال مردم تازیك بتكلیف مالا بطاق بودی دادی مثل آنکه گوشت بسمل نکنند وبروز درآب روان ننشینند ونظیر ایس ویاسای كوسفندان ازبذبج شرعى ناكشتى بههد مالك فرستاد و در خراسان مدتی گوسفندرا کسی ظاهرا نکشته

Le ms. Ducaurroy ajoute : وحعاوت.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est ainsi que je crois devoir lire, au lieu de : نرع وأريق et de نرع رارانق, que portent les deux manuscrits.

ومسلمانرا بر اکل مردار تکلیف می نمود چون حالت قاآن واقع شد حضرت او مرجع خلايس شد واز دور ونزدیك متوجد حضرت او شدند مدت تمادی نگرفت تا مرضى صعب ظاهر شد چنانكه علت برمداوا غالب آمد ووزیر او از اتراك عجیسر نامر شخصی سود که در آخر عهد او فرا خاسته بود وکارهای ملك فرا پیش كرفته در علت مرض او با طبيب بجد الدين در معالجة مبالغت می تصرد واشفاق می نمود چیون قنضا نارل شد خاتون بزرگنر او بسیولیون ایشان هردورا با تمامت فرزندان ومتعلقان بفرمود تأ بكشتند وامير حبش هيد كه ازعهد آنكيه ما وراء النهر مستضلص شده بود مخدمت جغتاي متصل گشتنه بسود ومنصب وزارت یافته در خدمت خاتون بر قرار ممکی گشته شد وشخصی بود اورا سدید اعور شاعر گویند روز عیدی برحسب حال بینی چند گفته است و تخلص بامیر حبش عبد كردد

نظم روشنت گشت که این تیره جهان دام بلاست خبرت شد که جهان عشوه (۱) ده دار دُغاست

<sup>،</sup> عشوه دهی دا ودغاست : Ms. Ducaurroy

(۱) نعمت ولشکر تو لشکر جرار چه سود چون اجل تاختی آورد وگرفت از چب وراست آنکه در آب نمی رفت کسی از بسیسش

غرقه بحر محیطیست که بس با پهناست و جغتای را پسران و نوادگان بسیار بودند اما در آن وقت پسر بزرگتر او مانیکان را در بامیان واقعه افتاد وقراهم در آن حالت در وجود آمد (۱) و چنگر خان و بعد ازوقاآن و جغتای ولایت عهد و جایگاه جغتای بدو نامزد کرده بودند بنابر آن آساس خاتون او یسولون و حبش هید الملك و ارکان دولت بر قرار (قرا شناه) اقبال عودند و چون گیوك خانرا بخانی بر داشتند سبب مصادقتی که داشت با ییسو (۱) که پسر صلی جغتای بود فرمود که با وجود پسر نواده پسر صلی جغتای بود فرمود که با وجود پسر نواده چگونه ولی عهد باشد ییسورا در همکت او نشاند و حل وعقد کارهای ملك ایشان بدست او داد و پیسو

ا قرحى وكيبول ولشكر جرارة اله. Ms. Ducaurroy .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce qui suit, jusqu'à امير حبش عمين ويسر او ناصر الدين, manque dans le ms. de Leyde et dans le ms. 69 ancien fonds persan. Seulement ces manuscrits ajoutent les mots: بعداز حالت او (sic).

<sup>3</sup> Le ms. Ducaurroy porte ici et plus loin تيسو.

داشتی زبام تا شام شراب خوردی چون او ممکن شــد با حبش عید سبب موافقت او با قرا در خشم بود وقاصد ودر اول حالت حبش عيد پسران خودرا بپسران جغتاى داده بود وهریك را بیكی از پادشاه زادگان نامىزد وبها الدين مرغيناني را سبب فضل ودانش در مقابل پـسـران می داشت بخدمت بیسو داده بود چون سبب قدمت خدمت بنسبت (ییسو) کار او نیز مهکی ومنصب وزارت ييسو بدومغوض شد وحبس عيد مصرون كشت هرچند امير امام بها الدين مسراسم واداب حسرمت (١) بتقدیم می رسانید و چند نوبت ییسو از قصد کلی که با حبش عید داشت منع کرد اما کینه قدیم در دل بود تا بوقت فرصت سیندرا تشغی داد وییسو بر قرار بود بعد ما که منگو قاآن بر سریر خانی نشست وییسو موافق آن نبود وجای ییسو بر قرار (قرا) بحکم وصیتی که در سابقه رفته بود مسلم داشت واورا بانواع عواطف مخصوص کرده بازگردانید در راه وعده که نا گزیرست نگذاشت که باردوی خویش رسد و جای او بر پسر او مقرر فرمود وچون او هنوز کودك بود مقاليد حکم در دست خاتون او رمىنه (ارغنه) نهاد چون باردوى خويش

<sup>.</sup> مراسم اد آب وحرمت : Je crois devoir lire

رسید ییسو نیر در آن نردیکی باجازت باتویا خانه(sic) رسیده بود اورا نیز اجل امان نداد وامیر حبش عید وپسر او ناصر الدین در خدمت خاتون باز مهکی گشتند ودرآن وقت که قرا بازگردید سبب انتقای كه ازبها الدين مرغيناني داشت اورا با مال واولاد جبش عید داد درآن ساعت که اورا بگرفتند و (۱) بقید دوشاخ بر بست این رباعی بگفت

آنها که متاع عمر خود بربستنسد از محنت ورنج این جهانی رستند بشکست تن من از گناه بسیار زآن بود که این شکسته را بر بستند

وبر سبیل استعطان ایس ربای دیسگسر بفسستسساد شاها زمن آنچه پود و تارست بگیسر ورجان منت نيـر بـكارسـت بـگــيــر جانیست بلب رسیده وصدر بهشست (2) زین هردو کداماختیارست بگیر

چون دید که هیچ حیله نافع نیست و تضرع و تـوجـع فایده نداد این دو بیت بگفت و نزدیک حبس عید فرستاد

<sup>1</sup> Ms. de Leydc et ms. 69 : مقید کردند. 2 Ms. de Leyde et ms. 69 : از هر در.

با دشمن و دوست عيش خوش كردم ورفت وين رخت حيات زير كش كردم ورفت دست اجم داد حب مسمل روح

صد لعنت نقد برحبش كردم ورنت بغرمود تا اورا در میان عمدی پیچیدند و بشکل آنکه عمد مالند اعضا و اجزای اورا ریزه کردند در شهور سند تسع واربعین و ستهایه بوقیت آنکه از اردوی غایمش مراجعت افتاده بود در خدمت امیر ارغون نردیك ييسو رفت چون بخدمت امير امام بها الدين رسيدمر در حال پیش از آنکه زبان بسخنی دیکر بکشاده بود.... ..... اورا بنظر اكرام واعزاز مخصوص كردانيد واو باعلو انتساب كه جمع داشت از قبل پدر او كه شيخ الاسلام فرغانه بود ابًا عن اب واز جانب والده طغان خان كـ م خان وحاكم آن ملك بوده وشرف اكتساب آنكه باعلو درجهٔ وزارت که یافته بود انواع علوم دینی ودنیاوی جمع داشت جناب اورا بجع بقية فضلاى عالم ديدم ومرجع صدور آفاق هرڪس را ڪه بضاعت فضل سرماينه بودي وآنرا خود روای نیست در حیات او آن متاع رواج گرفتی وبانواع بروشفقت او انتعاش.پذیرفتی وذکر لناقب وفضایل او بسیارست اما وقت ومکان تقرید

نیست و روزکار کدام صاحب استعقاق را تربیت کرد که بازش نینداخت... واز امام بها الدین پسران و کودکان خرد مانده بود و امیر حبش عید می خواست تا اطفال نریندرا بر عقب پدر بفرستد توفیق امان نیافت

### TRADUCTION.

Tout à coup, dans le courant de l'année 636 (1238-39), un habitant de Bokhara, de son métier fabricant de cribles, se révolta sous l'habit des soufis. La populace se rassembla autour de lui, et l'affaire alla si loin que l'ordre fut donné de mettre à mort toute la population de Bokhara. Mais le sahib (vizir) Yelwadj 1, semblable à la prière du juste, écarta cet arrêt fatal. Grâce à sa commisération et à sa sollicitude, il éloigna des Bokhariens le malheur imprévu qui les menaçait. Leur ville recouvra son éclat et sa splendeur. De jour en jour la grâce de la bienfaisance divine, qui, à cause de sa grande com-

<sup>1</sup> Ce personnage, dont le vrai nom était Mahmoud (Yelwadj est un titre turc qui signifie ambassadeur), fut chargé, sous le règne d'Ogotaï, de l'administration générale des provinces mongoles en Chine. Après la mort d'Ogotaï, il fut disgracié; mais, à son avénement au trône, en 1252, Mangou Kaân le nomma administrateur géfféral des possessions mongoles en Chine. Mahmoud Yelwadj avait un fils, Maçoud bey, qui administra, sous Djaghataï et ses successeurs, le Turkistân et la Transoxiane. (Voy. d'Ohsson, Histoire des Mongols, t. II, p. 193 et 194, dans la note, et p. 262, 263.) Khondémir attribue à Karatchar Noïan le rôle qu'Ala-Eddin fait jouer à Mahmoud Yelwadj et à Habech-Amid.

passion et de sa miséricorde, étend de toutes parts le tapis de la justice et de la générosité, par les mains du compatissant Mahmoud, brilla comme le soleil dans cette vaste et heureuse ville. Maintenant aucune autre cité musulmane n'égale celle-là, par le concours de la population, la quantité des biens et des troupeaux, la réunion des savants, l'éclat de la science et le mérite des étudiants (talibs); enfin, par la solidité des édifices consacrés à la bienfaisance. Deux bâtiments élevés et solides y furent construits à cette époque : le médréceh (collége) Khani, que Serkouteni Bigui<sup>1</sup> a fait bâtir, et le médréceh de Maçoud, dans chacun desquels mille talibs se livrent tous les jours à l'étude, sous des professeurs habiles, choisis parmi les savants les plus distingués de l'époque. En vérité, deux édifices aussi considérables et aussi propres sont une parure et un honneur pour la ville de Bokhara; je dirai plus, un ornement et une décoration pour l'islamisme.

Cette princesse, dont le nom est écrit de plusieurs autres manières dans les historiens, était fille de Djakembou, frère d'Ongkhan, roi des Kéraïts. Elle épousa Toulouï, quatrième fils de Djenguiz-khan, et en eut cinq fils, parmi lesquels deux (Mangou et Koubilaï) régnèrent successivement à Caracoroum, et le troisième (Houlagou) fonda l'empire des Mongols de la Perse. D'après Jean du Plan de Carpin, qui l'appelle Seroctan, cette princesse était la plus renommée parmi les Tâtars, si l'on en exceptait la mère de l'empereur régnant (Koyouk) et la plus puissante de tous, sauf Bati (Batou). (Relation des Mongols ou Tartars, édition d'Avezac, p. 270, 271.) Bar-Hebræus l'appelle Serkouten-Beghi. (Cf. Rachid-Eddin, Histoire des Mongols de la Perse, p. 86, 88, 90, et note 7, ibidem; d'Ohsson, Histoire des Mongols, t. II, p. 59, 60, 267.)

Outre tous ces avantages, les habitants de Bokhara jouissent du repos, et leurs dépenses et leurs charges sont très-modérées. Que Dieu très-haut orne les différentes parties du monde, en prolongeant l'existence du roi juste (Mangou-Kaân), ainsi que par la splendeur de l'islamisme et de la religion orthodoxe!

RÉCIT DE LA RÉVOLTE DE TARABI.

Dans le courant de l'année 636, il y avait conjonction de deux astres malheureux dans le signe du Cancer. Les astrologues avaient prédit qu'il s'élèverait des troubles, et qu'il se pouvait faire qu'un novateur se révoltât. Or, à trois parasanges de Bokhara, il y a un village que l'on appelle Tarab, et où vivait un individu nommé Mahmoud, dont le métier consistait à fabriquer des cribles. Ainsi qu'on l'a dit de lui, il n'avait pas son pareil en sottise et en ignorance. Il entreprit de montrer de la piété et de la dévotion, par hypocrisie et par ruse, et prétendit avoir des conversations avec des génies, qui lui révélaient les choses les plus cachées. Dans le Mavérannahr et le Turkistân, heaucoup de personnes, la plupart du sexe féminin, ont cette prétention. Quiconque est dans l'affliction ou souffre d'une maladie, prépare un festin et mande le péridar (celui qui est en communication avec les génies). Les péridars se livrent à des danses et autres pareilles absurdités. Les ignorants et les gens du commun regardent cela comme un article de foi. Comme la sœur de Tarabi l'entretenait de toutes sortes de contes

de péridars, et que cet homme les propageait (or, que faut-il aux gens du commun, asin qu'ils deviennent partisans de l'ignorance?), la population venait en foule le trouver. Partout où il y avait un paralytique ou un affligé, il s'adressait à lui. Par hasard, dans le nombre, une ou deux personnes éprouvèrent quelque soulagement. Alors presque tout le monde vint le trouver, tant les personnes distinguées que la plèbe, excepté ceux à qui Dieu avait donné un cœur pur. J'ai entendu dire, à Bokhara même, par quelques personnes considérables et estimées : «En notre présence, il souffla, dans les yeux d'un ou deux aveugles, des excréments de chien, et ces aveugles furent guéris. » Je répondis : « Ceux qui ont vu cela étaient eux-mêmes des aveugles; car c'est là le miracle opéré par Jésus, fils de Marie, dont Dieu a dit: « Il guérit l'aveugle-né et le lépreux. » Si je voyais de mes propres yeux un tel événement, je m'occuperais sans délai de leur guérison.»

Il y avait à Bokhara un savant connu par son mèrite et sa noblesse. Son surnom était Chems-eddin-Mahboubi. Par suite d'une inimitié qui existait entre lui et les imams de Bokhara, il embrassa la cause de ce fou, et se joignit à la troupe de ses partisans. « Mon père, dit-il à cet ignorant, a raconté et consigné par écrit, dans un ouvrage, qu'il sortirait de Tarab, près de Bokhara, un fondateur de dynastie qui ferait la conquête du monde, et il a décrit les signes distinctifs de cette personne. Ces signes sont visibles en toi. » L'ignorant et insensé Tarabi fut con-

firmé dans son illusion par ce rapport; et ce bruit s'accorda avec la prédiction des astrologues. Le rassemblement augmentait de jour en jour; toute la population de la ville et des campagnes vint trouver Tarabi, et des indices de troubles et de désordre se manisestèrent. Des émirs, qui étaient à Bokhara, tinrent conseil touchant les moyens d'éteindre le feu de la discorde et du tumulte; et envoyèrent un ambassadeur à Khodjend, auprès du sahib Yelwadj, pour lui donner avis de cette affaire. Quant à eux, ils se rendirent à Tarab, comme pour jouir de la vue et de la faveur de Mahmoud, et ils le prièrent de se transporter à Bokhara, afin que la ville fût à son tour ornée de sa présence. Mais ils convinrent entre eux que lorsqu'il serait arrivé à l'extrémité du pont de Wézidan, ils feraient pleuvoir sur lui des flèches à l'improviste. Lorsque le cortége se fut mis en marche, Mahmoud aperçut des indices de changement dans la manière d'être de ces émirs. Quand il fut arrivé à l'extrémité du pont, il se tourna vers Temcha, qui était le principal des commissaires mongols, et lui dit: « Renonce à ton mauvais dessein, ou sinon, j'ordonnerai que les yeux te soient arrachés, sans l'intervention de la main d'un homme. » Lorsque les Mongols lui eurent entendu prononcer cette parole, ils se dirent: «Il est certain que personne ne l'a informé de notre dessein, et cependant tous ses discours sont véritables. » En conséquence, ils concurent de la crainte et ne firent subir à Tarabi aucune vexation. Lorsqu'il sut arrivé à Bokhara, il se

logea dans le palais du roi Sindjar. Les émirs, les grands et les personnages principaux mettaient le plus grand zèle à lui témoigner leur considération et leur respect; mais leur intention était de le tuer dès qu'ils en trouveraient l'occasion, car la populace de la ville était en force, et le quartier et le bazar où il habitait étaient remplis de monde, de sorte qu'un chat n'aurait pu y passer. Comme le concours des gens du peuple dépassait toute mesure, qu'ils ne s'en retournaient pas avant d'avoir reçu la bénédiction de Tarabi et qu'il n'y avait plus moyen d'entrer ni de sortir, il montait sur la terrasse et jetait sur eux de l'eau avec sa bouche. Quiconque était atteint par quelques gouttes de ce liquide, s'en allait satisfait et joyeux.

Cependant, un des sectateurs de l'erreur informa Tarabi du dessein des chefs mongols. Il sortit tout à coup par une porte dérobée, et monta sur un des chevaux attachés en cet endroit. Les individus étrangers, ne sachant pas qui il était, ne firent aucune attention à lui. Il arriva, sans s'arrêter, à la colline d'Abou Hafs. En un instant, tout un monde se rassembla auprès de lui. Un moment après sa fuite, on le chercha, mais en vain. Des cavaliers coururent de différents côtés à sa poursuite. Tout à coup ils le découvrirent sur le sommet de la colline déjà citée; ils s'en retournèrent et rapportèrent de ses nouvelles. La populace s'écria : «Le Khodjah est arrivé en volant à la colline d'Abou-Hafs. » En un instant, les rênes du libre arbitre sortirent des

mains des petits et des grands. La plupart se dirigèrent vers la colline et se réunirent à Tarabi. Au moment de la prière du soir, celui-ci se tourna de leur côté et leur dit : « O partisans de la vérité, qu'attendez-vous? Il faut purger le monde des impies; il faut que chacun emploie tout ce qu'il a à sa disposition, armes, instruments de guerre et bâtons.» Tout ce qu'il y avait d'hommes à Bokhara vint le trouver. Ce jour était un vendredi. Le Khodjah se logea dans la ville, dans la maison de Rabi, et manda les chefs de la religion, les grands et les hommes connus de Bokhara. Comme il était totalement dépourvu de sagesse et de mérite, il livra à la risée le chef des sadrs (grands pontifes) de son temps, Borhan-eddin, descendant de la famille borhanienne. et reste de la maison du Sadri-Djihan; et il nomma sadr ou chef de la religion Chems eddin Mahboubi. Tarabi traita injustement la plupart des personnes distinguées, les dissama et en tua plusieurs. D'autres prirent la fuite. Il s'attacha à gagner la populace et les vagabonds et dit: « Mon armée est de deux espèces; l'une, composée de descendants d'Adam, est visible; l'autre est cachée et se compose de troupes célestes qui volent dans l'air et d'un corps de génies qui marchent sur la terre. Je vais faire paraître à vos yeux cette seconde armée. Regardez dans les cieux et sur la terre, afin de voir la preuve de ce que j'avance. » Scs familiers et ceux qui avaient soi en lui regardaient. «En voici, disait-il alors, qui volent avec des habits verts et d'autres avec des habits blancs.» La populace confirmait son assertion. Si quelqu'un s'avisait de dire : « Je ne vois pas cela, » on le lui faisait voir à coups de bâton. Tarabi disait encore: «Dieu nous envoie des armes, du monde surnaturel.» Sur ces entrefaites, un marchand arriva de Chiraz et apporta quatre charges de sabres. A partir de ce moment, la populace ne douta plus de la victoire. Ce même vendredi, on récita la prière au nom de Tarabi, en qualité de sultan. Lorsqu'on eut fini la prière, on envoya des émissaires dans les demeures des grands personnages pour en apporter des tentes, des pavillons et des tapis. On équipa une armée immense. Les vagabonds et les vauriens s'introduisirent dans les maisons des riches et se mirent à piller. Lorsque la nuit fut arrivée, le nouveau sultan se retira tout à coup en particulier avec des belles semblables à des fées et avec des beautés ravissantes, et mena joyeuse vie. Au matin, il fit ses ablutions dans un bassin d'eau. Ses sectateurs partagèrent entre eux, par petites quantités, l'eau qui lui avait servi à cet usage, s'imaginant par là attirer sur eux les bénédictions du ciel: ils en firent aussi boire aux malades. Tarabi distribua à l'un et à l'autre les sommes que ses partisans avaient amassées, et les partagea entre les soldats et ses propres serviteurs. Lorsque sa sœur le vit s'emparer ainsi des femmes et des richesses d'autrui, elle s'éloigna de lui et dit: «Son pouvoir, qui s'est établi par mon entremise, a reçu un grand préjudice. » Les émirs et les chefs, qui avaient récité le verset de la fuite, se réunirent

dans Kermineh 1 et rassemblèrent les Mongols qui se trouvaient dans les environs. Ils firent les préparatifs que leur permettaient les ressources des provinces adjacentes, et se dirigèrent vers Bokhara. De son côté, Tarabi se disposa au combat et sortit de Bokhara, pour aller au-devant d'eux, avec les habitants du bazar, vêtus seulement de chemises et de caleçons 2. Des deux parts, on se rangea en ordre

- 1 Telle est l'orthographe de nos trois manuscrits. C'est aussi celle qui est actuellement en usage. (Voyez Meyendorss, Voyage à Orenbourg à Boukhara, p. 59 et 162; Alexandre Burnes, Voyage à Boukhara, t. III, p. 116 et 140; Izzet-Allah, apud Klaproth, Magasin asiatique, t. II, p. 48 et 167.) D'après ce dernier voyageur, Kerminâ (sic) est un lieu considérable dans le Mian Kal, à dix-huit heures de marche de Bokhara, et à trente et une de Samarkand. Au lieu de Kermineh, les anciens géographes orientaux écrivent Kerminieh . (Voyez le Lobb-al-Lobab de Soyouthi, édition Veth, p. 10, note w, et p. 221, et la Géographie d'Édrici, traduction de M. Jaubert, t. II, p. 194, 195, 196.) Mais le sultan Baber, dans ses Mémoires, écrit Kermineh. (Voyez le Journal des Savants, août 1848, p. 359.)
- Le mot المناز , ou , comme porte le ms. Ducaurroy, المناز , désigne ici une sorte de caleçon, avec lequel on couvre les hanches et les parties sexuelles. (Voyez R. Dozy, Dictionnaire détaillé des noms des vétements chez les Arabes, p. 37.) Édrici dit, en parlant des Berbères masmoudites de Sous: كترمون في اوساطيم بصين (le manuse. de Greaves porte) (le manuse. de Greaves porte) (le manuse. de dernier mot, M. Jaubert (op. supra laud.) écrit, p. 209, esfakis de vêtement, je profiterai de cette occasion pour dire quelques mots d'un autre nom de vêtement, usité dans l'Afrique septentrionale, mentionné aussi dans le géographe arabe, et cependant omis dans nos dictionnaires. On fabrique à Noul Lamta, dit Édrici (t. I, p. 206), des vêtements appelés sefsarich ... Le mot sefsarich

de bataille. Tarabi se plaça au premier rang, avec Mahboubi, sans armes et sans cuirasse. Comme le bruit était répandu que toutes les mains qui se lèveraient contre lui seraient aussitôt desséchées, l'armée mongole portait mollement la main à l'arc et au sabre. Enfin, un soldat de cette armée lança une flèche qui, par hasard, blessa mortellement Tarabi. Une autre flèche atteignit Mahboubi. Personne dans les deux armées n'eut connaissance de ce fait. Sur ces entrefaites, il s'éleva un vent violent et la poussière devint si épaisse, que les hommes ne pouvaient s'apercevoir. L'armée ennemie, s'imaginant que c'était l'effet des miracles de Tarabi, battit en retraite et prit la fuite. Les soldats de Tarabi la poursuivirent; les habitants des campagnes sortirent de leurs villages, avec des bêches et des haches, décapitèrent à coups de hache tous les Mongols dont ils s'emparèrent, et notamment

a été changé par Peyssonnel en sufficieli. C'est, d'après ce savant voyageur, le nom du burnous. (Voyages dans les régences de Tunis et d'Alger, t. I, p. 68, 78, 79, 217, 219.) On lit ce qui suit dans la relation d'un voyageur anglais, qui a exploré avec soin la régence de Tunis: « La tête.... est enveloppée, aussi bien que le corps, d'une draperie de gaze de soie rayée, appelée sefsar, qui est liée autour de la tête par une corde de poil de chameau, repliée en forme de turban; sur le sefsar, est jeté un léger bernous, etc.» (Excursions in the Mediterranean, by major sir Grenville Temple, t. II, p. 51.) Et plus loin: « Le barracan ou sefsar, à la fois par sa forme et par la manière dont il est drapé autour de la figure, correspond indubitablement à la toge». (Ibidem, p. 52.) Et enfin: « A Nesta se trouve une manusacture considérable des sessars en gaze, qui sont si sameux dans toute la Barbarie.» (Ibidem, p. 172.)

les percepteurs et les hommes en place. Ils leur donnèrent la chasse jusqu'à Kermineh, et en tuèrent près de dix mille. Lorsque les partisans de Tarabi revinrent de la poursuite, ils ne trouvèrent plus leur chef. Mais ils dirent : « Le khodjah a fait une absence; jusqu'à ce qu'il reparaisse, ses deux frères, Mohammed et Ali, le remplaceront. » Ces deux ignorants se conduisirent de la même manière que Tarabi. Les gens du commun et les vauriens leur obéirent et se livrèrent tous ensemble au pillage, sans rencontrer d'obstacle. Au bout d'une semaine, Ildir Noyin et Tchenken Kourtchi arrivèrent, accompagnés d'une nombreuse armée de Mongols. Les deux frères de Tarabi sortirent en rase campagne, avec leurs sectateurs, et se présentèrent tout nus au combat. A la première décharge de flèches, ces deux malheureux furent tués, et environ vingt mille hommes partagèrent leur sort. Le lendemain, au moment où les guerriers du matin fendaient avec leurs sabres le front de la nuit, on chassa dans la campagne toute la population, tant hommes que femmes. Les Mongols avaient aiguisé les dents de la vengeance et ouvert la bouche de l'avidité, et se disaient les uns aux autres: « Levons de nouveau les mains et mettons à exécution notre désir; faisons des habitants l'aliment du réchaud de l'affliction, et livrons au pillage leurs richesses et leurs enfants. » Mais la bonté divine et la grâce céleste terminèrent les troubles, par l'entremise de la commisération de Mahmoud, et cela d'une manière aussi

louable que son nom 1, et rendit aussi heureux qu'autrefois l'astre de Bokhara. En effet, Mahmoud, étant arrivé, empê les Mongols de tuer et de piller, et dit: «Comment peut-on tuer tant de milliers d'hommes, à cause de quelques malfaiteurs, et comment, à cause d'un ignorant, peut-on anéantir une ville pour laquelle on a dépensé tant et de si longs efforts, de sorte qu'elle a recommencé à être florissante?» Après que Mahmoud eut déployé beaucoup d'insistance, il fut convenu que l'on en référerait au kaân et que, quel que fût son ordre, on le mettrait à exécution. En consequence, Mahmoud envoya des députés et fit de si grands efforts auprès du kaân, que celui-ci pardonna cette faute, dont le pardon était cependant impossible, et épargna la vie des habitants de Bokhara. Le résultat de ces efforts fut donc louable et digne de reconnaissance.

#### HISTOIRE DE DJAGHATAÏ.

Djaghataï était un souverain plein de courage, de force et de sévérité. Lorsque le Mavérannahr et le Turkistân eurent été conquis, des endroits agréables et délicieux, dignes de servir de séjour aux rois et s'étendant depuis Samarkand jusqu'aux confins de Bich Balik, devinrent la résidence de ses enfants, de son armée et de ses bagages. Ses quartiers, pendant le printemps et l'été, se trouvaient dans Almalik et Koutak, qui, durant ces deux saisons, ressemblaient au jardin d'Irem. Il avait creusé dans leurs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mahmoud, en arabe, signifie loué, louable.

environs de grands étangs, que les Mongols appellent Gueul (lac), afin que les oiseaux aquatiques s'y réunissent. Il construisit un villamnommé Kila. Il passait tous les hivers à Mérozik Ila. Il avait disposé sur toute la route des greniers, des aliments, et des boissons. Il était constamment occupé à se divertir et à s'amuser, en compagnie de jeunes beautés. Ses serviteurs étaient tellement retenus par la crainte du Yaça et par celle de sa sévérité, que, sous son règne, personne, dans quelque passage que ce fût, n'avait besoin de sentinelle ou de garde, tout comme s'il eût été dans le voisinage de son armée. Et ainsi qu'on le dit par métaphore, une semme seule et portant sur sa tête une aiguière d'or, n'aurait pas conçu la moindre inquiétude. Il promulguait des ordonnances minutieuses, et dont il exigeait l'observation, de la part des étrangers, avec une importunité insupportable. C'est ainsi qu'il exigeait que l'on n'égorgeât pas les animaux destinés à être mangés, que l'on n'entrât pas pendant le jour dans une eau courante, etc. Il expédia dans toutes les provinces le règlement qui interdisait de tuer les moutons d'après les règles légales. Pendant un certain temps, personne ne tua publiquement des moutons dans le Khoraçân. Djaghatai obligeait les musulmans à manger des charognes. Lorsque Ogodaï kaân sut mort, tout le monde eut recours à Djaghataï; et de toutes parts, de loin comme de près, on se rendit à sa résidence. Mais il s'écoula peu de temps, jusqu'à ce qu'il fût pris d'une violente maladie, qui déjoua tous les remèdes. Le

vizir de Djaghataï était un Turc nommé Hédjir, qui s'était élevé au pouvoir sur la fin de son règne et s'était chargé de l'administration du royaume. Lorsque ce prince fut tombé malade, il mit le plus grand zèle à le soigner, ainsi que le médecin Medjd-eddin, et lui témoigna beaucoup de dévouement. Mais, après la mort du khan, sa principale épouse, Yiçouloun, ordonna de les mettre tous deux à mort, avec tous leurs enfants et leurs adhérents. L'émir Habech-Amid, qui avait embrassé le service de Djaghatai, à l'époque de la conquête du Mavérannahr, et avait obtenu le rang de vizir, fut confirmé dans cet emploi, sous l'autorité de la princesse. Il y avait un homme appelé Sédid Ayar (le borgne), le poëte, qui, un jour de fête, composa quelques vers conformes à la circonstance, et où il montre son attachement sincère à l'émir Habech Amid.

Il est devenu manifeste pour toi que ce monde impur est un lac d'afflictions; tu as appris que le monde, plein de coquetteries, est le séjour de la perfidie. Ta richesse et ton armée<sup>1</sup>, cette armée irrésistible, à quoi t'ont-elles servi, lorsque la mort a fondu sur toi et t'a entouré à droite et à gauche? Cet homme, par la crainte duquel personne n'entrait dans l'eau, est submergé dans un océan sans bornes.

Djaghataï avait un grand nombre de fils et de petits-fils. Mais, à l'époque de sa mort, il avait perdu son fils aîné, Matigân, tué à Bamiân. Kara (Holagou, fils de ce prince) vint au monde vers le même temps. Djenghiz-khan et, après lui, le kaân (Ogo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le poëte s'adresse ici à Djaghataï.

dai) et Djaghatai, avaient assigné à cet enfant le titre d'héritier présomptif et de successeur de Djaghataï. Conformément à ces dispositions, l'épouse principale de Djaghataï et Habech Amid et les grands de l'État reconnurent pour souverain Kara (Holagou). Lorsque l'on eut élevé à la souveraine puissance Goyouk-khan, ce prince, à cause de l'amitié qui l'unissait à Yiçou, propre fils de Djaghatai, s'exprima ainsi: « Comment, du vivant du fils, le petit-fils serait-il le successeur de son aïeul?» En conséquence, il mit à sa place Yiçou, et lui confia l'autorité souveraine dans le royaume de Djaghataï. Yiçou était continuellement occupé à boire; il n'avait aucune sagesse et était adonné à l'ivrognerie. Il buvait du vin, depuis le matin jusqu'au soir. Lorsqu'il se vit affermi sur le trône, il témoigna de la colère et du mauvais vouloir à Habech Amid, à cause de son intimité avec Kara (Holagou). Dès le commencement de sa puissance, Habech Amid avait donné ses fils aux fils de Djaghatai, affectant chacun d'eux au service d'un des princes du sang. Il regardait Béha eddin Merghinany comme un de ses fils, à cause de son mérite et de sa science, et, en conséquence, il l'avait attaché au service d'Yiçou. Lorsque, grâce à ses anciens services auprès de ce prince, son pouvoir eut été affermi, et que le rang de vizir d'Yiçou lui eut été confié, Habech Amid fut congédié. Quoique l'imam Béha eddin observât les règles de la politesse et du respect, et qu'il eût empêché, à plusieurs reprises, Yiçou de mettre à exécution les

mauvais desseins qu'il avait conçus à l'égard d'Habech Amid, cependant une vieille haine resta dans le cœur de celui-ci, jusqu'à ce qu'il trouvât l'occasion de la satisfaire et d'apaiser son cœur. Cependant, Yiçou régnait paisiblement; mais, après que Mangou-kaân se fut assis sur le trône impérial, comme Yiçou ne donna pas son consentement à cette élection<sup>1</sup>, il accorda la place de celui-ci à Kara (Holagou), aux termes de la disposition qui avait eu lieu précédemment, et le renvoya dans ses États, après l'avoir distingué d'une manière signalée, par toute espèce de grâces. Mais la mort (littéralement : la promesse inévitable), l'ayant atteint en chemin, ne lui permit pas d'arriver à sa résidence. Mangou accorda sa place à son fils. Comme celui-ci était encore dans l'enfance, il remit les clefs du pouvoir dans les mains de l'épouse favorite de Kara Holagou, Arghana. Lorsque le jeune prince parvint à sa résidence, Yiçou venait d'y arriver, avec la permission de Batou-khan<sup>2</sup>. Mais la mort ne l'épargna pas davantage.

L'émir Habech Amid et son fils Nacir-eddin re-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. M. C. d'Ohsson, Histoire des Mongols, p. II, p. 252, 253, 271.

Batou était l'aîné des princes du sang, comme représentant la branche de Djoutchi, sils aîné de Djenguiz-khan; et, à ce titre, il jouissait d'une grande influence parmi les Mongols, et même à la cour de Karakoroum. (Voyez Jean du Plan de Carpin, Rélition des Mongols ou Tartares, édition d'Avezac, p. 271 et 276; et M. d'Ohsson, t. II, p. 195, 246, 249 et 250; et sur l'Histoire de Batou, cf. l'Extrait de Khondémir, traduit dans mes Fragments de Géographes et d'Historiens arabes et persans inédits, p. 212, 216.)

devinrent puissants, sous l'autorité de la princesse. A l'époque du retour de Kara, ce prince, à cause de la haine qu'il avait contre Béha-eddin Merghinany, le livra à Habech Amid, avec ses richesses et ses enfants. Au moment où l'on arrêta ce personnage et qu'on l'enchaîna, il composa ce quatrain:

Ceux qui ont chargé sur leurs chameaux le bagage de leur vie, ont été délivrés de l'affliction et du chagrin de ce monde. Mon corps a été rompu par mes nombreux péchés, c'est pourquoi l'on a lié ce corps brisé.

Il envoya cet autre quatrain, pour implorer la bienveillance du prince:

Ò roi, prends-moi ma chaîne et ma trame; si mon âme peut t'être de quelque utilité, prends-la également. C'est une âme qui est près de s'exhaler et qui aura pour siége le paradis. De ces deux choses, choisis celle que tu voudras.

Lorsqu'il vit qu'aucune ruse ne lui servait et que l'humilité et les plaintes lui étaient inutiles, il composa ces deux vers et les envoya à Habech Amid:

J'ai bien vécu avec mes ennemis et mes amis et je suis parti. J'ai placé sous mon aisselle le vêtement de la vie et je suis parti. La main de la mort m'a donné une pilule qui me fera exhaler mon dernier sousse. J'ai proféré contre Habech cent malédictions de bon aloi et je suis parti.

Habech ordonna de l'envelopper d'une pièce de feutre et de lui écraser les membres et les jointures, de la manière dont on foule le feutre. Dans le courant de l'année 649 (1251), à l'époque où il reve-

nait de l'ordou de Gaimich 1, l'auteur de ce livre se rendit auprès d'Yiçou, dans la société de l'émir Arghoun<sup>2</sup>. Lorsque j'eus rendu mes hommages à l'émir Béha eddin, aussitôt, avant que ma bouche se fût ouverte pour prononcer une autre parole, il me distingua tout particulièrement par les marques de sa considération et de son respect. Outre la noblesse de son origine, tant du côté de son père, qui était le chéikh el-islâm héréditaire de Ferghanah, que du côté de sa mère, par laquelle il descendait de Thoghan-khan, qui avait été khan et souverain de ce royaume, son mérite était si distingué, qu'il réunissait à l'élévation du rang de vizir, dont il avait été revêtu, toute sorte de sciences divines et humaines. Je l'ai vu être le centre du reste des hommes distingués de l'univers et le rendez-vous des chefs des diverses contrées. Quiconque possédait pour capital la marchandise du mérite et n'en pouvait tirer aucun parti, lui trouva un cours assuré, du vivant de ce ministre, et fut vivisié par sa bienfaisance et sa tendresse. L'énumération de ses belles qualités et de ses vertus serait très-longue. Mais ce n'est ni le temps, ni le lieu de les exposer ici. Quel homme de mérite la fortune a-t-elle favorisé, sans l'avoir ensuite renversé? L'imam Béha-eddin laissa

Oghoul-Gaimich était la principale épouse de Goyouk, et elle fut chargée de la régence, après la mort de cet empereur. (Voyez d'Ohsson, t. II, p. 246 et suiv.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gouverneur de la Perse, sous la régence de Tourakina et les règnes de Goyouk et de Mangou-Kâan. (Voyez d'Ohsson, tome II, p. 123 à 129.)

des fils et des filles en bas âge. L'émir Habech Amid voulait envoyer les enfants mâles rejoindre leur père; mais il ne vécut pas assez longtemps pour réaliser ce projet.

### **NOTICE**

SUR

### MOHAMMED BEN HASSAN ECH-CHEIBANI,

PAR M. C. BARBIER DE MEYNARD.

Au moment où l'excellent travail de M. Ducaurroy vient fixer de nouveau l'attention des lecteurs du Journal asiatique sur la législation orientale, et en particulier sur le rite d'Abou Hanifa, il n'est peutêtre pas hors de propos de donner quelques détails sur la vie de Cheïbani, l'un des plus illustres docteurs de ce rite, encore dominant dans l'empire ottoman.

Cette courte notice a été extraite en grande partie de la préface placée en tête du commentaire turc du Sieri Kebir<sup>1</sup>, comparée avec les renseignements

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le Commentaire du Sieri Kebir par Serakhsy, composé vers l'an 480 de l'hégire, a été traduit en turc par Mohammed Munib el-Aintabi, savant professeur et qadi de Smyrne, sous le règne du sultan Sélim; il a été imprimé à Constantinople en 1241.

fournis par Ibn Khalican, Hadji Khalfa, et le Thabaqat ul-Foucaha. Les Orientaux sont d'ailleurs trop sobres de détails biographiques sur leurs grands écrivains, pour qu'on ne doive pas recueillir avec empressement les quelques traits de lumières épars dans leurs ouvrages.

Abou Abd Allah Mohammed ben Hassan ben Farqad ech-Cheïbani était originaire du village de Haracta 1, situé dans les environs (فوطة) de Damas 2, où sa famille s'était établie en quittant l'Iraq. Il naquit dans la ville de Wasith, où il passa une partie de sa jeunesse et acquit les premiers éléments de la science du Hadis. Ses premiers maîtres furent l'imam Mussaër 3, Malek ben Mouawal, Omar ben Werd el-Awzây 4, et l'imam Thawry. Il reçut ensuite les leçons du grand imam Abou Hanifa, qui lui transmit sa profonde érudition. Après la mort de ce célèbre docteur, il étudia la doctrine hanéfite, sous la direction de l'imam Abou Youssouf, mudjtéhid du second degré 5. Devenu bientôt le rival

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur ce village, voyez Djihan numa, p. 589.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Chrest. ar. t. II, page 120; Burckhardt, Travels in Suria, p. 285; Ibn al-Werdi, chap. 1<sup>er</sup>, p. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mussaër, Sofain ben Oyaina, célèbre par ses décisions juridiques sur les questions de droit les plus difficiles, né à Koufa en 107, mort en 188 à la Mecque. (Voyez Ibn Khal. à ce nom.)

Awzai, l'imam le plus instruit de la Syrie, né à Balbeck en 88 ou 93, ou à Damas, selon d'Herbelot (Bibl. orient.). Il passa une partie de sa vie à Beirout et y mourut en 157; on le trouva mort dans son bain et on accusa sa femme de ce crime. Il fut enterré aux portes de cette ville, dans un village nommé Antous. (Ibn Khalic.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pour la définition et les différents degrés de l'Idjtihad, cf. l'ar-

de son maître, l'émulation scientifique qui les avait animés jusque-là se changea, par une faiblesse dont les plus grands talents ne sont pas exempts, en une véritable jalousie, qui se traduisit par d'aigres discussions et des rapports souvent hostiles.

Il est impossible cependant de méconnaître les services éminents que la forte imagination, le profond savoir de notre imam ont rendus à la secte d'Abou Hanifa, et c'est à son école que se sont formés les plus habiles docteurs, Bokhari, Abou Suleiman Djordjani, Al-Razy, Mohammed ben Samâa, Yâla ben Mansour, Ibrahim ben Rustem, Hécham ben Abdallah, Yssa ben Aban, Mohammed ben Moqatil, Eyoub ben Hassan, Scheddad ben Hakim, Davoud ben Reschid, et tant d'autres illustrations de l'école de l'imam Azem¹.

Le célèbre Chafey avouait que les emprunts faits par lui aux ouvrages de Cheïbani auraient suffi pour la charge d'un chameau (حلت مى علم محد وتر بعير). «Jamais, ajoutait-il, je n'ai vu quelqu'un répondre avec un visage aussi tranquille et avec une aussi étonnante présence d'esprit aux questions qui lui étaient adressées, et il est surprenant que, doué comme il l'était d'un grand embonpoint, il ait con-

ticle de Mirza Qasem Beg, Journ. asiat., février 1850. Abou Youssouf fut le maître du célèbre vizir Djafar al-Barméki (Ibn Khalic. p. 154). Son nom est Yacoub ben Ibrahim ben Habib al-Koufi. (Cf. d'Herbelot et le Nigaristan d'Ahmed Kemal Pacha.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur ces différents docteurs, cf. Ibn Khal. Al-Schirazi, Thabacet al-Foucaha.

servé dans l'esprit tant de vivacité et de finesse. Sa personne était aussi agréable aux yeux, que l'était au cœur son aimable caractère, et, quand il parlait, on aurait dit que le Coran était descendu sur ses lèvres (كان اذا تكم خيل الى سامعه ان القرآن نزل).»

Plusieurs auteurs ont parlé de la beauté physique de notre imam. Assamani rapporte que le père de Mohammed suivant les cours d'Abou Hanifa, ce dernier le prit en particulier pour lui dire qu'il craignait que la remarquable beauté de son fils ne fit impression sur les auditeurs et ne détournât leur attention, et qu'il le priait de lui raser la tête et de lui faire porter des vêtements communs, afin qu'il attirât moins les regards. Hassan ben Farqad obéit à ce conseil, ce qui n'empêcha pas son fils d'être remarqué pour sa grâce et son heureuse physionomie. Weky ben al-Djerah raconte aussi, à ce propos, qu'il suivait avec Mohammed les leçons de Hadis, mais que, à cause de l'éblouissante beauté de cet enfant (برغلام مانند خورشید اولدیغندن), il évitait de faire route avec lui.

A peine sorti de l'enfance, il se rendit à la Mecque, où il vit l'imam Malek. Il adressa un jour à ce docteur la question suivante: «Si un homme entaché de souillures légales (جُنْب)¹ ne trouve, au moment de la prière, de l'eau que dans l'intérieur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> État de souillure qui exige une lotion générale. (Voy. Mour. d'Ohsson, t. II; Dourri Iekta, p. 7.)

la jurisprudence (اصول). L'imam Chafey en faisait le plus grand cas et l'avait entièrement appris par cœur. On assure même qu'un homme très-instruit parmi les Kitabis se convertit après l'avoir lu, en ajoutant : « Si tel est le livre de votre petit Mahomet, quel doit être celui de votre grand Mahomet (اکتاب محدکم الاکبر

Hanbali avouait aussi avoir pris aux ouvrages de Mohammed les questions les plus ardues et les plus subtiles de la science; et Yssa ben Aban répondait à ceux qui lui demandaient lequel d'Abou Youssouf ou de l'imam Mohammed il croyait le plus savant: « Examinez leurs écrits et vous resterez convaincus de la supériorité de ce dernier »; et, en réalité, on doit convenir que, si Abou Youssouf n'avait pas conservé ce prestige de supériorité qu'un maître a toujours sur son élève, il n'aurait pu peut-être soutenir le parallèle avec son rival.

Ismaïl ben abi Ridja raconte qu'il vit en songe l'imam Mohammed après la mort de celui-ci, et qu'il lui demanda quelle récompense il avait reçue de Dieu. « Il m'a comblé, répondit-il, des bienfaits de sa miséricorde et sa parole divine m'a fait entendre ces mots : « Ó Mohammed, si ma volonté « suprême t'avait destiné aux supplices de l'enfer, « aurais-je renfermé dans ton cœur les secrets les « plus intimes de l'auguste science? » Ismaïl lui demanda ensuite où était Abou Youssouf. « Il occupe, répondit-il, un rang élevé dans le paradis, mais il y a entre nous deux la même distance qu'entre le

ciel et la terre. » — «Et Abou Hanifa? » — «Oh! reprit-il, il occupe le premier rang parmi les bienheureux habitants du septième ciel. »

Ce fut suivant les conseils et d'après les leçons d'Abou Youssouf que Cheïbani composa son Djami us-Saghir. Quand l'ouvrage fut présenté à Abou Youssouf, il donna beaucoup d'éloges à l'auteur et admira l'exactitude avec laquelle il avait reproduit ses leçons. « Seulement, ajouta-t-il, il s'est trompé dans six questions qu'il avance comme s'il les tenait de moi 1. » En apprenant cette parole, Mohammed s'écria avec vivacité: « Non, je ne me suis pas trompé; c'est lui qui oublie ce qu'il a enseigné!» Cependant, s'il faut en croire le témoignage d'Ali al-Qoumi, Abou Youssouf avait sans cesse recours au Djami us-Saghir et ne s'en séparait jamais. Enfin, tel est le mérite de cet ouvrage, qu'il est considéré comme indispensable dans l'exercice des fonctions juridiques, et que nul ne peut être nommé cadi s'il ne le possède parfaitement.

Telle était son ardeur pour l'étude, qu'il se privait souvent de sommeil, afin de ne pas interrompre un travail commencé. L'imam Chafey<sup>2</sup> assure que, ayant passé une nuit dans la même chambre que lui, il le vit s'étendre sur des coussins et le crut bientôt endormi; mais le lendemain, après la prière

اخطاء في ثلاث: Hadji Khalfa dit seulement trois questions .مسائل

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cheïbani avait une affection particulière pour ce docteur. (Voy. Abou Hassan al-Ziadi, apud Ibn Khal. p. 627.)

de l'aurore, Cheïbani lui avoua qu'il avait, pendant cette seule nuit, médité et décidé en lui-même plus d'un millier de propositions 1. On prétend aussi qu'à son lit de mort, et presque à l'agonie, il discutait encore une proposition tirée d'Abd Mokatib.

Nous avons déjà parlé de la rivalité qui existait entre l'imam Mohammed et l'imam Abou Youssouf. Mohammed avait conservé un tel ressentiment contre son ancien professeur, qu'il évitait même de prononcer son nom, et que, lorsque dans ses leçons il était forcé de citer son témoignage, il se contentait de dire: « Je tiens d'une personne digne de foi (الشقة ). » Abou Youssouf, plus impartial, n'hésitait pas à citer son rival et à discuter publiquement ses opinions; mais il avouait en secret à son élève Moalla ben Mansour ar-Razy, qu'il était jaloux de la célébrité de son rival.

Voici maintenant, d'après le témoignage de Mohammed ben Samaâ, leur contemporain et leur disciple, les motifs qui donnèrent naissance à cette mésintelligence. Tous les matins, en se rendant chez le khalife, Abou Youssouf rencontrait une foule d'étudiants sur son passage; il leur demanda un jour où ils allaient et ceux-ci lui apprirent qu'ils se rendaient aux leçons de Mohammed. «Eh quoi, s'écriat-t-il, cet homme a donc assez de mérite pour attirer un si grand nombre d'auditeurs! Mais, dût-il en

Le commentateur turc cite, à ce propos, ce vers du Gulistan de Sâdi: دهی مراتب خوابی که به زبیداریست «Heureux sommeil plus utile que les veilles!»

mourir de dépit, je jure de rendre bientôt les barbiers et les épiciers de Bagdad aussi savants que lui. » Il fonda en effet une école pour y enseigner les éléments de la science. Mais ses fonctions de qadi l'empêchèrent de donner suite à ce projet, tandis que son rival continua à donner ses leçons au milieu d'un auditoire nombreux. Quelque temps après, Abou Youssouf, se rendant au conseil, rencontra encore sur sa route plusieurs docteurs renommés par leur savoir et leur demanda où ils allaient. Lorsqu'il apprit d'eux qu'ils se rendaient aux leçons de Mohammed, « Allez, allez, s'écria-t-il, ce Mohammed sera pour nous tous un rival bien dangereux! »

Jusque-là, cependant, cette rivalité n'avait été qu'une sorte d'émulation toute au profit de la science; elle prit un caractère plus sérieux à la suite d'un événement où Abou Youssouf paraît avoir eu tous les torts.

La réputation de Cheïbani n'avait pas tardé à parvenir aux oreilles du khalife Haroun ar-Reschid, et ce prince sit à plusieurs reprises son éloge devant Abou Youssous. Celui-ci, craignant que le voisinage d'un émule aussi redoutable n'éclipsât sa propre célébrité, le sit venir chez lui en secret et lui proposa la charge de cadi en Égypte. Mohammed répondit qu'il n'aspirait nullement à ces sonctions et s'informa du motif qui lui avait inspiré cette démarche. « Votre science s'est déjà répandue à Bagdad et dans tout l'Iraq, lui dit Abou Youssous, en seignant de lui porter un grand intérêt, je désire que, grâce à votre

talent, elle se propage aussi en Égypte.»—«S'il en est ainsi, répliqua Mohammed, je réfléchirai.»

De retour chez lui, il consulta ses amis sur la proposition que Youssouf venait de lui faire, et ceuxci n'eurent pas de peine à lui faire comprendre que cette démarche, dictée par la crainte qu'inspirait son talent, n'avait d'autre but que de l'éloigner de la cour du khalife. Mohammed envoya sur-le-champ un refus formel.

Peu de temps après, le khalife manifesta le désir de voir Mohammed et de s'entretenir avec lui. « Hélas, dit Abou Youssouf, ne craignant pas de recourir à un mensonge, ce docteur est sujet à une infirmité qui ne lui permettra pas de rester en votre présence. »— « Quelle est-elle? » demanda le khalife. — « Une incontinence d'urine (سُلُسُ البُولُ). »— « N'importe, reprit le prince, faites le venir, et lorsqu'il se verra forcé de se retirer, vous lui en donnerez la permission de ma part. »

Abou Youssouf se rendit aussitôt chez son rival et lui dit : «Le khalife désire vous voir; mais je vous préviens que ce prince n'aime pas les longues audiences; un entretien prolongé le fatigue. Ainsi, ne demeurez pas trop longtemps en sa présence; et, lorsque je vous ferai un signe de la main, retirezvous. » Après lui avoir donné ses instructions, il l'introduisit chez le khalife. Ce prince fut enchanté de son extérieur agréable, de sa parole facile et du charme de sa conversation; il l'accueillit avec bonté et prit plaisir à l'entendre. Au moment où l'entretien parais-

sait le plus animé, Mohammed, sur un signe du cadi, se leva subitement, prit congé du prince et se retira. « Quel dommage, s'écria Reschid, qu'il, soit sujet à cette triste infirmité! Cet homme aurait été l'ornement et la gloire de mon conseil. »

Les amis de Mohammed lui témoignèrent à son retour leur étonnement de ce départ précipité. « Je sais bien, reprit celui-ci, que le moment était mal choisi; mais Abou Youssouf, plus au courant que moi des usages de la cour, m'a donné un avertissement auquel j'ai cru devoir me soumettre. »

Il ne tarda pas cependant à apprendre la vérité et à deviner dans quel but Abou Youssouf s'était servi de ce stratagème. Il en manifesta un profond chagrin et s'écria, dans son indignation: «Faites, ô mon Dieu, que ce qu'il m'a faussement attribué devienne la cause de sa mort (اللبهم اجعل سبب » Ce vœu fut exaucé, فروجه من الدنيا ما نسبني اليه car Abou Youssouf mourut en effet de ce mai, le 5 de rebi ul-ewel, l'an 182. On prétend que la jalousie que lui inspira la renommée toujours croissante de son rival hâta le moment de sa mort. On remarqua aussi que Cheïbani s'abstint d'assister à ses funérailles. On raconte même que les pleureuses et les esclaves passèrent devant sa porte, en chantant des vers à l'éloge du défunt, et où son rival n'était pas épargné.

Cependant, Reschid n'avait pas oublié l'entretien qu'il avait eu avec Mohammed. Ce prince, si habile à découvrir le mérite et à s'entourer de tous les genres d'illustrations, sentant que personne n'était plus apte que ce docteur à remplir les importantes fonctions de qadi, lui fit offrir cette place.

L'imam, doutant peut-être de ses forces, ou craignant que les devoirs de cette magistrature ne ralentissent le cours de ses travaux, déclina cet honneur. Reschid, qui n'aimait pas la contradiction et qui comprenait d'ailleurs quels services éminents il pouvait rendre en occupant cette place, ne trouva pas de meilleur moyen de vaincre ses scrupules que de le faire jeter en prison pendant deux mois.

Obligé de céder, il exerça pendant quelque temps les fonctions de cadi dans la ville de Raqqa (رقم )¹; il accompagna ensuite le khalise à Rey, où il sut nommé juge suprême (قاضى القضاة). Ce sut dans les environs de cette ville, dans le village de Renbawia, qu'il mourut.

On n'est pas d'accord sur la date de sa naissance. Les uns la placent en l'an 131 de l'hégire, les autres, en 132; d'autres même en 135. Mais on est certain qu'il mourut en 189 (804). Il était donc âgé de cinquante-huit, cinquante-sept ou cinquante-quatre ans, selon que l'on adopte l'une de ces trois opinions?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bâtie par Mansour sur l'Euphrate. (Conf. Géogr. Abou'l-Féda; Kamous, à ce mot; Schultens index; Geograph. in vitam Saladini.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'après Hadji Khalfa, il serait mort en 187 (802). D'Herbelot a suivi cette date, car c'est par une faute de typographie qu'on lit dans sa Bibl. orient. (p. 755) l'an 987. Il est singulier que cette faute n'ait pas été corrigée dans la seconde édition.

Le célèbre grammairien arabe El-Kissaï¹, avec qui il entretenait des relations d'amitié, et dont il admirait le savoir, mourut le même jour que lui, dans la ville de Rey. Reschid disait, à propos de la mort de ces deux savants : « J'ai enterré en un seul jour à Rey la jurisprudence et la langue arabe ²! »

<sup>1</sup> Sur le tombeau de ces deux savants, voy. Djihan Numa, p. 292; éd. de Constantinople.

<sup>2</sup> Abou'l Hassan Ali, surnommé Al-Kissaï (voy. sur l'origine de ce surnom Ibn Khai. p. 458), l'un des sept lecteurs, excellent grammairien et assez mauvais poëte. On n'est pas d'accord sur la date de sa mort; quelques auteurs prétendent qu'il mourut à Thouss en 182 on 183, ce qui détruirait l'authenticité de cette parole du khalife citée par Assamani. Quelques biographes orientaux rapportent l'anecdote suivante, qui peut trouver sa place ici. «Cheïbani et Al-Kissai s'étaient un jour réunis dans une assemblée. Le grammairien soutint qu'un homme profondément versé dans une science n'était absolument étranger à aucune autre. Cheibani, voulant en faire l'épreuve, lui adressa cette question: «S'il survient dans la a prière satisfactoire (جينة السهر) une circonstance qui l'invalide, une « seconde prière satisfactoire est-elle nécessaire? Répondez-moi avec « le secours de la grammaire ou de la littérature arabe que vous pos-« sédez si bien. . — « Une seconde prière n'est pas nécessaire, reprit « Al-Kissaï, car c'est une règle grammaticale que le diminutif ne su-«bit pas une nouvelle diminution (المصغّر لا بَيصَغّر).»—«En second clieu, lui demanda le jurisconsulte, si un homme promet d'affran-«chir une esclave, dans le cas où il en deviendrait maître, ce cas «échéant, l'affranchissement est-il valide?» — «Non, répondit le « grammairien, car un proverbe arabe dit : « Le torrent ne coule pas «avant la pluie (السيل لا يسبق المطر).» Frappé de la justesse de ces réponses, Cheïbani applaudit beaucoup à la présence d'esprit et à l'érudition de ce savant et ne put s'empêcher d'être de son avis.»

Al-Kiatib, qui raconte un fait à peu près semblable, en parlant de Cheïbani, prétend que ce n'est pas avec Kissaï, mais avec Al-Ferra qu'eut lieu cette discussion. (Voyez Al-Kiatib, Histoire de Bagdad, apud Ibn Khal. p. 458.)

## NOTICE

# SUR UNE THÉORIE AJOUTÉE

PAR THÂBIT BEN KORRAH

A L'ARITHMÉTIQUE SPÉCULATIVE DES GRECS,

PAR M. F. WOEPCKE.

L'état actuel de nos connaissances sur les sciences chez les Arabes ne permet pas encore de publier leurs ouvrages sur cette matière uniquement comme tels, et dans le seul but de faire connaître le développement historique des sciences chez les Arabes. Avant d'en arriver là, il faut encore qu'on prenne des morceaux choisis dans les différentes époques de ce développement, pour détruire le préjugé trop longtemps établi, que les Arabes n'ont su que reproduire ou commenter les ouvrages grecs dans les quels ils avaient étudié les sciences.

C'est cette raison qui me détermine à publier l'extrait suivant d'un morceau contenu dans le manuscrit 952, 2, suppl. arabe de la Bibliothèque impériale. Ce morceau a pour auteur le célèbre Thâbit Ben Korrah, né en 221, et mort en 288 de l'hégire, et doit en conséquence, avoir été composé dans la 'dernière moitié du 1x° siècle de notre ère.

Thâbit se propose, dans ce petit traité, de donner une théorie rigoureuse de la construction de certains couples de nombres, dont voici la propriété caractéristique. L'un de ces nombres étant déficient et l'autre excédant, la somme des diviseurs du nombre déficient est égale au nombre excédant, et la somme des diviseurs du nombre excédant est égale au nombre déficient. Dans le manuscrit dont je me sers ici, ces nombres sont appelés is se invicem amantes; au contraire, dans les cinquante et un traités des Ikhouán Alçafà, où se trouve aussi, dans le traité de l'arithmétique, une définition de ces nombres 1, ils sont appelés congeneres. Ils sont connus des modernes sous le nom de nombres amiables.

Je ne peux pas entrer ici dans des recherches historiques sur cette matière. Je me propose de les donner à une autre occasion. En attendant je renvoie à la notice historique très-incomplète donnée par Euler au commencement de son beau mémoire De numeris amicabilibus, p. 23 et suiv. du II volume des Opuscula varii argumenti. Berlin, 1746-51, in-4°. Thâbit Ben Korrah lui-même donne quelques détails à ce sujet dans une sorte d'avant-propos, dont on trouve cidessous la traduction textuelle.

Je n'ai supprimé dans la traduction de ce traité que les démonstrations des dix propositions dont il se compose. Ces démonstrations sont conçues dans le

Voir manuscrit 1105, ancien fonds arabe, p. 15.

genre de celles qu'on trouve dans les livres arithmétiques des Éléments d'Euclide, et sont accompagnées de figures où l'on représente les nombres dont il s'agit dans chaque proposition, par des lignes. Comme une reproduction de ces démonstrations aurait décuplé l'étendue de cette notice, j'ai dû me borner à ne donner que les énoncés des propositions, vu le peu d'espace que ce Journal peut accorder à des publications de ce genre. Mais pour satisfaire les géomètres, j'ai placé en note des démonstrations de ces propositions en me servant de la notation algébrique moderne, où le plus souvent la démonstration se réduit à la simple inspection d'une identité.

Voici maintenant la traduction de la petite introduction et des énoncés des propositions du traité de Thâbit Ben Korrah.

TRAITÉ COMPOSÉ PAR ABOÛL HAÇAN THÂBIT BEN KORRAH SUR LA MANIÈRE DE TROUVER DES NOMBRES AMIABLES D'APRÈS UNE MÉTHODE FACILE.

Aboûl Haçan Thâbit Ben Korrah a dit: la manière dont Pythagore (بوثاغورس) et les anciens philosophes de son école employaient les nombres dans leur doctrine, la prédilection qu'ils avaient pour cet emploi, et la manière dont ils s'en servaient comme d'illustrations dans la plupart des théories de leur philosophie qu'ils désiraient établir, ce sont des choses fort répandues et connues parmi ceux qui s'occupent des ouvrages des Grecs. Parmi les nombres que ces philosophes employaient de cette manière, il y eut

surtout deux genres qu'ils avaient besoin de trouver. Un de ces deux genres est fort connu; ce sont les nombres qu'on appelle parfaits (الاعداد الّتي تسمّى) التامة); l'autre, ce sont les nombres qu'ils avaient l'habitude de désigner par le terme d'amiables (المتحابّة); or, ces nombres furent construits et mentionnés par eux. Quant au nombre parfait, il est connu que lorsqu'on additionne tous ses diviseurs (کلجزء له), leur somme est exactement ce nombre même. Les deux espèces coordonnées au nombre parfait, ce sont le nombre excédant (العدد الزائد) et le nombre déficient (العدد الناتص). Le nombre excédant est un nombre tel que si l'on additionne tous ses diviseurs, cette somme est plus grande que le nombre même. Le nombre déficient est un nombre tel que si l'on additionne tous ses diviseurs, cette somme est plus بغضل) petite que le nombre même. La différence entre ا بين) le nombre et la somme de tous ses diviseurs est appelée excès (زيادة) [lorsque c'est un nombre excédant], et défaut (نقصان) lorsque c'est un nombre déficient. Quant aux nombres qu'on appelle amiables, ce sont deux nombres tels que si l'on additionne tous les diviseurs de l'un des deux nombres, cette somme est égale à l'autre nombre qui est le conjugué (قرين) de celui dont on a additionné les diviseurs. De ces deux genres que nous venons de mentionner, ce sont les nombres parfaits dont Nicomaque (نیقوماخس) décrivit la méthode pour les trouver, sans cependant en donner la démonstration ¹. Euclide (اقليحس), au

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir Nicomachi Gerasini Arithmeticæ libri duo. Parisiis, 1538,

contraire, décrivit la méthode qui sert à les trouver. et eut soin d'en donner aussi la démonstration dans les livres arithmétiques de son traité des Éléments 1. Il plaça cette théorie à la fin de ses recherches, et comme le plus haut degré auquel il s'élevât, de sorte que certaines personnes ont cru que cette théorie était son but le plus élevé, et le dernier degré des recherches contenues dans ces livres. Quant aux nombres amiables, je n'ai trouvé qu'aucun de ces deux auteurs en ait fait mention, ni qu'ils leur aient voué une attention quelconque. Or, lorsque la théorie de ces nombres s'est présentée à mon esprit, et que j'ai trouvé pour eux une démonstration, je n'ai pas voulu, puisque la mention qui a été faite de ces nombres, a été celle que je viens de dire, donner cette démonstration sans l'établir avec une précision parfaite. C'est donc moi qui établirai cette théorie (فانا مثبت ذلك) après avoir fait précéder certaines propositions nécessaires à ce sujet, et qui sont les suivantes:

- 1. Tout nombre superficiel ayant pour côtés deux nombres premiers, n'est divisé par aucun nombre, hormis ces deux nombres.
- 2. Tout nombre superficiel ayant pour un de ses deux côtés un nombre premier, et pour l'autre un nombre composé, est divisé par ses deux côtés, par chaque nombre qui divise le côté composé, et par

in-4°, p. 22, l. 28 et suiv. et en général, à partir de p. 20, l. 17. On y trouve les définitions des nombres excédants, déficients et parfaits, respectivement, p. 21, l. 3; p. 21, l. 17, et p. 22, l. 7.

Liv. VII, déf. 22; liv. IX, prop. 36.

chaque nombre qui résulte de la multiplication du côté premier en chaque nombre qui divise le côté composé; mais par aucun autre nombre, hormis ceux qu'on vient de dire.

- 3. Tout nombre superficiel ayant pour côtés deux nombres composés, est divisé par les nombres suivants parmi les autres nombres : ses deux côtés; chaque nombre qui divise ses côtés; chacun des côtés multiplié en chaque nombre qui divise l'autre côté; chaque nombre produit par la multiplication de chaque nombre qui divise l'un des deux côtés en chaque nombre qui divise l'autre côté, et aucun autre nombre, hormis ceux-ci.
- 4. Dans toute série de nombres se succédant en progression double, quel que soit le nombre des termes, le plus grand de ces nombres surpasse la somme des autres nombres d'une quantité égale au plus petit; et la même chose a lieu, lorsque le plus petit de ces nombres est l'unité 1.
- 5. Lorsqu'on additionne une suite de nombres se succédant en progression double à partir de l'unité, et qu'on en obtient une certaine somme, puis que l'on multiplie le plus grand des nombres additionnés par un nombre premier autre que deux : alors le nombre produit par cette multiplication sera un nombre parfait, si le nombre premier est égal à la somme obtenue; si le nombre premier est plus petit que cette somme, le produit sera un nombre excédant; et si le nombre premier est plus grand que la

 $<sup>1 \</sup>quad 2^{n+1} \cdot a = (a + 2a + 4a + \dots + 2^n \cdot a) + a.$ 

somme, le produit sera un nombre déficient; et la quantité de son excès, si c'est un nombre excédant, ou de son défaut, si c'est un nombre déficient, est égale à la différence entre la somme et le nombre premier précédemment mentionnés <sup>1</sup>.

6. Si l'on additionne une suite de nombres se succédant en progression double à partir de l'unité inclusivement, et qu'on en obtienne une certaine somme, puis qu'on multiplie le plus grand des nombres additionnés par un nombre superficiel, dont les deux côtés sont deux nombres premiers différents, autres que deux, le nombre produit sera un nombre excédant ou un nombre déficient. Ou bien, le nombre superficiel est plus petit que la somme obtenue plus le produit de cette somme par la somme des deux côtés du nombre superficiel; alors le nombre produit est un nombre excédant, et la quantité de son excès est égale à l'excès des deux quantités susdites sur le nombre superficiel. Ou bien, le nombre superficiel est plus grand que la somme obtenue, plus le produit de cette somme par la somme des deux côtés du nombre superficiel; alors le nombre produit est un nombre déficient, et la quantité de son défaut est égale au défaut des deux quantités susdites par rapport au nombre superficiel 2.

<sup>1</sup> D'après prop. 2. la somme des diviseurs du produit en question, à savoir du produit  $p. 2^n$ , s'exprime par  $(p+1)(2^n-1)+2^n$ . Et l'on aura  $\{(p+1)(2^n-1)+2^n\}-p. 2^n=(2^{n+1}-1)-p$ . c. q. f. d. Il en résulte immédiatement que, lorsque  $p=2^{n+1}-1$ ,  $p. 2^n$  sera un nombre parfait.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'après prop. 3, la somme des diviseurs du nombre p'.p". 2"

- 7. Quand on a quatre nombres quelconques se succédant en progression double, et dont le premier est le plus petit, le nombre solide ayant pour un de ses côtés le troisième nombre, pour second côté la somme du troisième et du quatrième nombre, et pour troisième côté la somme du troisième et du second nombre, sera égal au nombre solide ayant pour un de ses côtés le troisième nombre, pour second côté le quatrième nombre, et pour troisième côté la somme du quatrième et du premier nombre.
- 8. Quand on a quatre nombres quelconques se succédant en progression double, et dont le premier est le plus petit, le nombre superficiel ayant pour un de ses deux côtés le troisième nombre et pour second côté le second nombre, plus le quatrième nombre, plus deux fois le troisième nombre, sera égal au nombre superficiel ayant pour un de ses deux côtés le quatrième nombre et pour second côté la somme du quatrième et du premier nombre <sup>2</sup>.
- 9. Quand on a quatre nombres quelconques se succédant en progression double, et dont le premier est le plus petit, le rectangle qui résulte de la multiplication du dernier de ces nombres par le premier plus le dernier moins un, est égal au nombre qui résulte de la multiplication du troisième de ces quatre nombres par la différence entre le rectangle produit

s'exprime par  $(2^{n+1}-1)$   $(1+p'+p'')+(2^n-1)$  (p'.p'') et en désignant cette expression par  $\sigma$ , on obtient immédiatement  $\sigma-(p'.p''.2^n)=(2^{n+1}-1)(1+p'+p'')-p'.p''$ , c. q. f. d.

 $<sup>^{1}</sup>$  4a. (4a+8a). (4a+2a) = 4a.8a. (8a+a).

 $<sup>^{2}</sup>$   $4a \cdot (2a + 8a + 2 \cdot 4a) = 8a \cdot (8a + a)$ .

par la multiplication du dernier par la somme du premier et du dernier, ce rectangle étant diminué de l'unité, et entre le rectangle produit par la multiplication du quatrième et du troisième nombre moins un par le second et le troisième nombre moins un <sup>1</sup>.

10. Pour trouver des nombres amiables, tant que nous voudrons, prenons des nombres se succédant en progression double à partir de l'unité, celle-ci inclusivement. Que ce soient les nombres a, b, c, d, e. Prenons-en la somme comme on le fait pour la construction des nombres parsaits; que la somme de a, b, c, d, e additionnés ensemble soit le nombre z. Ajoutons au nombre z le dernier des nombres dont on a pris la somme, à savoir le nombre e; que leur somme soit le nombre h. Puis retranchons du nombre z le nombre qui précède e, à savoir d; que le résidu soit t. Maintenant, si chacun des deux nombres h, t, est un nombre premier autre que deux, ce sera ce que nous désirons; sinon, nous continuons la série des nombres dont on prend la somme, jusqu'à ce qu'on arrive à des combinaisons qui donnent pour ces deux nombres des nombres premiers. Que les deux nombres h, t soient des nombres premiers, et que le nombre deux ne soit pas un d'eux. Multiplions l'un par l'autre; que le résultat du produit soit q. Multiplions q par le dernier des nombres dont on a pris la somme, à savoir par le nombre e; que le résultat du produit soit le nombre l. Ceci est un des (deux) nombres (qu'il

 $<sup>\</sup>frac{1}{8a} \cdot (a + 8a - 1) = \frac{1}{4a} \cdot \left[ \frac{8a}{8a + 4a - 1} - \frac{8a + 4a - 1}{2a + 4a - 1} \right] - \frac{1}{8a \cdot 4a - 1} = \frac{1}{8a \cdot$ 

s'agit de trouver); conservons-le. Puis ajoutons le nombre qui suit le nombre e dans la série des nombres se succédant en progression double, à savoir le nombre w, avec celui qui précède l'avant-dernier nombre de ceux dont on a pris la somme; que la somme de ces deux nombres soit le nombre m. Puis que le résultat de la multiplication du nombre m par le nombre w soit le nombre n; retranchons-en un et posons le reste égal au nombre s. Si s est un nombre premier, alors c'est ce que nous désirons, sinon, nous continuons la série des nombres dont on prend la somme, jusqu'à ce qu'on arrive à un point où ce nombre devient un nombre premier. Que's soit un nombre premier; multiplions-le par le nombre e; que le résultat de cette multiplication soit le nombre o. Je dis que les deux nombres l, o, sont deux nombres amiables 1.

Ln prenant 2" pour le nombre que l'auteur désigne par e, on aura

$$h = 2^{n+1} - 1 + 2^{n} \qquad \dots p$$

$$t = 2^{n+1} - 1 - 2^{n-1} \qquad \dots p$$

$$l = (2^{n+1} - 1 + 2^{n})(2^{n+1} - 1 - 2^{n-1}) \cdot 2^{n}$$

$$s = (2^{n+1} + 2^{n-2}) \cdot 2^{n+1} - 1$$

$$o = \{(2^{n+1} + 2^{n-2}) \cdot 2^{n+1} - 1\} \cdot 2^{n}$$

Si h et t sont des nombres premiers, la somme des diviseurs de l s'exprime par

$$(2^{n+1}-1)\{1+(2^{n+1}-1+2^n)+(2^{n+1}-1-2^{n-1})\}$$
  
+ $(2^n-1)\{(2^{n+1}-1+2^n)(2^{n+1}-1-2^{n-1})\}$ 

et au moyen d'un calcul facile, on vérisie que cette expression est égale à o. D'un autre côté, si s est un nombre premier, la somme des diviseurs de o s'exprime par

$$\{(2^{n+1}+2^{n-2})\cdot 2^{n+1}\}(2^n-1)+2^n$$

et l'on vérisse aisément que cette expression est égale à l; les deux nombres l et o satisfont donc en effet à la définition placée en tête de cette théorie.

## BIBLIOGRAPHIE.

The Gulistan of Sa'dy, edited in persian with punctuation and the necessary vowel-marks, for the use of the College of Fort-William, by A. Sprenger M. D. examiner of the College of Fort-William. Calcutta, 1851. In-8° de 252 pages.

J'ai actuellement sous les yeux l'édition du Gulistan que j'ai annoncée dans un des derniers numéros du Journal aniatique; elle diffère essentiellement des nombreuses éditions précédentes. Le digne successeur du célèbre Lumsden a pris pour base de son texte un manuscrit qui appartient à la Société asiatique du Bengale, et qui a été écrit en 1690 pour le sultan Alamguîr, d'après un manuscrit copié sur l'autographe de l'auteur. Le manuscrit dont il s'agit est accompagné de notes marginales, qui ont été utiles à M. Sprenger. Il a aussi mis à contribution un manuscrit appartenant à Maulawî Muhammad Wajîh, et enfin l'édition publiée à Lakhmau, avec des notes, par Hajjî Muhammad Huçaïn. Il a même, dans la préface de Saadî, donné en note les variantes de ces trois copies; et il l'aurait fait pour tout le Gulistan, si l'on ne l'en avait détourné.

Il est évident, d'après ce qui vient d'être dit, qu'aucune édition ne doit mieux représenter que celle-ci le texte original. Les changements qu'on y fait généralement subir dans les manuscrits modernes tiennent au désir des copistes d'améliorer à leur façon le texte, surtout pour le rendre plus intelligible; mais ces corrections, toujours blâmables, ont été souvent peu heureuses et ont quelquefois altéré la mesure des vers lorsqu'on les a faites à la partie poétique, ce à quoi les éditeurs n'ont pas fait assez d'attention, mais que M. Sprenger a soigneusement observé. Il a de plus retranché les addi-

tions que des copistes ont eu la fantaisie de faire et qui ont passé sur le compte de Saadî.

Ce qui distingue aussi cette édition des précédentes, c'est que le D' Sprenger y a employé un système de ponctuation analogue au nôtre, et surtout qu'il y a marqué les voyelles brèves lorsqu'elles lui ont paru nécessaires, et notamment dans les vers arabes, qui seraient souvent inintelligibles sans cette précaution. Déjà M. Eastwick avait adopté, il est vrai, mais d'une manière un peu plus restreinte, le même système dans l'édition qu'il a donnée du Gulistan en 1847, édition que rend plus avantageuse que celle-ci aux étudiants le vocabulaire dont il l'a accompagnée 1. En outre, M. Sprenger, dans l'intérêt des commençants, a marqué dans la préface de Saadî toutes les voyelles brèves et tous les signes orthographiques arabes. Il y a même distingué, en le marquant d'un djezma avec le D' Gilchrist, le waw et le yé majhûl, c'est-à-dire prononcés o et é du waw et du yé marûf, c'est-àdire prononcés ou et î, conformément à la prononciation classique du persan suivie dans l'Inde. Du reste, l'yé final majhûl a même été distingué du marûf dans tout le volume par le retranchement des points diacritiques, ce qui était, en effet, d'autant plus essentiel pour l'intelligence du sens, qu'il est dans les verbes le signe du continuatif, de l'optatif et de l'impératif, et que dans les substantifs il sert d'article indéfini.

Pour saire connaître au lecteur la méthode orthographique du D<sup>r</sup> Sprenger, je vais transcrire les premières lignes de la présace de Saadî, telles qu'il les a données. Mais je dois saire observer auparavant que le signe I est employé pour la virgule, et le \* pour le point; que les signes I et 7 servent d'une sorte de parenthèse pour les phrases incidentes, et que le signe I est employé pour séparer les phrases corrélatives. Les autres signes sont les mêmes qu'en français. Dans les vers, le signe II sépare le premier hémistiche du

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez le compte rendu que j'ai donné de cette édition dans le Journal asiatique, numéro de mai-juin 1850, p. 596 et suiv.

second, et celui-ci \* la fin du vers, lorsqu'il n'y a pas d'autre signe nécessaire dans ces deux endroits :

مِنْت خُدايرا عَزَّ وَجَلَ اكه طاعَتَش موجب قُرْبَتَسْت ا وبشَكْر انْدُرَس مَزِيدِ نِعْمَت \* هُر نَفْس أَكِهِ فَرُو مُبْرَود المُمِدِ حَبَاتَست، و الچون بر مي ـ اين مفرح ذات و پس در هو نفس دو نعت مَوْجُودُست ا وبهر نِعْتَى شَكرى واجب \* بيت از دَسْت وزَبان که بَر \_ آین ؟ کز عَهْدهٔ شُکْرَش بَدَر آید \* (۱)

Voici actuellement l'indication de quelques-unes des corrections, ou plutôt des retours au texte primitif que nous devons à M. Sprenger.

Dans un hikâyat du premier livre, commençant par les mots يكى از ملوك عرب رنجور, etc., nous lisons dans l'édition nouvelle, p. 38, lig. 9:

بر من آوفتاده ـ دشمن ـ کام آخر ای دوستان گذر بکنید c'est-à-dire « Passez enfin, ô mes amis, auprès de moi, qui suis tombé au gré de mes ennemis; » au lieu de la leçon de Gladwin que les éditeurs plus récents n'ont pu rectifier, et بر من افتاده مرک دشمن: ' qui détruit le sens et la mesure , etc.

La traduction hindoustanie d'Afsos, qui est très-exacte, et qui, dans bien des cas, peut avantageusement servir à l'in-

1 J'ai deux petites observations à faire sur ce texte : 1° فَرُو étant ainsi écrit, doit se prononcer farou; mais la véritable prononciation est faro; 2° l'yé de la particule verbale est écrit une fois avec un jezma, et doit par conséquent se prononcer mé, ce qui est la véritable prononciation, pareille à celle de hamé; mais une seconde fois elle est écrite &, avec les points diacritiques, et doit ainsi se prononcer mi. Cette dernière irrégularité est sans doute le résultat d'une faute typographique.

فاعلاتن مغاعلن composé des pieds خفيف Elle est du mètre . Il faut donc scander ainsi le premier hémistiche : bar mani

telligence de l'original, porte, comme le texte de M. Sprenger:

Dans un hikâyat du septième livre, commençant par les mots: سالی از بلخ, on lit dans l'édition nouvelle, p. 205, lig. 11: دو هندر از بیس سنگی سر بر ـ آوردند و آهنگ قتال ما c'est-à-dire « Deux Hindous (voleurs) avancèrent leurs têtes de derrière une pierre, et menacèrent nos vies.

Aru lieu du mot قتل «âme, vie», qui est peu usité, on trouve dans Gladwin, Semelet et Eastwick, قتل «occision», et dans la plupart des manuscrits قتال «combat», leçon qu'a adoptée Assos dans la traduction hindoustanie, qui porte: دو ايك يتهركي بيجهي سي نكلي اور قصد لرني كا انهون ني

Dans un pand du huitième livre, on doit lire avec M. Sprenger, et conformément au texte primitif: عالى برركان بر مى... c'est-à-dire « Tant que l'affaire réussit avec l'or de la mine, il ne convient pas de se précipiter dans le danger.»

Je crois, au surplus, que cette sentence est un vers; seulement il faut prononcer, pour avoir la mesure, خورت zarr, avec un teschdid sur le عند . Cette prononciation n'est pas insolite; car elle donne naissance au dérivé زرین zarrîn « doré». Ce vers serait alors du mètre hazaj irrégulier, composé à chaque hémistiche des pieds مفعول مفاعيات فعول, et il faudrait le scander ainsi:

> tā kārĭ | bă zārrī kān | băr-āyād; jān dār khă | tăr-ūfkāndān | nă schāyād.

Au lieu de cette leçon, qui est la véritable, les éditeurs européens, trompés par les manuscrits qu'ils ayaient sous les yeux, ont retranché ob, inutile à la vérité pour le sens;

29

mais nécessaire pour la mesure, si c'est en effet un vers. Le traducteur hindoustani a aussi omis U. Il a mis:

On se souvient que dans l'article que j'ai consacré à l'examen du Gulistan de M. Eastwick, je n'avais pas donné mon approbation à quelques-unes de ses corrections. J'ai cherché ces passages dans l'édition nouvelle, et voici quel est le résultat de cette vérification:

Pag. 17, l. 11 (préface de Saadî). On trouve ici la leçon متقصيرى وتقاعدى, à laquelle je persiste à préférer celle de Gladwin تقصير وتقاعدى, comme plus conforme aux règles de la Grammaire persane, d'après lesquelles il vaut mieux ne pas répéter l'yé d'unité servant de pronom indéfini, la postposition , etc. ainsi que j'ai eu l'occasion de le saire observer dans mon article sur la deuxième partie de la Grammaire persane de Vullers (Journal asiatique, numéro de novembre-décembre 1850, p. 524, 525).

عاج Pag. 39, l. 14. On trouve ici la leçon de Gladwin جاج الله , au lieu de celle de M. Eastwick, qui est plus développée: جاج بن يوسف را خبركردند بخواندش, et dans la quelle je n'avais pas approuvé l'emploi inutile de بن.

3° Pag. 175, l. 10, on lit: ایکی از ملوك عرب را, comme dans l'édition de M. Eastwick, leçon à laquelle j'avais préféré celle de Gladwin: یکی را از ملوك عرب, comme meilleure de style, et que je suis étonné de ne pas trouver dans l'édition nouvelle.

4° Pag. 213, l. antépénultième. La nouvelle édition porte, comme celle de M. Eastwick, نيندارم از خاكى از آتشى. En l'admettant, il faut scander ainsi cet hémistiche, qui est du mètre mutacârib, composé des pieds فعولن فعول فعول فعل nă pāndā | răm-āz khā | -kǐ-y-āz ā | tăschī, et traduire: « Je ne crois pas que tu sois de terre; tu es de feu.»

La leçon de Semelet نید ارم از خاك یا از آتش est inadmissible, ne serait-ce qu'à cause de la mesure.

Je dois dire au surplus, en terminant, que le volume per-

san dont il s'agit dans cet article est assurément un des plus corrects qui aient été publiés jusqu'ici. L'habile éditeur a vérifié la prononciation de chaque mot dans le Burhân-i câti ou dans le Câmûs; et de plus les épreuves ont été revues par Agà Muhammad Schuschtérî et par Maulawî Muhammad Wajîh, savants distingués. Ce sont de précieuses garanties d'exactitude pour cette édition, qu'on peut, sans crainte d'être contredit, qualifier d'excellente.

GARCIN DE TASSY.

zals, from unpublished diwans. London, printed by W. M. Watts, Crown Court, Temple Bar, 1851. In-4° de 62 pages.

Ce charmant volume, magnifiquement imprimé et orné de beaux anwâns عنوان ou vignettes coloriées, porte le titre persan de « Perles non percées et boutons nouvellement épanouis», que lui a donné son savant éditeur et traducteur M. N. Bland, de Randall's Park. Il se compose, ainsi que le titre l'annonce, de cent gazals inédits, c'est-à-dire de dix dizaines de gazals empruntés à dix poêtes persans différents. Ces poëtes sont Hakîm Şanâï, dont Rûmî a dit : « Attâr est un visage dont les deux yeux sont Sanâi. — Haçan de Debli, « Rose du Gulistan de Saadî, de ce jardin où les spiritualistes viennent cueillir des fleurs. » — Kamâl Khodjandî zinpēte mystique, dont l'épitaphe porte ces mots: « O Kamâl, en laissant la caaba pour la porte de ton ami, tu as agi bravement. Sois loué mille fois!» — Salmân Sâwajî, au sujet duquel Alâ-uddaula Semnanî a dit : « Il n'y a pas de vers aussi beaux que ceux de Salmân. » — Kâtibi, qui, en parlant de lui-même, a dit modestement : « J'appartiens comme Attâr au jardin de Nischâpûr; mais je suis l'épine de ce jardin tandis qu'Attâr en est la rose. » — Câcim Alanwâr ou le distributeur des lumières spirituelles, c'est-à-dire Muin-uddîn Alî. — Ahlî Schirâzî, qui a été nommé « le roi des poëtes » et « le pêcheur de perles de l'océan de la poésie.» — Ahlî du Khorassan, qu'on a confondu quelquefois mal à propos avec le précédent. — Bâbâ Figânî, auteur, entre autres, d'un diwân de neuf mille vers, qui est un modèle de style. — Enfin Hâtif d'Ispahân, poēte de la fin du siècle dernier, dont Sabâhî a dit : « La poussière de la porte de Hâtif excite la jalousie du musc de Tartarie. Les secrets des choses spirituelles sont manifestes à son esprit et les mystères de la révélation se propagent par sa bouche. »

M. Bland n'a pas accompagné le texte de traduction ni de notes, mais il a donné les intéressantes biographies des poëtes qui lui ont fourni la matière de ce recueil. Voici un des plus courts gazals qui s'y trouvent. Il est du mètre hazaj irrégulier, composé des pieds . Je le donne ici accompagné de ma traduction:

عاهق مشویده تا توانیده تا در غمر عاشقی نمانیده این عشق باختیار کس نیست خواهم که هم این قدر بدانیده معشوقه رضای کس نجویده تا خون زدو دیدها نرانیده باری مکنید آشندای تا دفتر عشق بر نخوانید بیچاره سنائی خود بگفتست عاهق مشویده تا توانید

- «Tant que vous le pourrez, ne soyez pas amoureux, afin de ne pas éprouver les peines de l'amour.
- « Mais l'on n'est pas libre d'aimer ou de ne pas aimer, sachez-le bien.
- Tant que vous ne verserez pas de larmes de sang de vos deux yeux, celle qui est l'objet de votre amour ne cherchera pas à vous satisfaire.
- « Il faut que vous lisiez le cahier de l'amour avant de lier connaissance avec celle que vous aimez.
- « C'est le malheureux Sanâï qui le dit : « Tant que vous le « pourrez, ne soyez pas amoureux. »

GARCIN DE TASSY.

## NOUVELLES ET MÉLANGES.

# SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

#### PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1852.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu ; la rédaction en est adoptée.

On donne lecture d'une lettre de M. le docteur Pecquet, directeur de l'Académie britannique et propriétaire d'une maison rue de Valois, par laquelle il propose au directeur de la Société asiatique de lui sous-louer un local dans cette maison.

La réponse à la lettre de M. Pecquet est ajournée à une séance subséquente.

M. l'abbé Méthivier, curé à Neuville-aux-Bois (Loiret), écrit à M. le Président pour l'informer, en lui témoignant ses regrets, qu'il renonce à faire partie de la Société asiatique.

#### , ouvrages offerts à la société.

Par l'auteur. Litteraturgeschichte der Aruber, par M. Hammer Purgstall, 3° vol. in-4°.

Par l'auteur. Averroès et l'Averroïsme, Essai historique, par M. Ernest Renan. Paris, 1852, 1 vol. in-8°.

Par les éditeurs. Journal des Savants, mai 1852.

Par la Société. Bulletin de la Société de géographie, mai 1852.

Par l'auteur. Notes on Col. Stauy's Ghazni coins, par S. Thomas, Esq.

Par les curateurs de l'Université de Leyde. Lexicon geographicum e duobus codicibus arabicis edidit JUYNBOLL. Cahier 4. Leyde, 1852, in-8°.

Par l'auteur. Note sar un passage de Martial, communiquée par M. Hullel et présentée à l'Académie nationale de Metz, par M. Gerson Levy. (Extrait des Mémoires de l'Académie de Metz, année 1851-1852.)

Par M. le Ministre de la guerre. Le Mobacher, en arabe et en français. Alger, 1852.

#### PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1852.

Il est donné lecture du procès-verbal de la dernière séance; la rédaction en est adoptée.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Acollas, qui demande l'appui de la Société pour obtenir l'impression gratuite de sa traduction de la Grammaire sanscrite de M. Bopp. Il sera répondu à M. Acollas qu'il devait s'adresser à M. le Garde des sceaux.

On donne lecture d'une lettre de M. le Ministre de l'instruction publique, qui annonce qu'il met à la disposition de la Société un exemplaire de la traduction grecque de l'Hitopadesa.

M. l'abbé Bourgade, à Tunis, est nommé membre de la Société.

#### OUVRAGES PRÉSENTÉS À LA SOCIÉTÉ.

De la part de l'Institution Smithsonienne, à Washington. Smithsonian contributions to knowledge. Vol. III et IV. Washington, in-4°.

Fifth annual report of the boards of regents of the Smithsonian institution, for the year 1850. Washington, 1851, in-8°.

Smithsonian report on recent improvements in the chemical arts. Washington, 1851, in-8°.

Par la Société. Journal of the american oriental Society. Vol. III, p. 1. New-Yorck, 1852, in 8°.

Par M. Tybaldos. X<sub>1</sub>τοπαδασσα η Παντσα ταντρα. L'Hitopadesa et le Pantcha tantra, traduits en grec moderne-par Kephalos, et publiés par M. Tybaldos. Athènes, 1852, in-8°.

Par l'auteur. نهاية الأرب في اخبار العرب, par Iskender Abgarius, de Beyrouth. Marseille, 1852, in-8°.

Par l'auteur. Sull' influenza politica dell' islamismo, memorie tre di Andrea Zambelli. Extrait des Mémoires de l'Institut impérial d'Italie. Milan, 1852, in 4°.

### PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1852.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu; la rédaction en est adoptée.

Sont proposés et nommés membres de la Société:

MM. le capitaine Seroka, chef du bureau arabe à Biskara (province de Constantine).

B. Joly, ancien employé au Ministère de l'intérieur. HERMANN ENGLÆNDER, professeur d'hébreu à Vienne.

M. le président expose que le bureau de la Société a examiné le premier volume de l'édition des Voyages d'Ibn Batouta, par MM. Defrémery et Sanguinetti, et en propose l'impression. Cette proposition est adoptée.

Le secrétaire donne des nouvelles de l'expédition de la Mésopotamie.

#### OUVRAGES PRÉSENTÉS À LA SOCIÉTÉ.

Par la Société. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschapen. Vol. XXIII. Batavia, 1850, in-4°.

Par l'Académie. Denkschriften der K. Akademie der Wissenschaften. Classe philosophique-historique, vol. III. Vienne, 1852, in-fol.

Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe. Volume VIII, n° 1, 2. Vienne, 1852, in-8°.

Archiv für Kunde östreichischer Geschichtsquellen. Vol. VII, n° 3 et 4. Vienne, 1852, in-8°.

Par la Société. Catalogue of the library of the royal geographical Society. Londres, 1852, in-8°.

Par l'auteur. Note sur la Bible et sa chronologie réelle, par le comte J. de Maistre et le chevalier de Paravey; extrait de l'Université catholique. Paris, 1852, in-8°.

Lettre à l'Académie des sciences, par le chevalier de Paravey. Paris, 1851, in-8°. (Brochure de deux pages.)

Par la Société. Madras journal of the Madras literary Society, n° 38. Madras, 1851, in-8°.

Par l'auteur. Étude historique et philologique sur le participe passé français, par M. Obry. Paris, 1852, in-8°.

Par l'auteur. Notions élémentaires de grammeire comparée pour servir à l'étude des langues classiques, par E. Eggen. Paris, 1852, in-8°.

Par l'auteur. Die frommen Töchter Israëls, von H. Englæn-DER. Vienne, 1852, in-12.

Das Kind, von Hermann Englænder. Vienne, 1847, in-8°. Andachtsklænge für Israëls Söhne und Töchter, von E. Englænder. Vienne, 1843, in-8°.

Par l'auteur. Le Ramayana de Valmiki, traduit pour la première fois du sanscrit en français, par Val. Parisot. Vol. I, livr. 1. Paris, 1852, in-8°.

Par l'auteur. Kritische Durchsicht der von Dawidow verfassten Wörtersammlung aus der Sprache der Ainos, von D. A. Pritzmaier. Vienne, 1851, in-8°.

# JOURNAL ASIATIQUE.

### DÉCEMBRE 1852.

## LETTRE DE M. PLACE A M. MOHL,

SUR UNE EXPÉDITION FAITE A ARBÈLES.

Mossoul, le 20 novembre 1852.

#### Monsieur,

Je ne sais à quelle formule recourir pour m'excuser, auprès de vous, de mon long silence; mais jusqu'à présent mes fouilles archéologiques en Assyrie ont passé par tant de péripéties, que je ne suis peut-être pas aussi coupable que vous le supposez. Aujourd'hui j'ai lieu d'espérer que ces travaux vont suivre une marche régulière, et vous pouvez être assuré que ma correspondance avec vous s'en sentira.

Avant de vous parler de Khorsabad, ce que je ferai dans une prochaine lettre, j'ai à vous rendre compte d'une excursion d'exploration que j'ai faite dans la plaine d'Arbèles et vers Kalah-Chergat, pour me conformer aux instructions de l'Académie. Les incidents qui l'ont accompagnée et les exigences des tribus arabes auxquelles il m'a fallu satisfaire, vous donneront une idée des difficultés qu'on rencontre dans ces pays lointains, et dont on ne se forme pas la moindre idée à Paris.

**30** 

凄

Une étude sans excavations n'aurait donné que des résultats insignifiants, et il se présentait deux obstacles assez graves pour conduire des ouvriers, particulièrement à Kalah-Chergat. D'abord ce point est en plein désert, et, à l'exception de l'eau qui s'y trouve, grâce au voisinage du Tigre, on n'y rencontre aucune ressource, ce qui oblige à n'y employer que des Arabes habitués à la vie du désert. Ensuite, les seuls Arabes qui veulent prendre part aux fouilles, sont les Djibours, et comme il y a da sang entre eux et la tribu des Tayes, je pouvais craindre que ceux-ci ne vinssent les massacrer dans les tranchées.

Vers le milieu du mois d'octobre dernier, j'envoyai au cheikh Haouar, chef principal des Tayes, un interprète, chargé en mon nom de conclure avec cette tribu un accord, en vertu duquel tous mes ouvriers, quels qu'ils fussent, pourraient aller et venir sans crainte lorsqu'ils seraient munis d'une passe revêtue de mon cachet. Il leur remit, suivant l'usage, d'assez jolis cadeaux en robes et en cabans, et il devait promettre que si l'accord avait lieu, je ne tarderais pas à aller moi-même dans la tribu, avec de belles armes pour donner en présents. Je sais que c'est l'argument irrésistible et le seul bon auprès de ces Arabes. En effet, peu de jours après, l'interprête revint avec une lettre d'Haouar, qui me donnait toutes les garanties désirables. Sans perdre de temps, je réunis quarante-quatre ouvriers, et après leur avoir remis à chacun une passe, je les expédiai pour Kalah-Chergat, qui est à trois journées de Mossoul. Je fis partir avec eux six chameaux, chargés de pioches, hoyaux, paniers, cordes et poulies nécessaires au travail; en outre, deux tentes en poil de chèvre pour servir d'abri aux travailleurs, de la farine et un tandour pour cuire le pain, avec une provision de figues et de raisins secs. Tout cela, hommes et choses, sous la conduite d'un contre-maître qui, grimpé sur un petit âne, conduisait l'expédition, et pour escorte, un cheïkh de la tribu des Schammars, dont la présence était nécessaire pour mettre ce monde à l'abri des razias que font, jusque sous les murs de la ville, les nomades du grand désert.

Vous voyez qu'ici, pour faire une excursion scientifique, il ne s'agit pas de prendre le chemin de fer et d'arriver tranquillement au monument que l'on veut reconnaître ou dessiner. C'est une véritable expédition qu'il m'a fallu organiser, et cela sans pouvoir savoir, à l'avance, si les résultats vaudront la dépense. Heureux encore si mon voyage chez les Tayes, dans la plaine d'Arbèles, n'avait pas été beaucoup plus coûteux.

J'attendis pendant quinze jours les cavaliers que le cheikh Haouar devait m'envoyer pour me conduire à ses tentes. Avant de partir, j'expédiai par le Tigre, à mes ouvriers de Kalah-Chergat, un kelek de cent trente outres, chargé de planches, de provisions d'orge, de farine et de charbon; car je comptais, après avoir exploré l'espace compris entre les Zabs, rabattre sur Kalah-Chergat et y séjourner un mois. Le kelek devait également nous servir à traverser le fleuve avec nos chevaux et notre bagage. Malheureusement des incidents, que je vous raconterai, m'ont empêché de réaliser une partie de ce projet, que je mettrai à exécution un peu plus tard.

Le 31 octobre, je me mis en route avec M. Tranchand, et l'interprète qui avait déjà visité les Tayes. Ce départ vous paraît sans doute chose fort simple. Eh bien! vous allez voir ce qu'est le moindre voyage dans ces pays. Il nous fallut prendre avec nous deux cavass d'escorte, deux domestiques, un cuisinier, un homme pour dresser les tentes, et comme tout ce monde ne peut aller qu'à cheval, il fallait également deux palefreniers. Maintenant, il était indispensable de loger, de coucher et de nourrir ces dix personnes, d'où la nécessité de trois tentes, dont une pour nous, une pour les domestiques et cavass, et une plus petite pour faire la cuisine; plus, des matelas et des couvertures en quantité suffisante, et enfin des provisions et quelques ustensiles. C'était, de compte fait, plus de vingt chevaux, tant de charge que de monture, auxquels il faut ajouter les moukres pour diriger et surveiller tant d'animaux et de bagages; il fallait bien y être forcé pour se décider à de pareilles dépenses. Je sus effrayé, au moment du départ, en apercevant cette longue suite; mais, dès le premier campement, je me convainquis que nous n'avions avec nous que le plus strict nécessaire. C'est seulement depuis cette excursion que je comprends l'obligation où sont les Arabes de posséder ce grand nombre

de chameaux, de dromadaires et d'ânes, sans lesquels ils ne pourraient changer de lieu. Aussi, rien n'est plus propre à les réduire, que de leur enlever leurs bestiaux, qui sont leurs uniques moyens de subsistance et de locomotion.

Depuis Mossoul jusqu'au grand Zab, j'ai complété l'étude de cette grande plaine, où s'est livrée la plus importante bataille de l'antiquité. Il y a quelques mois, j'ai rendu compte au Ministre des observations que j'y ai faites plus à l'ouest; je pense cette fois être parvenu à préciser l'emplacement même du combat. Non pas que j'aie rien découvert du village de Gaugamelle, dont le conquérant a trouvé le nom trop modeste pour l'appliquer à son plus grand fait d'armes; mais en rectifiant un peu les descriptions d'Arrien, de Diodore et de Quinte-Curce, dont les légères erreurs sont fort explicables, puisqu'ils n'avaient pas vu les localités, je suis arrivé à une assez grande certitude historique.

A environ trois lieues du confluent du Zab (Lycus) avec le Tigre, la première de ces rivières en reçoit une autre moins grande, indiquée sur la carte allemande, et qui s'appelle le Khauzer. Le rôle que ce cours d'eau avait pu jouer lors de la bataille était le seul point qui me restât à éclaircir, parce que, bien que mes premières observations m'eussent fait supposer que les deux armées avaient dû se rencontrer au-dessous de son confluent avec le Lycus, néanmoins je ne voulais fixer ma conviction qu'après avoir tout vu. Aujourd'hui, il ne reste plus de doutes dans

mon esprit, et quand je vous raconterai un peu plus loin les tribulations que j'ai épronvées en passant le Khauzer, vous verrez qu'il est impossible qu'Alexandre se fût engagé entre cette rivière et le Lycus.

Vous pouvez donc fixer hardiment l'emplacement de la grande bataille qui a pris le nom d'Arbèles entre le village actuel de Karamless, le Tigre et le Zab, un peu au-dessous du point où celui-ci reçoit le Khauzer. Dans l'excursion que je vous raconte, c'était la quatrième fois que je parcourais cette plaine, et ma conviction n'a fait que se fortifier. Sa position, sa forme, son aspect, tout se rapporte à la description des historiens. Sur la gauche, en se dirigeant vers Arbèles, nous apercevions très-nettement les monts Gordiens (Arrien, livre III, chap. 17), que l'armée d'Alexandre conserva dans cette position, lorsqu'elle eut passé le Tigre. Devant nous, à perte de vue, s'étendait une des plaines les plus vastes, et surtout la plus unie que j'eusse encore aperçue. Les plis de terrain des autres parties du désert (car c'est malheureusement le seul nom qui puisse servir à caractériser aujourd'hui ces belles contrées) seraient là des vallées profondes. L'aire de nos places publiques n'est pas mieux nivelée. Ceci est bien conforme au récit d'Arrien. Il nous dit que Darius, dont la cavalerie était restée presque inutile dans la bataille d'Issus, avait employé ses sept cent mille hommes à faire disparaître ici toutes les inégalités du sol, afin que rien n'entravât les charges de ses escadrons et de ses chars de guerre, et qu'il pût envelopper ainsi les Macédoniens. C'était bien le même champ de bataille qui s'étendait devant nous.

Un incident, assez ridicule en lui-même, vous donnera une idée de cette plaine. Je m'étais fait accompagner, lors de ma première excursion, par le drogman auxiliaire du consulat, chrétien arabe, qui connaît parfaitement tous les endroits. Après avoir battu le terrain en tout sens pendant plusieurs heures, je descendis de cheval, afin de me dégourdir un peu en marchant. Le drogman, auquel les usages du pays, que j'ignorais alors, ne permettent pas d'être à cheval quand son chef est à pied, m'imita. Je marchai ainsi environ une demi-heure, puis je me remis en selle pour continuer mon examen. Je fus alors fort étonné de voir le drogman, homme d'une corpulence remarquable, me suivre aussi vite qu'il pouvait, en traînant son cheval par la bride. A la demande que je lui adressai, pour savoir pourquoi il restait à pied, il me répondit que sa taille ne lui permettait pas de remettre le pied à l'étrier, s'il n'y avait pas une pierre pour l'exhausser, ou si du moins le terrain ne faisait pas un léger pli. Nous cherchâmes de tous côtés ce pli de terrain tant désiré, et lorsque, après une marche assez longue, nous vîmes nos recherches inutiles, il nous fallut réunir tous nos efforts pour hisser l'infortuné drogman sur son cheval. Vous comprenez, maintenant, avec quelle perfection le nivellement de la plaine a été fait.

Ce qui contribue à le faire mieux ressortir, c'est la présence de cinq monticules artificiels que j'y si comptés. Ils ne sont pas très-considérables, et affectent à peu près tous la forme de tumulus. Mais qui sait si quelques tranchées n'y révéleraient pas des choses intéressantes? Qui sait si l'un ou plusieurs même d'entre eux n'ont pas été élevés sur les cadavres qui ont jonché ce sol, et s'ils ne recouvrent pas des armes et des ornements curieux? J'ai eu une bien vive tentation de m'en assurer, afin de fixer, d'une manière intéressante et certaine, un des faits les plus importants de l'histoire. Pour cela, il aurait fallu pratiquer des excavations un peu profondes; mais pour faire des excavations, vous savez ce qu'il faudrait; et comme ce quelque chose ne dépend pas de moi, j'ai dû me borner à un désir.

Au sud, la plaine est terminée par le grand Zab. Chaque fois que je suis venu sur ses bords, j'ai cherché à retrouver quelques traces du pont que Darius voulut couper au moment de sa fuite (Quinte-Curce, livre IV, chap. xvi), afin de placer la rivière entre son ennemi et lui, sans pouvoir se décider à exécuter un projet qui compromettait les débris de son armée. Nulle part, je n'ai pu apercevoir la moindre trace, à moins que cene soit dans un endroit nommé Hamra, situé à une heure environ au-dessous du confluent du Khauzer. Il y a là le débris d'assez grosses constructions, qui ont un rappel en face, sur l'autre rive. J'ai interrogé avec soin le cheïkh d'une fraction de la tribu des Dlem, qui y campe, pour savoir si dans leurs traditions, il existait le souvenir d'un pont aux environs, ou bien, si l'on apercevait des fragments dans la rivière, lorsque les eaux sont basses; mais je n'ai pu recueillir aucun renseignement positif.

Si la bataille n'eut pas lieu à la fin de l'été, Alexandre dut avoir un grande obligation à Darius de ce que celui-ci ne coupa point le pont; car je crois qu'il existe peu de cours d'eau aussi impétueux et aussi perfides que le Zab, pendant les deux tiers de l'année. Le Tigre, lui-même, n'est rien en comparaison. Je me rappelle l'avoir vu rouler dans son sein des arbres entiers, dont les branches se brisaient quand ils se heurtaient les uns contre les autres; et sur une largeur de près d'une lieue, ses eaux limoneuses se précipitaient avec autant de violence que celle qui sort de dessous la roue d'un moulin. Un fait assez curieux que je vous signale en passant, c'est que ces énormes poissons que l'on vend souvent à Mossoul, et dont la dimension et les fortes mâchoires rappellent assez celui qui épouvanta le jeune Tobie, se prennent au confluent du Zab et du Tigre.

Je pense qu'Alexandre aurait eu bien de la peine à franchir le Zab, si le pont avait été détruit, et le nombre considérable de Perses qui, au rapport de Quinte-Curce, s'y noyèrent dans la déroute, nous prouverait que l'action n'eut pas lieu à une époque favorable de l'année. Je vous avoue qu'en approchant du bord avec ma caravane, je n'étais pas sans inquiétude sur la manière dont nous arriverions de l'autre côté. Heureusement nous étions au commencement de l'automne; il n'avait pas plu depuis plusieurs mois, et les eaux se trouvaient aussi basses que nous pou-

vions le désirer. Nous franchîmes donc à gué, sans trop d'encombre.

Comme nous avions dû camper pendant la nuit sur la rive droite, les Tayes avaient eu le temps d'être prévenus de notre arrivée, et, le matin, nous trouvâmes sur l'autre rive une centaine de cavaliers pour nous escorter jusqu'aux tentes. Ce trajet, qui dura trois heures, fut un peu égayé par la fantasia des Arabes. J'en ai déjà tant vu, de ces fantasia, que je suis un peu blasé sur ce qu'elles peuvent avoir de piquant, et je crois que la description de celle-ci vous intéresserait assez peu. D'ailleurs j'avais à m'occuper d'étudier le terrain que nous parcourrions.

L'étendue comprise entre la rive gauche du Lycus et Arbèles se compose de deux parties bien distinctes. L'une, que nous avons employé une heure et demie à traverser, est formée par des collines élevées en moyenne de cent à cent vingt mètres audessus du niveau de la rivière. Ces collines, dont quelques-unes sont très-rocailleuses, forment, en plusieurs endroits, des vallées et des ravins très-abruptes. Je crois que si l'armée persane s'y était ralliée, pendant le trajet qu'elle dut en faire, elle aurait pu y opposer une vive résistance à ses vainqueurs.

Après cette chaîne accidendée, recommence une plaine beaucoup plus vaste que celle dont je vous ai parlé, mais qui présente plus d'inégalités de terrain. Elle est sillonnée par deux petits cours d'eau et un torrent, où viennent s'abreuver les troupeaux des Arabes. Dès qu'on arrive à la dernière croupe

des collines, on aperçoit la plaine, s'étendant à perte de vue, et l'on y distingue, de distance en distance, un grand nombre de monticules artificiels qui, de cet éloignement, paraissent autant de taupinières.

Une heure et demie après être entrés dans le plat pays, nous atteignîmes la portion de la tribu des Tayes dont les tentes environnent plus immédiatement le cheikh Haouar. Je voudrais bien pouvoir vous donner des renseignements détaillés sur le curieux séjour que j'ai fait au milieu de cette tribu. Ici ce ne sont plus les Arabes d'Algérie, armés et se battant à l'européenne, et plus ou moins modisiés par leur contact avec la civilisation; ceux-ci ne mêlent pas la culture avec le pâturage, qui est leur soin exclusif; car ils ont conservé les usages qu'ils ont sans doute reçus d'Ismaël. C'est l'Arabe dans sa nature la plus primitive, et qui n'a que peu de ressemblance, je crois, avec nos tribus soumises; mais j'allongerais inutilement cette lettre, qui me paraît déjà prendre des dimensions un peu trop considérables. En somme, j'ai été à même d'examiner la vie sauvage au désert, comme j'avais déjà pu le faire en Amérique, et je dis franchement qu'ici, comme là-bas, je professe assez peu de sympathie pour ce genre de vie.

Lorsque le cheikh Haouar sut que nous approchions, il vint au-devant de nous. Nous nous saluâmes avec tout le cérémonial exigé, et avec ces pompeuses formules inséparables de la langue arabe; puis nous passâmes le reste de la journée à causer

et à prendre du café. Vous conviendrez que pour ceux qui l'aiment, ils devaient être satisfaits; car j'en ai bien vu offrir trente fois. Pour moi, j'étais au bout de mes forces à la dixième tasse; mais c'est un usage dont les Arabes ne se départent jamais, quand ils ont un étranger sous la tente. Le cafedji est perpétuellement en fonction, et tous ceux qui sont présents, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, participent à la seule liqueur que le Koran n'ait pas pu défendre.

Pour me conformer également à l'usage, je ne dis pas un seul mot de l'affaire qui m'amenait; on ne doit jamais paraître pressé avec ces gens-là. Ce fut seulement le lendemain que je stipulai, avec Haouar, liberté et sécurité complète pour tous les ouvriers que j'emploierais. Il me donna solennellement sa parole, et ajouta même que, lorsqu'un Djebour, voyageant pour mon compte, arriverait dans sa tribu, malgré la haine qui existait entre eux, celui-ci serait logé et nourri pendant tout son séjour. J'attachais beaucoup d'importance à ce résultat, et je ne tardai pas à le mettre en mesure d'accomplir sa promesse. Dès que l'accord fut conclu, je montai à cheval pour visiter plusieurs monticules artificiels que j'apercevais autour de notre campement.

Le plus voisin est élevé d'environ dix-huit mètres, plat et assez large à son sommet, où il existe encore les débris d'une ancienne muraille en terre. Un ruisseau abondant coule presque au pied; mais il ne me paraît rien renfermer d'intéressant.

A une heure de distance de celui-ci, vers le nordouest, il en existe un autre, le Tell-Chemamah, dont j'avais déjà entendu parler et que je désirais beaucoup étudier. Il n'a aucun rapport avec ceux que j'ai vus jusqu'à ce jour. Ce qui attire d'abord les yeux, c'est un monticule élevé, beaucoup plus long que large, et dont les flancs sont fort rapides; j'évalue sa hauteur à vingt-deux mètres. Il n'est pas isolé. Au pied, commence une longue série de petits monticules plus bas et plus larges, qui paraissent avoir tous une liaison entre eux sur près d'une lieue d'étendue. La réunion de ces monticules présentait tellement l'apparence d'une immense cité, qui aurait été ensevelie, suivant le procédé habituel aux constructions assyriennes, que je crains de m'être laissé aller à une illusion. Néanmoins, il m'a semblé voir là, et je n'ai pas été le seul dans ce cas, le plan d'une ville. Les monticules secondaires sont placés, en effet, suivant une disposition assez régulière. Leur réunion est partagée régulièrement d'une extrémité à l'autre par une voie large d'environ soixante mètres, nivelée, presque droite, et au milieu de laquelle coule une rivière assez abondante. Il semblerait qu'il y a eu là autrefois un canal, le long duquel étaient rangées, à droite et à gauche, deux lignes de constructions, dont les débris sont aujourd'hui ensevelis. L'illusion est d'autant plus complète, que ces deux lignes se subdivisent ensuite par fractions, qui varient entre quarante et quatre-vingts mètres de côtés, et qui présentent à l'œil le résultat que donnerait

l'enfouissement de ce qu'on appelle vulgairement des pâtés de maisons. Chacun de ces blocs est séparé par des intervalles qui représenteraient assez bien des rues. Le plus étrange, c'est qu'il existe dans tout ce vaste assemblage trois espaces bien dessinés par les monticules qui les environnent et qui leur donnent exactement la forme de grandes places.

Comme il y a beaucoup de dissiculté à reconnaître, au simple aspect, les monticules naturels des monticules artificiels, lorsque ceux-ci sont assemblés en grand nombre, je ne m'en suis pas rapporté à un examen superficiel. J'ai profité de l'obligation où je me suis trouvé de rappeler mes ouvriers de Kalah-Chergat, pour établir des tranchées sur différents points, et partout elles ont mis à découvert des traces de constructions et des débris de vases en terre; mais je n'ai pu assister aux travaux que pendant deux journées, et bien que j'y aie laissé les travailleurs pendant un mois, je n'ai pas recueilli les résultats que j'attendais. Il est vrai que les ouvriers étaient sous la direction d'un homme du pays, et je reste dans une grande incertitude sur ce que nous aurions obtenu si M. Tranchand ou moi avions pu diriger les excavations. Le fait incontestable, c'est que sous nos yeux, en vingt-quatre heures, il est sorti des objets intéressants, et parmi les points qu'il m'a fallu abandonner, celui-ci est certainement un de ceux que je regrette le plus.

A-t-on jamais bien connu la position de l'antique Arbèles, de cette ville assez importante pour que Darius y eût concentré ses trésors et les approvisionnements de son immense armée? Qui sait si je n'ai pas foulé là le sol qui la recouvre aujourd'hui?

Pendant que j'étudiais différents autres monticules moins importants, et espacés entre eux d'une heure ou deux de route, je reçus la nouvelle que la tribu des Zobeïdes, alors en pleine révolte contre le pachalick de Bagdad, et avec laquelle je n'avais aucune relation, faisait des razias sur les bords du Tigre, et ne tarderait pas à arriver sur mes ouvriers de Kalah-Chergat. Il n'y avait pas à hésiter, il fallait les retirer de là; et, d'un autre côté, j'avais besoin de travailleurs pour explorer le monticule de Tell-Chemamah, je devais donc gagner les pillards de vitesse.

Je demandai au cheïkh Haouar six dromadaires, légers à la course, et je les fit partir à l'instant même pour Kalah-Chergat, avec l'ordre à leurs conducteurs de ne pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés au bord du Tigre. J'écrivis en même temps à Naouchi, chef des ouvriers, de se servir du kelek pour traverser immédiatement le fleuve, afin de le mettre entre eux et les Zobeïdes; puis, après avoir démonté et dégonflé les outres, de les charger sur les dromadaires, avec les instruments, les tentes et tout ce qu'ils pourraient porter de provisions, abandonnant, s'il le fallait, les planches, la paille et ce qu'il ne serait pas possible de transporter. Il fallait quatre jours pour aller et revenir; je mis ce temps à profit pour explorer le reste de la plaine.

Le 4 novembre, nous partîmes pour Arbèles, qui s'appelle aujourd'hui Arbil. Dans le trajet, j'ai examiné cinq monticules artificiels peu considérables, ayant tous la forme pyramidale que je vous ai déjà signalée, et se trouvant à une distance variant d'une heure à deux heures de chemin les uns des autres. L'un d'eux m'a présenté une particularité assez curieuse, qui m'a été signalée par un des Arabes qui nous accompagnaient. Quelques mois auparavant, une fraction de la tribu étant campée dans le voisinage, des enfants, qui s'amusaient à gratter la terre sur le flanc de ce monticule, en firent sortir une grande quantité de grains. Nous n'avions malheureusement avec nous aucun instrument pour faire une excavation; il fallut nous borner à creuser avec des couteaux et des fers de lances; mais j'en vis assez pour constater qu'il y avait là une vaste construction en briques et ciment, qui renfermait un amas de grain. C'était un silo colossal, élevé, sans aucun rapport avec les silos actuels du pays, et haut d'environ trente pieds au-dessus du sol. Aucune ville ni aucun village n'existe dans les environs; aucun souvenir n'est resté dans les traditions des habitants sur ce silo, et ce qu'il y a de plus singulier, c'est que l'espèce de blé qu'il renferme n'est plus cultivée dans le pays. Celui-ci est un peu plus allongé que le blé ordinaire. J'en avais recueilli une certaine quantité pour l'examiner à loisir; mais peu d'heures après qu'il eut vu le jour, il est devenu noir et s'est réduit en poussière. Qui avait fait ce magasin? Quant à moi, je l'ignore.

Nous arrivâmes à Arbil vers le soir; mais, en défalquant les temps d'arrêts et ce que nous avons perdu pour nous rendre d'un monticule à un autre, j'ai calculé trois heures de route entre cette ville et le campement des Tayes. Or, en les ajoutant aux trois heures qu'il nous avait sallu pour arriver des bords du Zab à ce campement, cela fait au plus six heures de caravane, pour aller du Lycus à Arbèles. Maintenant je comprends qu'Alexandre ait pu se rendre en une nuit du lieu de la bataille à la ville de Darius. Je vous avoue que, jusqu'alors, ce trajet, qu'Arrien porte à six cents stades, m'avait toujours paru un peu fort, et quelque rudes marcheurs que fussent les Macédoniens, si nous en croyons tous les détails des expéditions d'Alexandre, j'avais admis avec peine qu'ils eussent pu faire vingt lieues en une nuit, à l'issue d'une si terrible lutte. Je n'en compte donc que six ou sept, si la ville actuelle est l'Arbèles antique, et quatre seulement si elle était Tell-Chemamah.

Quoi qu'il en soit, l'Arbil moderne se trouve dans une position fort intéressante; elle est placée sur un vaste monticule artificiel, dont il m'a été difficile d'apprécier les dimensions, à cause des maisons qui en occupent le sommet. Il en est littéralement couvert; car les murailles crénelées, qui en font une espèce de place de guerre, s'élèvent directement sur la limite extrême des bords de l'éminence, à tel point qu'il ne reste pas le moindre espace pour circuler autour, et qu'on se demande comment elles ne se sont pas écroulées. Les côtés du monticule m'ont paru avoir de vingt-six à vingt-huit mètres de hauteur; on arrive au sommet par une pente fort rapide, d'un difficile accès, à l'extrémité de laquelle s'ouvre une double porte fortifiée et coudée dans le système des places de guerre du moyen âge. C'est par là que l'on entre dans la ville. Au pied de l'éminence est un assez grand nombre de maisons qui forment comme une seconde ville. C'est là que sont les bazars et les caravansérails.

La population de la ville basse, comme de la ville haute, est presque exclusivement musulmane; on y compte pourtant quelques juifs, derniers vestiges, sans doute, des dix tribus. La plupart des habitants sont Turcomans, et présentent ce phénomène, assez rare dans ces contrées, d'une cité où l'on ne parle que la langue turque. Il me semble qu'au moment où les sultans se sont emparés de l'empire des khalifes, ils ont eu le soin de mettre, dans ce point fortifié, une garnison qui s'est trouvée assez nombreuse pour en avoir fait disparaître ou en avoir absorbé les anciens habitants. Vous comprenez sans peine que j'ai dû étudier Arbèles dans ses moindres détails, pour y retrouver quelques traces d'antiquités. On ne se voit pas si souvent dans une ville d'un si grand nom historique pour y perdre un seul instant de la journée; mais je n'y ai rien vu, absolument rien, et je puis vous assurer que je commence à avoir le flair du quêteur assez développé. On me parla de plusieurs puits qui traversent toute l'éminence du

haut en bas, et vont chercher l'eau dans les entrailles du sol naturel qui est au-dessous. J'interrogeai un grand nombre d'habitants pour savoir si à l'époque où on les avait creusés, il en était sorti quelques objets; mais tous me répondirent uniformément: de la terre et rien que de la terre. J'appris alors que l'on perçait un nouveau puits; j'y allai, et je me fis descendre à une profondeur de dix-huit mètres. Effectivement, je n'ai aperçu, de son ouverture jusqu'à sa base, que des parois de terre sine, sans aucun mélange, telle que peut l'être une terre préparée et accumulée de main d'homme. Ceci me chagrine assez, non pas seulement à cause du fait en lui-même, que parce qu'il se trouve en opposition avec une remarque qui me frappe dans les nouvelles fouilles de Khorsabad, et qui, si elle se vérifie, contredira singulièrement la fameuse théorie des monticules assyriens. Mais c'est une question que je ne traiterai que quand j'en aurai réuni tous les éléments pour et contre.

Un fait de construction m'a frappé; c'est que la ville tout entière est bâtie en briques. Aucune autre, de Diarbekir jusqu'à Bassorah, ne présente cette particularité; car les maisons de Mossoul sont en pierres, et celles de Bagdad en terre. Ces briques, d'ailleurs, ne ressemblent en rien aux briques assyriennes, dont le type est si connu actuellement; elles se rapprochent plutôt de celles que j'ai vues et décrites dans l'éminence la plus élevée de Karamless; et que provisoirement je crois parthes. Néanmoins je ne puis

y voir qu'une forme imitée et nullement les débris de quelque construction antique, puisqu'au pied du monticule on voit les restes de deux ou trois fours où on les cuisait. Je n'appelle votre attention sur ce mode de construction d'Arbèles, que parce qu'il est un des procédés conservés des anciens peuples, et peut-être des Assyriens, qui ont été, je crois, les plus habiles pétrisseurs d'argile.

Les instructions de l'Académie me recommandaient d'examiner et de copier des bas-reliefs, sculptés dans un ravin près d'Arbèles. C'était un des buts de notre excursion, et M. Tranchand s'était pourvu de son daguerréotype; mais personne n'a pu me donner de renseignements précis sur ces sculptures. Il faut, en général, être très-prudent au sujet des informations que l'on prend dans ces pays. Les gens d'ici, qui, sur une bonne gravure, ne peuvent pas même distinguer un homme d'un cheval, s'imaginent voir partout des bas-reliefs dans les moindres irrégularités de rochers, depuis surtout que les Europens payent leurs indications avec de bons bakchich. Après quelques écoles faites, je ne m'en rapporte qu'à moimême, ou à des gens très-sûrs, et je m'en trouve bien.

J'ai, du reste, eu tout le temps nécessaire pour examiner Arbèles; car nous y avons été ramenés et renfermés par une pluie digne des tropiques. Je conçois tout ce qu'il y a de ridicule à parler de la pluie et du beau temps; mais je vous assure que c'est une question fort intéressante pour les explorateurs, et qu'ils ne la traitent pas légèrement.

Nous partîmes, le 6 au matin, pour regagner le campement des Tayes; mais à vingt minutes de la ville, nous arrivâmes au bord d'un torrent, qui roulait comme un fou. Je me rappelais bien un lit de galet, vu deux jours auparavant, et qui paraissait à à sec depuis la création du monde; je n'avais pas le moindre souvenir d'avoir traversé là un cours d'eau; c'étaient les égouts des montagnes qui, à la suite de la pluie, nous valaient ce torrent. Je ne pouvais me résigner à m'arrêter devant cet obstacle; et un Arabe, après s'être mis nu, se jeta dans l'eau pour nous chercher un gué. Ce ne fut qu'à grande peine qu'il atteignit l'autre rive, et j'eus peur un moment de le voir noyer. Nous comprîmes bien qu'il était impossible de passer avant que les eaux fussent diminuées; mais cela n'améliorait pas la situation du pauvre Arabe. Ses vêtements étaient restés de notre côté, et lui se trouvait mouillé et nu sur l'autre rive. Il faisait un brouillard glacial et un vent aigre soufflait. Le malheureux n'osait plus se risquer dans le torrent pour revenir. Nous n'avions aucun moyen de lui envoyer ses vêtements sans les mouiller, et je le voyais avec inquiétude grelotter et trembler de tous ses membres. Ensin, ne pouvant plus résister au froid, il se jeta de nouveau à l'eau, et, à l'aide de cordes et de lances, nous parvînmes à le sauver. Son état fut un nouveau motif pour nous de rentrer en ville, où il courut à toute bride pour se réchauffer. Le lendemain, il était malade, et je dus le laisser en arrière, en lui donnant un bon bakchich, qui est le grand consolateur dans ces pays.

Au retour, nous examinâmes encore huit monticules artificiels, dans la direction de l'ouest et dans celle du sud.

Ici je veux vous présenter, sous toute réserve, une idée qui me poursuit depuis longtemps au sujet de ces éminences. Depuis le point extrême où nous nous sommes avancés dans la direction de Bagdad, jusqu'à Zakho au bord du Tigre, vers le nord, en passant par Tell-Chemamah, Nimroud, Karambess, Koyundjick, Khorsabad, Tell-Guirgor, Duloup, Semel, c'est-à-dire sur une longueur d'au moins six journées de route, on aperçoit des séries continuelles de monticules. J'en ai compté plus de soixante. La distance entre eux varie de une à deux lieues; et ce n'est pas sur une ligne seulement qu'ils existent, ils sont répandus de la même manière sur toutes les vastes plaines de l'ancienne Assyrie. Ainsi de Khorsabad on distingue à l'entour cinq ou six de ces éminences. Que l'on aille sur l'une d'elles, le même spectacle recommence et se renouvelle une ou deux lieux plus loin, sans interruption, de sorte que, de l'un à l'autre, on peut se communiquer à l'aide de signaux depuis le premier jusqu'au dernier sur cette immense étendue. Pourquoi tant de monticules ainsi distribués? J'en ai souvent cherché la raison, et, jusqu'à présent, une seule plausible s'est présentée à mon esprit. Que dites-vous de la télégraphie, appliquée par les Assyriens, qui me paraissent avoir connu tant de choses que l'on croit avoir inventées? Je comprends tout ce qu'a d'étrange la pensée de voir Sennacherib expédiant ses ordres à l'aide des grands bras

du télégraphe, et les caractères cunéiformes s'agitant dans les airs. Mais enfin, sans prétendre qu'ils eussent le même système que nous, est-il donc si ridicule de supposer que l'on communiquait par un procédé quelconque de l'un à l'autre de ces sommets, qui semblent si bien disposés pour cela, qu'aujourd'hui même on ne les ferait pas autrement? Plusieurs, il est vrai, ont contenu des villes, mais c'est le trèspetit nombre. La plupart sont trop peu étendus en surface pour avoir supporté autre chose qu'une tour ou tout au plus une petite forteresse. Ne peut-on donc pas admettre que ces forteresses ont communiqué entre elles à l'aide de signaux, lorsqu'on voit tant de peuples moins avancés qui en ont connu l'usage? Pensez-y; peut-être votre connaissance si profonde des choses de l'antiquité vous rappellerat-elle quelque fait à l'appui de ma supposition.

En arrivant chez les Tayes, je trouvai mes ouvriers de Kalah-Chergat qui étaient revenus, et je vis, à la manière dont ils étaient traités, que Maouar avait tenu parole. Je leur laissai le reste de la journée pour se reposer de la marche forcée qu'ils avaient faite, et dès le lendemain je les mis au travail dans le vaste assemblage de monticules de Tell-Chemamah. Dès l'après-midi, nous aperçûmes des pierres régulièrement assemblées à une assez grande profondeur, et l'on découvrit deux vases de terre entiers et de nombreux fragments. De ces pierres, de ces débris et d'autres indices, qui aujourd'hui sont pour moi significatifs, j'arrive à conclure, sans hésitation, qu'il

y a eu là des constructions dans des temps reculés; mais comme je n'ai vu ni inscriptions, ni figures, je ne puis leur assigner aucune époque certaine.

Naouchi, le chef des ouvriers, me rapporta que, sur sa route, il avait aperçu une éminence artificielle avec une enceinte, qui l'avait beaucoup frappé. Pendant la nuit, je partis avec M. Tranchand, et nous y arrivâmes à la naissance du jour. En esfet, ce lieu, qui est à six heures de Tell-Chamamah et qui s'appelle Tell-Amor, a une disposition toute particulière. Au lieu d'être composé comme Khorsabad d'un palais dont l'un des côtés sait partie des murs d'enceinte d'une ville, c'est un monticule, large, vaşte, isolé, placé au milieu d'un grand quadrilatère dont l'origine est due à une quadruple muraille antique, à angles droits, qui a autresois environné une ville. Nous l'avons étudié avec beaucoup de soin. De tous côtés on aperçoit des fragments de poteries. Suivant l'usage dans les villes Assyriennes, un jolie rivière passe au milieu, et je suis tellement persuadé que là encore il y a quelque chose, que c'est pour moi une vraie peine de n'avoir eu ni le temps ni les sonds nécessaires pour approfondir cette localité plus complétement.

La plaine explorée aussi bien que je pouvais le faire et les ouvriers installés il ne me restait plus qu'à regagner Mossoul. J'aurais désiré rester quelque temps encore pour surveiller les travaux; mais tout l'attirail que j'avais dû traîner avec moi, lors d'une première visite chez les Arabes, rendait chaque

journée de séjour trop dispendieuse. Il nous fallut partir.

Je n'étais pas sans inquiétude pour le retour. La pluie n'avait presque pas cessé pendant quatra jours. Toutes les eaux affluent au Zab; nous dévions le traverser et je me rappelais les dissicultés qu'il présente. Mes craintes n'avaient rien d'exagéré.

A peine étions-nous en route qu'une pluie glaciale qui était, comme nous ne le sûmes que trop plus tard, un déluge sur les montagnes, commença pour ne plus nous quitter. Un peu avant le coucher du soleil nous arrivâmes sur les bords du Zab; c'était une cataracte. Cependant il fallait passer. Par un bonheur providentiel j'avais fait rapporter de Kalah-Chergat les cent trente outres composant le kelek. Depuis mon voyage de Diarbekir à Mossoul j'ai usé si souvent de ce mode de transport, qui m'a tant surpris au premier abord, qu'aujourd'hui il me paraît parsaitement simple.

Sur le Tigre et sur les deux Zabs il n'existe pas un seul bateau, la rapidité du courant ne permettant pas de les employer pour remonter. On y supplée, depuis les temps racontés dans Hérodote, par des radeaux portant sur des peaux de moutons que l'on remplit d'air. C'est sans aucun doute un moyen de navigation très-primitif, mais je vous assure qu'il est fort commode dans un pays où il n'y a pas de ponts et où les rivières, très-impétueuses, n'ont que peu de gués, praticables seulement dans les basses eaux. Un cheval porte facilement une centaine d'outres. La caravane arrive sur le bord de la rivière; en peu d'instants on gonfle les outres, on les réunit avec des cordes; par-dessus on pose quelques morceaux de bois, puis on passe les hommes et les bagages, en mettant les chevaux à la traîne, et quand tout le monde a franchi l'eau, les outres sont détachées, dégonflées, chargées de nouveau sur le cheval, et l'on se remet en route. Quant au transport des marchandises, je vous renvoie au \$ 194 du livre I d'Hérodote.

Vous voyez maintenant combien devaient nous être utiles les peaux préparées que nous avions apportées. Le seul obstacle, c'était l'absence de morceaux de bois pour faire le radeau. J'en sis chercher partout inutilement; alors je me décidai à un grand sacrifice. Je sis prendre tous les pieux et piquets des tentes, on les plaça sur des outres gonflées, et le passage commença. Comme le courant était trèsrapide, au lieu d'aborder sur l'autre rive, vis-à-vis du point de départ, le kelek, qu'il est impossible de maintenir contre le courant à cause de sa légèreté, ne prit terre qu'à un kilomètre au moins plus bas. Il fallut donc, après l'expérience du premier voyage, le remonter à l'aide d'une corde l'espace de deux kilomètres, afin qu'il pût revenir jusqu'au point où nous l'attendions; et comme nous eûmes besoin de quatre voyages, toute la nuit fut employée à cette opération.

Le vent et la pluie n'avaient presque pas cessé. Nous étions tous morts de froid, et les chevaux, qui avaient dû passer à la nage, tremblaient sur leurs jambes et m'inquiétaient. Dans la crainte de quelque accident, j'accomplis le sacrifice jusqu'au bout, et je laissai faire du feu avec les pieux des tentes qui avaient servi au radeau. Il est vrai que nous ne devions plus en avoir besoin jusqu'à Mossoul. Quand tout le monde fut un peu réchauffé, nous reprîmes notre route.

Nous avions traversé le Zab beaucoup plus haut que la première fois et il nous restait encore le Khauzer à franchir. J'avais pris cette route avec intention, pour m'assurer si l'armée d'Alexandre avait pu la suivre. Comme je vous l'ai dit, je ne le crois pas.

L'intervalle compris entre les deux rivières est un terrain accidenté, qui ne se rapporte nullement à la description que les historiens nous donnent de l'emplacement de la bataille d'Arbèles. D'ailleurs le Khauzer est un obstacle dont ils n'auraient pas manqué de nous parler, et quand Arrien nous dit que Darius était campé près du fleuve Boumade, qui est, je crois, la même rivière, cela ne peut vouloir dire près de son confluent avec le Lycus. Quand nous arrivâmes sur ses bords, nous vîmes un courant moins rapide et moins large que celui du Zab sans doute, mais assez cependant pour que le premier cheval chargé que nous voulûmes y lancer disparût presque entièrement. Nous étions fort embarrassés, n'ayant plus de bois pour construire le kelek, lorsqu'un Arabe, qui était avec nous, revint, chassant devant lui une vingtaine de chameaux qu'il avait trouvés, paissant aux environs. Nous ne comprenions

pas d'abord ce qu'il voulait en faire et j'étais prêt à les rendre à leurs malheureux gardiens, qui accouraient en se lamentant pour les réclamer. Mais, en véritable Arabe il suivit l'exécution de son plan. Escaladant un des chameaux il le poussa dans la rivière et, grâce aux longues jambes de sa monture il arriva sans trop de dissiculté sur l'autre bord, d'autant plus que le chameau a un pied mou et ne glisse pas comme un cheval ferré sur les galets du sond de la rivière. Dès lors la route était ouverte; on plaça les bagages sur les autres chameaux, qui franchirent comme le premier. Les chevaux, n'étant plus chargés, passèrent assez bien. Chacun de nous grimpa au sommet d'une bosse et la dernière rivière fut ainsi traversée; après quoi les chameaux retraversèrent au grand contentement de leurs gadiens auxquels un bakchich fit trouver notre procédé fort naturel. Ces difficultés de passage vous expliquent pourquoi je vous ai dit qu'il me semblait qu'Alexandre les eût rencontrées, soit avant la bataille, soit lorsqu'il poursuivait l'armée de Darius, et il aurait été fort empêché avec son infanterie.

Du Khauzer à Mossoul ce n'était qu'une plaine, et quoique le pont de bateaux sur le Tigre eût été emporté par l'orage, nous arrivâmes assez heureusement, fort satisfaits de nous reposer de cette excursion accidentée.

Ici, Monsieur, je commence à reconnaître que décidément cette lettre est un peu longue; mais on ne foule pas impunément cette terre qui a vu s'ac-

complir les plus grands événements de l'histoire. Il semble toujours qu'on n'a pas dit la moitié de ce qu'on a observé sur des points aussi intéressants dont on voudrait rendre la physionomie aussi vivante que possible. Vous me pardonnerez donc mes longueurs, qu'excusent en partie les impressions que j'ai ressenties dans ces excursions.

Je me rappelle qu'il y a quelques mois, la première fois que je parcourus ces belles plaines, c'était au commencement du printemps. La terre était couverte d'une herbe fine, verte, émaillée des plus jolies fleurs de la création. Je ne suis pas assez botaniste pour vous les décrire, je ne vous en parle qu'en passant et à cause de l'impression profonde que m'a laissée ce spectacle contemplé sous l'influence d'un soleil bienfaisant et d'une admirable température. A la jouissance que produisait cette vue, venait se mêler le sentiment pénible de ne plus apercevoir aucune trace de l'homme sur toute cette étendue, où vaguent seulement d'innombrables troupeaux de gazelles. Là où ont été les plus puissants empires du monde, il n'y a plus qu'un désert; la langue même du pays n'a pas d'autre terme pour désigner cette contrée. La terre a conservé sa fécondité et sa richesse naturelles; mais il semble que, depuis les temps bibliques, un vent de colère a soufflé sur elle pour en faire disparaître les habitants.

Pendant une nuit que je passai dans la tribu des Dlem, je ne pus résister au désir de me coucher en plein air, sous ce beau ciel qui fait comprendre la naissance de l'astronomie chez les Chaldéens. Alors je repassai le peu que l'histoire nous a conservé des royaumes d'Assyrie, et je sentais une tristesse respectueuse s'emparer de moi en voyant comme les prophéties s'étaient accomplies dans leurs plus extrêmes rigueurs contre ces peuples qui s'étaient attiré la colère de Dieu; et je me demandais si enfin nous parviendrions à retrouver au moins l'emplacement de ces deux grandes cités de Ninive et de Babylone qui ont disparu comme un rêve, ne laissant aux explorateurs que des débris mutilés, couverts de mystérieux caractères, qui feront longtemps encore le désespoir des savants.

## DOCUMENTS INÉDITS

SUR L'HÉRÉTIQUE

ABOU-YEZID-MOKHALLED-IBN-KIDAD DE TADEMKET,

TRADUITS DE LA CHRONIQUE D'IBN-HAMMAD,

PAR M. CHERBONNEAU,

PROFESSEUR D'ARABE À LA CHAIRE DE CONSTANTINE.

## INTRODUCTION.

En comparant l'histoire des Berbers composée par Ibn-Khaldoun, avec les ouvrages arabes qui traitent du même sujet, j'ai remarqué plusieurs chapitres dignes d'intérêt, auxquels il serait possible d'ajouter des détails et des renseigne-

ments nouveaux. C'est ainsi que la curiosité m'a conduit à étudier l'histoire des schismatiques de l'Aouress, et particulièrement celle d'Abou-Yezid-Mokhalled-ibn-Kidad, qui, pendant longtemps, tint en échec les khalises obeidites avec une armée si redoutable, qu'on y comptait jusqu'à quatrevingt mille chevaux, comme l'atteste El-Bekri, et cent mille huttes-tentes », suivant le cheikh Et-Tidjâni, cité par M. Alphonse Rousseau 1. Il m'est prouvé aujourd'hui que l'auteur des Dynasties berbères ne connaissait point l'ouvrage d'Ibn-Hammad. Les lecteurs du Journal asiatique accepteront peut-être avec plaisir la communication d'un fragment, qui se rattache aux annales de l'Algérie et de la régence de Tunis. Les manuscrits A et B de ma collection, su lesquels j'ai établi, non sans peine, le texte de cet article, m'ont été offerts par un thaleb de Constantine. Ils sont tous deux d'une écriture mogrebine; mais le second, quoique fort soigné, est moins correct que le premier.

L'auteur s'appelle le kâdhi Abou-Abd-allah-Mohammed-ibn-Ali-ibn-Hammad ابن حماد. Il annonce au fol. 1 v°, l. 9, que son livre est, en partie, une compilation de plusieurs ouvrages rédigés dans le but de faire connaître la famille des Obeid-Allah فهن، جلة من بنى عبيد الله قيد على هنا الله قيد عبيد الله عبيد الله عبيد الله عبيد التواليف وبعضها عرفنى التواليف وبعضها عرفنى وثن منه بالتعريف et qu'il doit le reste, c'est-à-dire ce qui n'avait point été écrit, à des hommes dont la parole fait autorité.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chaque khoss abritait trois ou quatre de ses partisans, et quelquefois davantage. (Voy. Journal asiatique, août-septembre 1852, p. 106.)

## TRADUCTION.

Le jour où mourut Obeïd-Allah, son fils Abou'l-Hassan Mohammed-el-Kaïem fut proclamé khalife. On l'avait surnommé Abou'l-Kâcem ibn-Abd-Allah, et il était âgé de quarante-deux ans lorsque le pouvoir lui fut déféré.

Les commencements de son règne furent signalés par la révolte d'Abou-Yezid Mokhalled ibn-Kidad, qui éclasien 332 (de J. C. 943-944). Cet homme, dont Obeid-Allah avait prédit les destinées sutures, était de la tribu des Beni-Djâsar, fraction des Beni-Djana, que les Berbers appellent dans leur idiome Ajana, autrement dit Zenat, d'où vient le nom de Zenata (1). Kidad, son père, habitait Takious, ville du territoire de Kastilia (2), et faisait le commerce du Soudan. Ayant acheté à Tademket (3) une esclave nommée Sbika, il eut d'elle un enfant, qui était boiteux et avait un signe sur la langue; il l'appela Abou-Yezid. Plus tard, il eut l'idée de l'emmerier à Koukou (4) et de le présenter à un de ces dévins que l'on nomme ârrâf (5). Celui-ci, après l'avoir examiné, dit : « Voilà un enfant à qui il arrivera de grandes choses; un jour il sera roi». Fier de cette prédiction, Kidad revint à Takious, où il mourut.

Au dire des historiens, le jeune Abou-Yezid passa son enfance dans le derb des R'elâmeciin, situé aux environs de Tauzer. Dès qu'il eut atteint l'âge de puberté, il étudia si bien le dogme des Ibâdhïa (6), qu'il devint un des plus habiles docteurs de la secte. Alors il se rendit à Tauzer et y enseigna le Koran aux enfants. Son savoir lui ayant gagné la confiance des habitants, il en profita pour les exciter à la révolte contre Abou'l-Kâcem. A force de jeter du mépris sur sa conduite, il finit par lier à sa cause trois cents partisans. Mais Ibn-Ferkân, qui était mokaddem (commandant supérieur) de la ville, ayant été instruit de sés manœuvres, le fit appeler et lui adressa de sévères menaces. Abou-Yezid se disculpa en niant résolument tout ce qu'on lui reprochait. Mais déjà l'alarme s'était emparée de ceux qui avaient embrassé sa doctrine; ils se dispersèrent. On n'assista plus à ses conférences, et puis on l'abandonna tout à fait.

Se voyant ainsi délaissé, il quitta le territoire de Kastilia, et pénétra dans les Aourèss (7), où il trouva des sectateurs chez les Benou-Kemlan, fraction de la grande tribu des Hawâra. Il se posa parmi eux en apôtre, se forma une sorte de puissance et devint redoutable. Il avait alors soixante ans, et son corps était épuisé par les infirmités.

Au nombre de ses compagnons les plus ardents se distinguait Abou-Omar-ibn-Abd-Allah El-Hamidi El-Hadjeri, un des mokaddems de la secte des Ibâdhia, lequel était aveugle. Ce qui fit dire à Abou-Yezid, le jour où il entrait dans les murs de Kaïrouân: «Pourquoi ne prenez-vous pas les armes contre les Obeïdites? Voyez-nous, mon compagnon et moi! je suis boiteux, et Ibn-Omar est aveugle. Dieu nous

a dispensés de combattre, et pourtant nous n'épargnons pas notre sang!»

Abou-Yezid avait amené avec lui sa femme Takhirit (8), une de ses prosélytes, ainsi que ses quatre fils, Yezid, Younèss, Ayoub et Fadhl. Lorsque ces jeunes gens furent en état de porter les armes, il les mit à la tête des troupes, et leur sit saire des courses dans le pays. C'est dans une de ces expéditions que Ayoub culbuta un corps d'armée commandé par Ali ibn-Hamdoun, gouverneur de Msila. L'engagement avait eu lieu dans une plaine qui avoisine la rivière d'Oudjra. Après une lutte sanglante Ali ibn-Hamdoun, mal secondé par un autre caid nommé Abou'l-Fadhl ibn-Abi-Selâss, s'enfuit à l'aventure et campa de nuit sur un terrain très-accidenté. Mais, tandis que lui et les gens de son goum étaient plongés dans le sommeil, il arriva qu'un des chevaux rompit ses entraves et se battit avec un autre cheval. Réveillée en sursaut par les hennissements de ces animaux, la troupe se crut surprise par Ayoub. Il y eut un sauve qui peut général. En dépit de l'obscurité, chacun s'élança sur sa monture et s'esquiva à travers les plis du terrain. Le malheureux Ali ibn-Hamdoun tomba du haut d'une pente rapide et se brisa tous les membres.

Revenons à notre héros. C'était un bâton à la main, vêtu de laine grossière, et avec le seul titre de cheïkh des musulmans, qu'Abou-Yezid avait commencé à prêcher l'insurrection. Plus tard, renonçant à ces habitudes simples, il adopta les habits de

soie et ne monta plus que des chevaux de race. Il permettait d'épouser deux sœurs esclaves (9), et abandonnait à ses soldats les femmes des vaincus. Encouragés par l'exemple de sa cruauté, les Berbers de son armée massacraient sans pitié ceux qui tombaient en leur pouvoir. Ainsi, au blocus d'El-Mahdia, tous les habitants qui, fuyant la famine, sortaient de la ville pour implorer la clémence des assiégeants, eurent le ventre fendu, et on fouilla jusque dans leurs entrailles vivantes pour y chercher l'or qu'ils avaient, disait-on, avalé. Les femmes enceintes subirent le même sort.

Cependant Abou-Yezid ne put s'emparer d'El-Mahdia; mais une fois maître du reste de l'Afrikia, il résolut de marcher sur Kaïrouân et vint, sous le règne d'El-Mansour, planter sa tente au Moçalla-el-aïdein (l'oratoire des deux fêtes). Là, suivant la prédiction d'Obeïd-Allah, devait s'arrêter sa fortune. Effectivement, le reste de sa vie n'offre plus qu'une suite de revers; ses drapeaux n'obtirent plus de succès, et la lutte qu'il soutint jusqu'à sa mort ne fut signalée que par des défaites.

Il avait surnommé ceux qui prenaient les armes pour défendre sa cause, âzzâba « les garçons » (10), tandis qu'il appelait eûddet el-moslimîn « la tourbe des musulmans » ceux qui, après lui avoir juré obéissance, se détachaient de son parti.

Il lui arrivait assez souvent dans la conversation ou dans la discussion de faire des emprunts au Koran. Un jour, entre autres, qu'on le blâmait d'avoir quitté la laine pour se couvrir d'habits de soie, et de se pavaner sur des chevaux de luxe après avoir monté des ânes, il répondit par ce verset du livre saint : « Et vous leur permettrez de s'équiper richement et de se servir des chevaux de race... » (11). Il aimait aussi à citer des vers.

Les populations de l'Afrikia étant venues se plaindre des maux que lui et ses compagnons leur avaient fait éprouver, il leur récita les vers suivants :

Que manque-t-il à l'homme, quand il lui reste sa religion? La perte des autres biens n'est pas un malheur.

Ce fut dans le mois de ramadhan de l'année 334 (de J. C. 946) qu'El-Kaïem-biamr-Allah désigna, pour son successeur et son héritier, son fils Abou-Taher-Ismaïl. A cet effet il convoqua les notables et les principaux officiers de la tribu de Kétama (12), et leur dit : «Voici votre maître; c'est lui que j'institue mon héritier et mon successeur au trône des khalifes, c'est à lui que je lègue le soin de combattre ce monstre d'Abou-Yezid et de l'exterminer, lui ainsi que toute sa race.»

El-Kaïem mourut un dimanche, 13 de chauvval 335 (de J. C. 946), à l'âge de cinquante et un ans, après un règne de douze ans et sept mois. Sa mort fut tenue secrète. Il ne laissait après lui que Abou-Taher-Ismaïl avec Kerima, sa mère, qui était une esclave affranchie.

Le nouveau khalise consia la direction des affaires à Djasar ibn-Ali, qui avait été chambellan (hâdjeb)

de son père. Ses kâdhis furent Ishak ibn-El-Noshal, qui mourut dans ce poste, Ahmed ibn-Yahia et Ahmed ibn-El-Oulid, lequel ayant été désigné à cet emploi par le suffrage de la population, y fut confirmé par le ministre des finances Abou'l-Hassan ibn-Ali-Ed-Daaï.

Abou'l-Abbâss-Ismaïl ibn-Abi'l-Kassem était né à El-Mahdia, l'an 299 (de J. C. 911-912), et selon d'autres en 302 (de J. C. 914-915). Il était âgé de trente-deux ans lorsqu'il monta sur le trône. Aucun prince parmi les Obeïd-Allah ne peut lui être comparé. A la hardiesse, au courage, il joignait le savoir et l'éloquence; il avait le don d'improviser la khotba. Voici, par exemple, un passage du discours qu'il prononça dans la grande mosquée d'El-Mahdia, le jour de la fête des sacrifices : « Mon Dieu! toi qui m'as investi du gouvernement de tes serviteurs dans ton empire, fais que je sois bon pour eux et. et qu'eux ils soient bons pour moi! Seigneur! accorde-moi la grâce de visiter ta sainte demeure!» Il terminait la khotba par l'énumération des dissérentes cérémonies du pèlerinage. Ce jour-là il ne se retira qu'après avoir fait servir aux fidèles un festin auquel ils furent tous conviés. On a aussi de lui des écrits sur la sainteté de cette fête et sur les bénédictions qui y sont attachées. La célébration de la fête des sacrifices fut pour les Obeidites une règle de conduite jusqu'à la chute de leur dynastie. J'ai vu dans un de leurs mémoires la note que voici : « Ce jourlà, le khalife invitait mille vieillards et mille jeunes

gens de Kaïrouân, et il leur donnait le choix ou de s'associer à lui pour la solennité, ou de se retirer. Il y en avait qui se rendaient à l'appel du prince, d'autres s'éloignaient.»

A l'époque où il attaquait Abou-Yezid dans le fort de Kioâra (13), il célébra la fête de la rupture du jeûne (aid el-fitr) et prononça un sermon (khotba) où l'on remarquait entre autres les idées suivantes: « Mon Dieu! c'est toi qui m'as arraché à mon lit et à mon oreiller; c'est toi qui m'as dérobé au repos; c'est par ton inspiration que je me suis voué à l'insomnie; c'est ta volonté qui me pousse dans des pays lointains. Mon Dieu! fais-moi triompher de Mokhalled ibn-Kidad, cet enfant des Pharaons, inventeurs du supplice des pieux, qui opprimaient les nations et propageaient le mal sur la face de l'univers. Mon Dieu! précipite-les dans le piége. Mon Dieu! tu sais que je suis le descendant de ton prophète, le fils de ton apôtre, un lambeau de sa chair et une goutte de son sang. Rien de vain, rien de mensonger n'est sorti de mes lèvres. Mon Dieu! tu n'ignores ni d'où je viens, ni où je vais, ni quelles épreuves tu m'as fait subir. Mon Dieu! j'ai prodigué mon sang et ma vie pour l'amour de toi; en combattant ton ennemi, j'ai voulu venger ton prophète et mériter ton approbation. Tous mes efforts tendent à te faire adorer comme tu dois l'être et à établir sur la terre l'autorité de ta loi; car tu es le dispensateur de la grâce et de la durée. » Après avoir ainsi discouru, il se retira dans sa tente et ordonna qu'on servîtaux troupes un festin abondant (14).

A la suite d'un engagement qu'il eut avec Abou-Yezid, ses troupes prirent la fuite et l'abandonnèrent. Ne voyant plus autour de lui qu'une poignée d'hommes, il leur cria: «Patience, serviteurs du chef des croyants!» Le lieu où la scène se passait fut dès lors appelé Sâbra; auparavant il portait le nom de Solb-el-djemel (la croupe du chameau). On le voit au sud-ouest et dans les environs de Kaïrouân, qui était la capitale des Obeidites. Ce fut en l'année 334 (de J. C. 945-946) qu'El-Mansour fonda la ville de Sâbra, qu'il nomma plus tard El-Mansouria. Les deux noms se sont conservés jusqu'à nos jours; mais celui de Sâbra est plus connu. Le khalife y fixa le siège de son autorité, et ses successeurs y maintirent leur résidence, jusqu'au moment où, victime des catastrophes politiques, elle périt comme périssent les humains.

Les murs de la ville étaient de briques cuites ans soleil. Quatre portes y donnaient accès: la porte du sud; la porte orientale appelée Bab-ez-Zouila; la porte septentrionale dite Bab-Kétama, et la porte occidentale ou Bab-el-Fotouh. C'est par celle-ci qu'il sortait pour aller en expédition. Les vantaux de chacune de ces portes étaient doublés de fer. Du reste, il n'y eut pas d'autres travaux exécutés à Sâbra tant que dura la révolte d'Abou-Yezid. Mais, une fois cette guerre terminée, on vit s'élever dans son enceinte des palais magnifiques, des édifices aux proportions gigantesques; la ville s'embellit de plantations merveilleuses, et des aqueducs établis à grands frais y

amenèrent les eaux des environs. Parmi les palais on remarquait le Péristyle des colonnes (El-iwân), que le khalife El-Moezz-li-Din-Allah fit bâtir pour son fils; la salle du Camphre, le fleuron de la Couronne, le salon du Myrthe, la Pierre d'argent, le palais du Khalifat, le Khaouerneq et de nombreux établissements de bienfaisance.

Pour en revenir à Abou-Yezid, dès qu'il fut arrivé à El-Mahdia, il posa son camp et y fit la prière; mais dans une bataille, qui eut lieu sous les murs de la ville, il essuya une défaite complète. A partir de ce jour, la fortune ne cessa de le trahir en dispersant loin de lui la plupart de ses compagnons d'armes. Ainsi se vérifia la prophétie d'Obeid-Allah, comme nous le verrons plus tard. Ce fut un lundi, 27 de djoumâdi el-akhira de l'année 333 (de J. C. 944-945), sous le règne d'El-Kaïem-Abou'l-Kassem, et, comme nous l'avons dit, un an avant la mort de ce prince, que l'hérétique eut son armée taillée en pièces.

Après cet événement, Ismaïl El-Mansour quitta El-Mahdia pour se rendre à Souça. Comme les habitants de Kaïrouân n'avaient point envoyé de députation à sa rencontre, il les questionna à ce sujet et leur demanda le motif d'un retard qui ressemblait à une défection. C'est la crainte, dirent-ils, qui nous a empêchés d'aller au-devant de vous. A cette réponse, il sourit et répliqua: « C'est sur moi qu'est tombé le choix du prince des croyants; c'est moi qu'il a chargé de combattre à outrance cette horde

de rebelles. Il a mis entre mes mains Zoû'l-Fikar, le sabre que portait jadis mon aïeul (15), et qui send aujourd'hui à mon côté. Mais, en m'en permettant l'usage, il m'a fait un devoir de pardonnesse tous les hommes, et particulièrement aux habitails de Kaïrouân. Il n'y aura de punis que les criminels.»

De Souça Ismaïl El-Mansour alla à Kaïrouân, où il laissa Moudâm, un de ses lieutenants, avec ordre de ne rien faire sans consulter le kâdhi Mohammed ibn-Abou Mansour.

Le 26 de rebi-el-ouwel de l'année 335 (de J. C. 946-947), il partit pour le Maghreb (l'ouest), et fit halte à Sakiet-Mems (16), où il fut rejoint par un renfort de combattants dévoués à sa cause, et parmi lesquels marchaient bon nombre des chefs de la tribu des Kétama (17), et environ mille cavaliers arabes de l'Orient. Ils venaient de Barka et ini amenaient, entre autres présents, des maharis, des cause de l'Orient. Ils venaient de Barka et ini amenaient, entre autres présents, des maharis, des cause de la race dite bokhte et des chevaux.

Ce soir-là le crieur public faisait savoir aux habitants de Kaïrouân, que l'émir n'appelait sous ses drapeaux que les hommes valides et les gens de cœur. A cette nouvelle, une partie de la population vint s'enrôler au camp.

Lorsque Ismaïl El-Mansour se remit en marche, son hâdjeb Djaafar ibn-Ali s'avançait à la tête de l'état-major. La colonne ne fit qu'une courte station à l'Oued-er-Roumel; de là elle se porta vers Sbiba (18), où elle se ravitailla et reçut la solde; puis elle prit la route de Bârïa (19) en passant successivement par

Benamdja et Moulâq. A peine eut-on aperçu les remparts de Bâria, que le khalife monta sur un mahari pour y faire son entrée, à la tête de son état-major. Les habitants accoururent au-devant de lui et l'accueillirent avec enthousiasme. Sachant qu'ils avaient fermé leurs portes à Abou-Yezid vaincu et mis en déroute, Ismaïl El-Mansour les félicita de leur belle conduite, et distribua aux pauvres de la localité des sommes considérables. C'est dans cette circonstance que le poëte Abou-Ïâla-el-Merouazi lui récita les vers suivants 1:

Si nos cœurs se sont réjouis de ton avénement, nos yeux ont cessé de répandre des larmes, en voyant ton triomphe.

La royauté est fière d'être occupée par un héros qui s'avance monté sur un chameau de race (20).

Ismail poursuivit sa route et visita successivement Abou-Hamil, Fahs-Thâqa, Belezma, Megaouss (21) et Tobna (22), où il s'arrêta pendant quelques jours. Ce fut dans cette dernière ville que Djafar ibn-Ali ibn-Hamdoun, gouverneur de Msila (23) et du Zab, lui fit parvenir une lettre par laquelle il lui annonçait qu'il tenait en son pouvoir un partisan, sous les ordres duquel s'étaient insurgés dans les monts Aourèss une multitude de Kabyles, des Zouaouas, des Sanhadjas et des Adjiças. Avant de quitter Tobna, le khalife solda les troupes, fit des largesses de toute

لقد تاهن بطلعتك الغروب كما ابتعبت بدولتك القلوب لقد زهت الخلافة اذ حواها نجيب راح يحمله الغسيب

espèce et éloigna de son drapeau les hommes invalides aussi bien que ceux qui ne lui montraient aucune sympathie. Une fois ces dispositions prises, il mit son armée en campagne; mais il ne tarda pas à être rejoint par Djafar ibn-Ali ibn-Hamdoun, qui venait lui offrir, entre autres présents, vingt-cinq chevaux, vingt-cinq chameaux nedjib, une magnifique civette et quatre chameaux bokhte. Toutefois l'objet principal de sa démarche était d'amener, chargé de chaînes et monté sur un chameau, le prisonnier au sujet duquel il avait écrit précédemment. Ce prisonnier était un beau jeune homme imberbe, qui portait en tête un grand bonnet (tartour), destiné à appeler sur lui tous les regards. Kaïrouân était sa patrie; il y avait d'abord exercé la profession d'ouvrier orfèvre; puis, changeant de voie, il s'était livré à l'étude des livres soufis (24) et les avait enseignés. A sa suite venaient quatre individus également enchaînés, que Djafar avait pris dans un des forts voisins de l'Aourèss, avec une bande d'insurgés tellement dévouée au service du jeune partisan, qu'elle le proclamait le véritable imâm (25).

Ismail le fit écorcher tout vif; il voulut que sa peau fût bourrée de coton et mise dans une bière, afin qu'on l'exposât sur une croix partout où s'arrêterait la colonne expéditionnaire. Tel était le supplice qu'il infligeait à ceux dont il voulait tirer une vengeance éclatante. Aussi fut-il surnommé l'Écorcheur. Quant aux autres prisonniers, ils eurent les pieds et les mains coupés, et furent crucifiés.

Abou-Yala El-Merouazi a dit à ce sujet 1:

Ô le meilleur des princes qui accomplissent les traités avec loyauté,

Ö toi, dont la foi sincère reproduit à nos yeux la conduite

de ton grand-père,

Nous n'avons pas vu sans surprise cet insensé, que les suggestions de son âme

Ont précipité dans un abîme d'amères déceptions.

Il a osé, le misérable, s'ériger en ennemi de ta majesté; il a commis tant de sacriléges

Que tu as dû le faire écorcher par la main du bourreau.

Ismaïl se porta en avant et entra à Biscara, où il fit plusieurs exemples en mettant à mort un certain nombre d'habitants. Après avoir distribué la solde aux troupes, il dirigea sa colonne sur Mokra (26). Sur ces entrefaites, Abou-Yezid enrôlait sous ses drapeaux les Beni-Zerouel, Kabyles du mont Selat, et avec eux de nombreux contingents. Cependant toutes les tribus ne suivaient pas cet exemple; un foule de Kabyles venaient de tous côtés se soumettre au khalife, qui se conciliait leur dévouement en leur distribuant des vêtements et des vivres. Les mêmes largesses étaient faites à tous les hommes

ا يا خير مَنْ وهب العهود بعهده وحكى لنا بالعهد سيرة جَدّة عبا لمعتدوه حدّثته نفسه بوساوس فيها هنقاوة جَده عاداك وانسلخ الشقى من الهُدَى حتى امَرْتَ بسلغه من جلده

. qui voulaient bien reconnaître sa souveraineté. En même temps, il écrivait à Ziri-ibn-Menâd et à Maksène ibn-Saad et leur envoyait de l'or, de l'argent, une quantité considérable d'habits, des parures, des curiosités, en un mot tout ce qui peut séduire les âmes et captiver les cœurs. Ces bienfaits portèrent fruit : car les deux chefs lui amenèrent une masse de guerriers choisis parmi les Senhadjas et les Adjiças. De Mokra, Ismaïl se rendit à Msila, et le peu de jours qu'il y passa peuvent être comparés à des années, tant à cause des libéralités qu'il y fit, que de la forte organisation qu'il imprima aux affaires. Là, comme dans toutes les contrées où il passait, il équipa les gens de bonne volonté et les incorpora dans son armée. Il ne négligea pas non plus d'écrire aux Hawara, qui étaient cantonnés à El-Gradir, en leur recommandant de s'emparer d'Omar l'aveugle, et de sa bande.

Précédemment Abou-Yezid avait essuyé une défaite grave à Aïn-es-Soudân, dans le massif des monts Kiâna; mais, quoique affaibli par la défection de ses partisans, il était parvenu à arracher aux Khazar une ville située sur la limite du désert.

Quant à ses lieutenants Abou-Omar et Abou-Medkoul, tous deux aveugles, ils furent faits prisonniers à El-Gradir.

Ismaïl était encore à Msila, lorsque Mohammed ibn-Khazar lui envoya son fils Yakoub; il le traita avec distinction, lui fit présent d'un de ses chevaux tout harnaché et le renvoya avec dix mille dinars.

Ayant appris que 'Abou-Yezid s'était retiré dans le Djebel Selat, montagne escarpée et inexpugnable, dont le pied va mourir dans des landes stériles, sablonneuses, désertes, et qu'aucune armée n'avait encore violée par sa présence, il n'hésita pas à se lancer à sa poursuite. Il lui fallut onze jours pour traverser cette contrée, où des solitudes affreuses succédaient à des précipices sans nombre. Aussitôt qu'il eut planté ses tentes au bas du Selat, les montagnards accoururent en foule pour lui jurer soumission et obéissance. Ce fut en vain qu'il les interrogea sur Abou-Yezid, personne ne sut lui indiquer la position qu'il occupait. Par mesure de précaution, il leur enjoignit de le prendre, s'il venait à passer sur leur territoire, et mit sa tête à prix; il commença même par leur faire des présents.

Tournant ensuite ses vues vers le pays des Sanhadjas, il revint sur ses pas; mais dès la première nuit, il se trouva sans vivres et sans eau. Les provisions de la troupe étaient épuisées, et les bêtes de somme n'avaient plus de fourrage. Enfin, il devint si difficile de se procurer les choses nécessaires à la vie, que le prix d'un pain ou d'une tasse d'eau s'élevait à trois dirhems. Grand nombre de soldats périrent de soif ou de faim.

Sur ces entresaites, on aperçut des seux allumés au pied de la montagne qu'ils venaient de quitter. Des éclaireurs envoyés à la découverte ayant annoncé que c'étaient les seux du bivac d'Abou-Yezid, le khalise résolut de tomber sur l'ennemi au point

du jour. Mais la division s'étant mise dans le camp, il rencontra une opposition si violente que l'armée en masse lui cria « Prince, la plus belle victoire et le plus riche butin seraient de nous tirer de la position critique où nous sommes. » C'est ainsi qu'Ismail, forcé de renoncer à son plan, reprit la route des Sanhadjas, malgré la chute constante des neiges, qui empêchèrent les soldats de planter leurs tentes, de se faire des abris et d'allumer les feux. Enfin, il arriva à une extrémité du pays et descendit sous la tente de Tarek-el-Feta. De là il partit pour Haïth-Hamza (27), où il s'arrêta pour distribuer la solde aux troupes et répandre des largesses. Ziri ibn-Menad étant venu le rejoindre avec les guerriers de la tribu des Sanhadjas, il lui sit un accueil plein de cordialité et lui donna une grande partie de sa garderobe. Il ajouta à ce cadeau des parfums, et des objets de luxe d'un prix incalculable et d'une beauté impossible à décrire. Ensuite il le sit monter, lui, ses enfants, ses frères, ses cousins et les principaux personnages de sa suite, sur des chevaux de race parés de selles et de brides que rehaussait l'éclat de l'or et de l'argent. En un mot, il les combla, eux ainsi que tous les Sanhadjas qui les avaient accompagnés, de tant de richesses, que leurs yeux furent éblouis et leurs cœurs captivés. Aussi lui jurèrent-ils soumission, dévouement et fidélité du fond de leur âme. Après avoir reçu leur serment, il s'éloigna de Haïth-Hamza et alla bivaquer sur l'Oued-Lâlâ, où se renouvelèrent les mêmes cérémonies. Mais une maladie l'ayant retenu environ deux mois au bord de cette rivière, il perdit complétement la trace de l'ennemi, et prit le parti de se rendre à Tahart (28). Abou-Yezid profita de la circonstance, et, après avoir tourné les derrières du khalife, il alla mettre le siège devant Msila. A cette nouvelle, Ismaïl revint sur ses pas, replia les étapes et marcha jour et nuit avec une rapidité surprenante; mais au lieu d'attendre son arrivée de pied ferme, l'hérétique s'esquiva dans les monts A'kar et Kiana. De retour à Msila, le khalise en fit le centre de ses opérations. Il dirigea Mesrour sur Sétif et Khefif-el-Feta sur Mila, avec mission d'enrôler les Kétama. Il punit de mort Hebtoun ibn-Mohammed, le secrétaire, pour avoir tué dans une embuscade Chifa-el-Feta. Dans cet intervalle, il recevait la visite d'un député d'El-Khair ibn-Mohammed ibn-Khazar, le Zenatien, accompagné d'un goum d'environ cent cavaliers, qui venait lui annoncer que son maître faisait respecter l'autorité royale dans la région d'El-Ar'ouâth (29), et le priait de lui envoyer la formule de la khotba, ainsi que le type de la sekka, avec l'autorisation de réciter la prière et de battre monnaie au nom d'Ismail. Après avoir fait aux ambassadeurs une réception pleine de genérosité, il écrivit à Ibn-Khazar une lettre dans laquelle il répondait favorablement à toutes ses demandes, et lui ordonna de tenir la main à ce que les Zénata expédiassent des convois de vivres et de munitions pour Msila et Kaïrouân. En même temps il recommanda à Moudam-el-Feta d'accorder aide et protection à tous les

Zenatiens qui lui arriveraient, de leur permettre d'acheter des armes et de ne faire peser sur eux ni impôts ni contributions (30).

Quoique bloqué à son tour dans le massif du Kiana, Abou-Yezid tirait ses subsistances, sans beaucoup de frais, de Sodrata (31) et de Bathious (32), oasis du cercle de Biskara (33).

Mais l'activité infatigable d'Ismail devait le priver de cette dernière ressource. Par son ordre, les Zenata firent irruption sur le pays des Sodrata, massacrèrent les hommes, enlevèrent les femmes, et emportèrent un immense butin, après avoir semé la destruction.

Abou-Yezid et Ismail se rencontrèrent enfin dans la plaine de Batna, autrefois Edna ou Adna (34), grande et belle ville située à douze milles de Msila, et qui depuis a été détruite. Le combat s'engagea et coûta à Abou-Yezid la perte d'environ dix mille hommes, tant fantassins que cavaliers, la plupart appartenant aux Benou-Kemlân et aux Mzâta (35). Ce jour-là fut appelé la journée des têtes, iaum errououss. Le chef des hérétiques éprouva une défaite signalée; il eut un cheval blessé sous lui et tomba sur le champ de bataille. Ses compagnons d'armes lui en ayant procuré un second, il fut encore démonté par Ziri ibn-Menad. Au même instant, son fils Youness, son neveu, ses parents et les officiers de son escorte, mirent pied à terre pour lui faire un rempart de leurs corps. Cependant il reçut une large blessure dans les reins, et ce ne fut qu'à grand'peine et après une lutte meurtrière qu'on parvint à le sauver.

Fier de sa victoire, Ismaïl écrivit à Moudâm, qui se trouvait alors à Kaïrouan, pour lui en faire part. En même temps, il l'informait qu'il avait reçu par un émissaire des lettres de Mohammed-Ali ibn-el-Djerah et de Fadhl ibn-el-Abbas, dans lesquelles ceux-ci lui annonçaient qu'ils soutenaient avec honneur son parti dans l'Irâq.

Tandis que Abou-Yezid se réfugiait dans le Kiana, Ismaïl sortait de Msila, un vendredi, premier du mois de ramadan de l'année 335 (de J. C. 946-947), et venait planter ses tentes dans un lieu appelé par les uns En-Nâdhour et par les autres Aroucène (36), sur le flanc du piton. Son dessein était de bloquer Abou-Yezid. En effet, le samedi, second jour du mois de ramadhan, il escalada le mont Kiana. Après une ascension des plus périlleuses à travers les rochers et les précipices, obligé le plus souvent de marcher à pied, il atteignit ensin son ennemi. La rencontre fut terrible; Ismaïl ayant mis le feu à un grand nombre de gourbis, le combat fut surnommé la journée des flammes, ouqu'at el-hariq. Avant le coucher du soleil, les compagnons d'Abou-Yezid étaient en déroute ou massacrés, leurs femmes et leurs enfants devenaient prisonniers du khalise, et le vainqueur ramassait un butin incalculable tant en chevaux et en chameaux qu'en bétail de toute espèce.

Après ce déplorable échec, Abou-Yezid ibn-Kidad gravit les hauteurs du Kiana et se jeta dans le fort de

Tagarboucète (37), qui domine celui de Hammâd. Pendant ce temps-là, Ismaïl redescendait vers En-Nâdhour, et lançait Kaïçar-el-Feta et Ziri ibn-Menad le Sanhadjiote, avec un gros détachement, contre la tribu des R'edirouân, dont nous avons parlé plus haut. R'edirouân est situé à quinze milles est du fort de Hammad, qui a été bâti et fortifié par un chrétien, nommé Bouniache, esclave des Beni-Hammad. Lorsqu'il eut passé au fil de l'épée les habitants de la localité, brûlé leurs maisons et emmené leurs enfants prisonniers, dans le but de leur faire expier l'accueil qu'ils avaient fait à Abou Omar l'aveugle, Kaïçar se porta sur Kalaat-el-Mri, qui est le fort de Kiana dans le massif bien connu de Kalaa. Cette citadelle, qui d'ailleurs fait l'effet d'un drapeau arboré, fut surnommée par les Berbers El-Mri, parce que dans l'antiquité elle était couronnée de miroirs destinés à faire des signaux (38). Mais il était à peine arrivé au pied de la montagne, que les tribus descendaient spontanément pour lui offrir leur soumission.

Changeant alors de tactique, Kaïçar essaya une attaque contre Aousedjit, village qui s'appuie au nord sur la pente inférieure du pic de Kalaa et touche au pays des Aadjiças. Il était trop tard; car la population avait fui devant lui et s'était rendue à Abou-Yezid. Dans l'impossibilité de les atteindre, il se jeta sur les Aousdja, fraction des Aadjiças, et leur livra bataille sur un terrain très-accidenté et au milieu de montagnes inaccessibles. La victoire qu'il

remporta sur eux fut complète. Maître du champ de bataille, il tourna ses opérations contre le fort de Tenâkeur, que les Berbers appellent aujourd'hui Chikeur; mais la garnison capitula sans coup férir. De là, il vint occuper le versant occidental du Kiana et y commença une attaque vigoureuse, pendant que Ismaïl prenait l'ennemi par la pente qui regarde le levant.

Quand on fut au jour du fithr, qui clôt le jeûne du ramadhan, le khalife fit la prière devant l'armée et improvisa la khotba que nous avons déjà citée. Ensuite il prit son temps et ses mesures pour cerner Abou-Yezid ibn-Kidad. Un fossé fut creusé autour du camp, au pied du mont Kiana; on désigne encore cette localité sous le nom de Khandek-ed-dibadj, parce que le chef de l'armée s'y était abrité sous des tentes de soie. Ismaïl fit construire un immense fourneau au-dessus duquel fut fixée une poulie. Lorsqu'un Berbère était pris, on le garrottait, on le hissait par les pieds au-dessus du foyer allumé et on le maintenait dans une position où il pût être tourmenté par l'ardeur des flammes; mais dès qu'il paraissait être sur le point d'expirer, on le relevait pour lui donner le temps de se ranimer; puis on répétait cet assreux supplice jusqu'à ce qu'il rendît l'âme.

Outre ces instruments de torture, le khalife fit fabriquer une cage en bois, où furent enfermés un singe et une guenon. « C'est là dedans, dit-il à ses soldats, que je mettrai Mokhalled ibn-Kidad, et il aura pour société ces deux animaux. La cage fut placée de manière à être aperçue par Abou-Yezid. C'est à ce sujet que Mohammed ibn-el-Menib a composé les vers suivants 1:

Mokhalled est perdu, Mokhalled et sa cohorte d'hérétiques! Le voilà sur la terre de Kiana, loin de tout appui!

Il promène ses regards piteux, comme un homme bloqué regarde l'ennemi qui l'assiège.

Son œil découragé voit nos soldats aussi nombreux que le sable et les cailloux.

Hola! Mokhalled, fils de Sbika, la plus mauvaise engeance de toutes les tribus,

Viens goûter le fruit de tes forfaits et de tes crimes!

Viens expier dans les tourments les cruautés que tu as commises et le meurtre des malheureux que tu as éventrés!

Ò toi qui es la créature la plus monstrueuse du Kiana, comme le peuple du Kiana est le plus pervers de la Berbérie,

حل البلاء بخال وجميع شيعته السنواكسرا مسى بارض كيانة قد بان منه كلّ ناظـر نظر الحاصر للحكاصر يرنبو بسطرف خساشيع يرنو الى عدد الحصى والرمل من تلك العساكر يا شرّ بيت في العشايــر يا مخله بن سبيكـــة ذُقَ ما جنت به اك قبيل من الكباير والصعاير ذُقْ هول شقك للبطون وما ارتكبت من الجراير يا شرّ مَنْ بكيانة وكيانة شرّ البرابر انظر الى القفص الني لابة فيه انت صاير ومومنسيك ومَنْ تجاور وانظر الى يديك فيه قد طال شقواها اليك هٔ نُها، ایس ۱۰۰

Vois cette cage où il faut que tu viennes gîter; .

Vois quels liens y attendent tes mains, et quels camarades on t'y réserve!

Ils s'impatientent tous deux après toi....Accours donc leur faire une visite, ô le plus exécrable des visiteurs!

Ismail ayant fait connaître sa situation à Abou-Ya-koub ibn-Khelil, celui-ci se mit en mer avec vingt-cinq bâtiments, et débarqua des troupes à Mers-ed-Dedjadje (39) (le port aux poules). Avec ce nouveau renfort, il se disposa à en finir avec l'ennemi. On lui entendait dire : « Tant que je n'aurai pas exterminé l'auteur de la révolte, mon trône sera où je campe, et mon empire là où je guerroie. »

Ce fut le dernier dimanche de moharrem, l'an 336 (de J. C. 947-948), qu'il fit une pointe sur le Kiana, et poussa sur les hauteurs des corps de Zouiliens (40) et d'autres troupes, qui cernèrent Abou-Yezid. On se battit toute la journée et les engagements furent très-animés. La nuit venue, Ismaïl fit allumer des feux et prit à son tour l'offensive. Il n'y avait plus moyen de reculer; Abou-Yezid sortit de ses retranchements avec ses partisans, et tous se ruèrent, comme un seul homme, sur l'armée du khalife. La mêlée fut atroce; les insurgés, sauf un petit nombre, y trouvèrent la mort. Leur chef lui-même reçut deux blessures, l'une au front, l'autre à l'omoplate. Tandis qu'il gagnait le bas de la montagne, Ismail entrait en vainqueur à El-Kalaa (41), dernier asile d'Abou Omar l'aveugle, et d'une partie des chefs de l'hérésie. Il les fit décapiter sans attendre le jour, et, le lendemain, il envoya des soldats à la recherche d'Abou-Yezid. Comme on ne réussissait pas à le trouver, il expédia un peloton de Zouïliens avec ordre de fouiller un ravin. Les premiers qui le prirent, sans savoir qui il était, s'apprêtaient à le tuer; il se fit aussitôt reconnaître, et les gagna en leur abandonnant son sceau, ses habits et tout l'argent qu'il portait sur lui. Mais, à peine sorti de leurs mains, il tomba au milieu d'un autre détachement qui l'amena au quartier général. Ismaïl donna mille dinars à ceux qui avaient contribué à cette capture importante; chacun des autres reçut vingt mitkals d'or.

S'adressant ensuite au prisonnier, le khalife lui dit: «Quel motif t'a poussé à cette guerre impie?» — «J'ai voulu une chose, répondit Abou-Yezid, mais Dieu ne m'a pas secondé. » Après ce colloque, Ismaïl lui offrit des vêtements et ordonna qu'on lui prodiguât tous les soins qu'exigeait sa position, tant il était désireux de le mener vivant à Kaïrouân. Djâfar, le chambellan, fut préposé à sa garde. Malgré toutes ces précautions, il mourut de ses blessures dans la nuit du dernier jeudi de moharrem, au moment où il parlait au khalife. On prétend que c'est une perte de sang qui occasionna sa mort.

Ismail le fit écorcher, sa peau fut rembourrée de coton, et les jointures si parfaitement cousues qu'on aurait pu prendre ce spectre pour un homme endormi. Les chairs furent coupées par morceaux et salées, puis envoyées, avec les têtes de ses compagnons et une lettre, à Moudâm-el-Feta, qui, pour

obéir à son maître, lut la missive du haut de la chaire de la grande mosquée, et fit promener ces horribles trophées dans les rues de Kaïrouân. Voici une strophe composée par un poëte de l'époque sur l'écorchement d'Abou-Yezid Mokhalled ibn-Kidad 1.

La révolte est étouffée, et l'auteur des forfaits a été écorché. Ce pauvre scélérat était Mokhalled, un vrai singe; mais le voilà transformé en un monstre hideux.

Ah! c'était un beau spectacle que le lieu de son dépécement! Comme les petits du milan criaient à l'envi autour de la curée.

Vous connaissez les crimes tramés par cet esprit infernal; notre émir, avec la grâce de Dieu, les a tous déjoués.

Dans une autre kacida, un poëte fait dire au vainqueur<sup>2</sup>:

Je l'ai dépouillé de sa peau; sa peau, je l'ai rembourrée comme on rembourre un mezoued (42).

La souillure que j'ai imprimée à ses restes est une leçon pour les peuples voisins et pour les nations éloignées.

Tel est l'abîme où l'ont poussé ses désirs ambitieux et ses funestes inspirations.

كان الفويسق مخلداً قردا ولاكن قد مُسِيّع لوقد رايت محله وبنو الحداية تسطرخ لرايت ما عَقدَ اللعين بلطن ربّك قد فُـيِّ فسلفته من جلبه وحشوته حشو المزاود ع وضربته مثلاً يسير في الاقارب والاباعيد

اما النفاق فقد نص وابو الكبايسر سَائِع '

La guerre ainsi terminée, Ismail rentra à Msila, d'où il repartit pour se rendre à Tahart, le 24 de safar de la même année (336). Son premier acte, en arrivant, fut de faire déterrer les ossements de Meçâla et de Fadl ibn-Habouss, et de les jeter sur un bûcher avec la chaire du haut de laquelle ils avaient prononcé la khotba (sermon) au nom d'Abd-er-Rahman ibn-Mohammed. Il resta peu de jours dans cette place, et, après y avoir installé un commandant, il reprit la route de Kaïrouân. Toutefois, il avait eu la précaution de se faire précéder d'une lettre, dans laquelle il déclarait que son père, Kaïem bamr-Allah, était mort au mois de chouwal de l'année 334 (de J. C. 945-946); que, s'il avait caché sa mort (43) jusqu'à ce moment, c'était uniquement à cause des troubles qui désolaient le pays, et pour empêcher que ses sujets ne prêtassent leur appui à Mokhalled ibn-Kidad, le maudit. En outre, il ordonnait qu'on l'appelât à l'avenir El-Mansour bamr-Allah, et que ce nom fût brodé sur les drapeaux.

Le 22 de djoumad-el-akhira, il passa la frontière de l'Ifrikia et fit annoncer son arrivée à Karthadjéna (Carthage). Sa lettre y parvint un samedi, sept jours avant la fin de djoumad-el-akhira, et fut lue en chaire dans la mosquée principale.

On vint à sa rencontre avec les tambours (timbales), les drapeaux et les chameaux de parade. Le 28 du même mois, le kâdhi Mohammed ibn-Abou-Manzhour sortit à la tête des notables de Kaïrouân pour le saluer et le féliciter de sa victoire. Ismaïl sit

son entrée à Sâbra par la porte de la Victoire, couvert d'un habit de soie couleur de coing foncé. Après avoir fait la prière de midi dans son palais, il alla au medjless, mit pied à terre et se prosterna devant Dieu, le fort, le glorieux. Le lendemain, qui était un vendredi, il y eut réception dans la salle d'audience; le kâdhi fut introduit le premier et accueilli avec autant de cordialité que de distinction. Ensuite, l'élite de la société fut introduite par groupes et offrit humblement ses éloges au souverain.

A peine la cérémonie fut-elle achevée et les visiteurs congédiés, qu'Ismail monta à une coupole élevée, où il s'assit au milieu des grands dignitaires de la cour, pour jouir du spectacle qui allait être donné à la population. A un signe qu'il fit, on retira Abou-Yezid de son cercueil; on l'affubla d'une chemise et d'un bonnet blanc terminé en pointe; puis, on le posa, jambe de ci, jambe de là, sur un chameau, avec un homme en croupe pour le tenir en équilibre. A droite et à gauche de la monture furent sixés deux bâtons, sur lesquels on attacha deux singes dressés d'avance à lui lancer des soufflets et à le tirer par la barbe. Le cortége grotesque, ayant traversé Sâbra, sortit par la porte orientale et parcourut en tous sens la ville de Kaïrouân. Lorsque le peuple sut rassasié de cette exhibition, la peau d'Abou-Yezid reprit sa place dans le cercueil.

Ce jour-là même, le gouverneur de Constantine, accompagné de Serdaouss, vint trouver l'émir à la tête de trois cents hommes. Fadhl, fils d'Abou-Yezid,

redoublait d'activité et se montrait avec des rassemblements formidables. Ismail se mit en campagne; il dispersa, écrasa et anéantit l'ennemi. Sa rentrée à Sâbra fut un triomphe; il était précédé de ses fils et de ses frères; on le vit même prendre des mains d'un serviteur un jeune enfant et l'asseoir sur le devant de sa selle. Il portait une longue robe blanche, qui était garnie de franges jusque sur les manches, et avait le milieu du corps entouré d'un tissu de soie rouge. Dans la main droite il tenait une lance, et, de la gauche, il saluait le peuple.

Quand ces solennités furent terminées, Ismail se transporta à El-Mahdia avec sa famille et ses frères. Là il mit en liberté vingt personnes qui restaient de la maison des Aglabites, les gratifia chacune de vingt mitkals d'or et leur assigna l'Égypte pour lieu d'exil.

Un samedi 17 du mois de dhoul-kaada de l'an 336 (de J. C. 947-948), un nouveau trophée était promené dans les rues de Kaïrouân: c'était la tête de Fadhl, fils d'Abou-Yezid, apportée par le fils de Bâthith ibn-Yala, le Zenatien. Bâthith avait traîtreusement (44) assassiné le rebelle dans les environs de Bârïa. Pour récompenser cette action, Ismaïl donna au fils un cheval et mille mitkals d'or; il traita aussi ses compagnons avec beaucoup de munificence.

Hussein ibn-Ali-Abou'l-Hussein fut chargé de porter en Sicile (45) la tête de Fadhl avec la peau d'Abou-Yezid; mais le vaisseau ayant sombré, les restes d'Abou-Yezid purent seuls échapper au nauffrage et furent rejetés par les flots sur la plage d'El-Mahdia,

où on les cloua sur une croix, à l'endroit appelé Bahr-el-Khabia.

Cette année-là mourut le kâdhi Mohammed ibn-Abou'l-Manzhour, l'Ansari, qui était né en Espagne.

Ismail quitta El-Mahdia pour se rendre à Sâbra, où il fixa sa résidence et qu'il appela de son nom, El-Mansouria.

Comme le pays était désolé par une grande sécheresse, il se transporta à Kaïrouân et célébra au milieu des habitants la prière de l'istiska (pour demander à Dieu de la pluie). Il fit d'abord une ric'a et un tekbir; puis une seconde ric'a et cinq tekbir. Ensuite il monta en chaire, retourna son rida (manteau) sur ses épaules, dirigea sa figure vers la kibla et prononça cent fois de suite la formule Allah akbar (Dieu est très-grand). Du côté du sud il récita cent fois le chapelet; du côté du nord, il psalmodia cent fois les paroles sacrées la ilâna ill'-allah (il n'y a de dieu que Dieu). Quanu il se retrouva en face des assistants, il improvisa deux khotba (sermons), dans l'intervalle desquelles il prit un moment de repos, et adressa au Seigneur une prière servente, avant de sortir de la mosquée. Telle est, dit-on, la manière d'officier des pontifes de la kaaba; sur eux soit le salut!

Pour les fils d'Abou-Yezid, voici qu'elle fut leur fin: l'aîné, Yezid, ayant entrepris en l'année 333 (de J. C. 944-945) une attaque contre Bâria, fut défait et mis en déroute. Vers la même époque, son frère Ayoub, revenant d'Espagne, où il avait été



envoyé en mission auprès d'Abd-er-Rahman ibn-Mohammed, fut assassiné dans une embuscade par Abd-Allah-ibn-Bekkar. En 333 les Benou-Kemlan firent leur soumission et obtinrent du khalife l'autorisation de se fixer à Kaïrouân avec leurs familles.

En 340 (de J. C. 951-952) mourut Abou-Kenâna ibn-Abou'l-Kâcem ibn-Obeïd-Allah. Ce fut cette année-là qu'Ismaïl fit circoncire ses enfants et avec eux mille garçons de la ville de Kaïrouân, auxquels on distribua des habits neufs et de l'argent pour la nefka (46). Les gens de Kétama reçurent aussi l'ordre de faire circoncire les leurs.

Ismaïl mourut un vendredi, dernier jour de chouwal de l'an 341 (de J. C. 952-953), ou selon d'autres 339 (de J. C. 950-951), emporté par une affection au foie (47). Son règne avait duré sept ans et dixsept jours. Il laissa cinq enfants mâles (48). Il avait eu pour chambellan Djâfar ibn-Ali, et pour kâdhis Ahmar ibn-el-Maulid, Mohammed ibn-Abou'l-Mansour et Abd-Allah ibn-Hâchem.

#### NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.

- (1) Les Zenata formaient une tribu guerrière qui donna des rois à Fez, à Tlemcen et à Sedjelmaça. Ibn-Khaldoun a écrit la généalogie des Zenata d'une manière explicite. Je renvoie les lecteurs au t. II, p. 1, l. 7 du texte publié par M. Mac Guckin de Slane.
- (2) Quelques auteurs écrivent Ende Kostobila; mais la leçon la plus généralement suivie est Kastilia. La ville de ce nom était située près du lac Melrir et fut la capitale d'un district. Édrisi fait une

seule et même ville de Kastilia et Tauzer. Quant à Takious, qui, suivant les voyageurs El-Aïachi et Moula Ahmed (Berbrugger, p. 123 et 286, vol. IX de l'Explor. scientif. de l'Algérie), doit s'écrire par un dal, c'est une des plus grandes villes de la contrée; elle se trouve entre la zâouïah de Sid-Ahmed-bou-Helàl et Tauzer.

- (3) Tademket doit être la Tadmekka dont parle Aboulféda (voir la traduction de M. Reinaud t. II, 1re part. p. 219) dans le passage suivant : « A l'extrémité occidentale de la montagne de Lounya, au milieu de gorges et de vallées, se trouve la ville de Tadmekka, تادمكة. Cette ville est connue des voyageurs, et son nom est cité dans les livres. Les habitants de Tadmekka sont des Berbers musulmans, qui font un grand commerce, et qui se rendent dans le pays des nègres; ils reconnaissent l'autorité du roi de Kanem. La situation de Tadmekka est au midi de la montagne de Lounya, et au nord du commencement du deuxième climat, sous le 44° degré et quelques minutes de longitude (et vers le 17° degré de latitude).» Comme les noms écrits par Ibn-Hammad et par Aboulféda ne portent point de techdid sur le kaf, je pense qu'on est obligé de lire Tademket et Tademka; une fois ce résultat obtenu, on n'aura pas de peine à confondre les deux mots en un seul, si l'on veut observer que leur forme est le féminin singulier de la langue berbère et prend à la fin un  $\omega$  au lieu d'un  $\ddot{s}$ .
- (4) Koukou est la capitale d'une partie du pays des nègres, et se trouve hors du premier climat, du côté du midi. (Conf. la traduc. d'Aboulf. par M. Reinaud, t. II, 1<sup>re</sup> part. p. 221.) Ibn Batoutah, qui visita cette ville, la place sur le Nil et la représente comme une des plus belles et des plus grandes du Soudan. (Voy. l'article de M. le baron Mac Guckin de Slane inséré dans le Journal asiatique, p. 230, mars 1843.)
- (5) Arrâf veut dire qui connaît (l'avenir). Les gens qui exercen cette profession à Constantine sont appelés hakim et guezzan. Les hakim savent généralement lire et écrire; ils vendent des talismans et des amulettes. Les guezzan disent la bonne aventure.
- (6) Les hérétiques appelés Ibâdhīa tiraient leur nom d'Abd-Allah ibn-Ibâdh, le Temimi; ils étaient presque tous Berbers. On les dé-

signe souvent par le mot kharedji, au pluriel khouaredj, qui signifie schismatique, hérétique.

- (7) La chaîne des monts Aourèss (Aurasius) commence à quelques milles de Baghaïa ou Bârïa et se prolonge à douze journées de chemin au sud de la province de Constantine. Elle est habitée par des tribus puissantes.
- (8) Takhirit est un nom féminin singulier de forme berbère; racine خبر هbon, meilleur.
  - (9) Ces sortes d'unions sont expressément défendues par le Koran.
- (10) Le mot عزابة est peut-être celui que M. le baron Mac Guokin de Slane écrit غزابة à la page 18 du II° volume de l'Histoire des Berbers par Ibn-Khaldoun (texte arabe).
  - (11) Ce passage est emprunté du Koran.
- (12) Les familles de cette tribu avaient établi leur demeure dans la montagne de Ykdjane, près de Sétif. Ce sont les Kétama qui, de concert avec Abou-Abd-Allah, le chiite, donnèrent naissance au parti des khalifes Fatimites.
- (13) J'ai entendu dire, par des Kabiles de Kala'a, que le mont Kiana est le même que le Djebel Aïadh, عياض Ibn-Khaldoun, t. II, p. 21, établit l'identité des deux montagnes.
- (14) Ta'am signifie proprement un mets; mais dans le sud de l'Algérie, il désigne ordinairement le kouskoussou.
  - (15) Le prophète Mahomet.
- (16) On lit dans le Mounèss fi akhbar Ifrikia ou Tounèss (fol. 23 r. l. 17 de mon exemplaire), à l'article Koueila: ورحل عن القيروان . Il quitta Kaïrouân et alla camper à Lemis ou, suivant d'autres, auteurs Mems. Moula-Ahmed en parlant de Mems, que M. Berbrugger écrit Memês, dit: «Kacîla fut vaincu et tué à Memês, qu'il ne put traverser.» (Conf. le t. IX de

l'Explor. scientif. de l'Algérie, p. 231), d'où il résulte que le Sakiet-Mems d'Ibn-Hammad peut être un canal dérivé de la rivière citée par Moula-Ahmed. Toutefois ce lieu paraît très-favorable à l'emplacement d'un camp, puisqu'il est dit dans le même ouvrage (conf. le t. IX supr. laud. p. 230): « Nous irons à Memès où il y a beaucoup d'eau et de quoi suffire aux besoins de notre armée. »

- (17) Les Kétama, dont nous nous sommes occupé dans une des notes précédentes, formaient une tribu berbère issue des Cananéens. Quelques historiens la font descendre des familles du Yémen. Édrisi rapporte que, de son temps, il y'avait des Kétama entre Sétif et la mer, du côté de Collo, (Jii), et entre Tétouan et Arzilla.
- (18) Sbiba ou Sabiba est une ville ancienne, à une journée de Kaïrouân. Elle est bien arrosée, entourée de jardins, pourvue d'un bazar solidement construit en pierres, dont dépend le faubourg où sont les caravansérails. (Voy. Édrisi, t. I, p. 271.)
- (19) Bâria que l'on écrit aussi Baghaïa, est à quatre journées de Kastilia. On lit dans une note de l'Histoire de l'Afrique sous les Arabes, par M. N. Desvergers, p. 150: «Békri décrit ce lieu comme une ancienne forteresse construite en pierres et entourée d'un vaste faubourg qui l'environne de trois côtés, excepté à l'occident. » Bâria avoisine les monts Aourèss. (Conf. la note 7.)
- (20) Il serait impossible de reproduire en français le puéril jeu de mots que présente la fin du second vers.
- (21) Mgaous et, suivant la prononciation du pays, Emgaous, est à quatre journées de Constantine. On y trouve beaucoup d'antiquités et des restes d'édifices en belles pierres de taille. A peu de distance coule l'Oued-Barika, qui va se jeter dans le Chott-es-Saïda. C'est à Mgaous qu'est enterrée la mère du dernier bey de Constantine.
- (22) Tobna, l'ancienne Thubuna, dans la plaine de Barika, près de la rivière du même nom.
  - (23) Ibn-Abou-Dinar-el-Kaïrouâni rapporte ainsi l'origine de cette

ville: «En 315 (de J. C. 927-928), l'héritier du trône El-Kaiembamr-Allah, se porta vers l'occident jusqu'à Tahart. Il bâtit une ville qu'il appela Mohammedia, et qui est Msila (suivant la prononciation commune Emsila). (Mounèss fi akhbar Ifrikia ou Tounèss, fol 44 r. l. 3 de mon exempl.) De Msila à Tobna il y a 24 parasanges.

(24) La doctrine des souss est en saveur depuis un demi-siècle parmi les habitants de l'Afrique septentrionale. On en trouve la substance dans les livres des Khouân, qui sont en réalité les vrais agitateurs du pays, ainsi que l'ont démontré les derniers événements de la province de Constantine (juin 1852). Prenons, par exemple l'ouvrage si populaire dans notre ville sous le titre de عند الرحانية في بيان المنظومة الرحانية في بيان المنظومة الرحانية و بيان المنظومة الرحانية و بيان المنظومة الرحانية و بيان المنظومة الرحانية و بيان المنظومة الرحانية عند و بيان المنظومة الرحانية و بيان المنظومة المنظومة الرحانية و بيان المنظومة الرحانية و بيان المنظومة ا

que le dogme des sousis est le plus ancien, le plus pur et le plus authentique; que sa perfection a été consacrée par les paroles des théologiens les plus éminents, tels que El-R'azzâli, El-Djonéidi et Ech-Chibli. Le dix-huitième vers décerne aux sousis l'honneur et le privilége exclusif de la sainteté; ils sont les coryphées de la vie spirituelle:

Mais en dehors du livre, où sont prêchés les préceptes de la vie spirituelle, la tendance de l'institution des Khouân est d'attirer un grand nombre d'hommes ignorants et superstitieux sous la dépendance d'une personne qui se décore du titre de mokaddem, de mettre à sa disposition le dévouement des initiés, d'exiger d'eux des pèlerinages annuels auprès du chef, et avec ces pèlerinages de bonnes offrandes. Ainsi il y a dans le commentaire de la Rahmania le chapitre de l'obéissance et celui des visites obligatoires. Les limites que m'impose cet article ne me permettent que de citer quelques particularités, je m'en tiendrai à ce qui peut éveiller l'attention

C'est peu que d'obéir, il faut payer. Nous remarquons à la page 32 un paragraphe qui a prévu la chose: ومن هراييط الورد زيارة Or le plus misérable des musulmans n'oserait pas visiter un marabout sans lui offrir un présent.

- (25) Le véritable imam. Sans revenir sur un sujet bien connu des orientalistes, et qui a été raconté par Makrizi (Chrest. arabe de M. de Sacy, t. II, p. 92 et 93), je crois qu'il importe de dire que les gens de l'Afrique attendent encore le véritable imam, sous le nom de مولى الساعة, «le maître de l'heure».
- (26) Mokra, que l'on appelle aussi Mogra et Magra, est une ancienne ville de Hodna.
- (27) Haïth-Hamza, aujourd'hui Bordj-Hamza, entre les Biban et Sour-Gozlân (Aumale). Les Turcs y tenaient garnison.
- (28) Tahart, ville située à l'ouest de Sétif, sut à une certaine époque la capitale du Magreb-el-Aoussoth; les Benou-Rostem y résidèrent jusqu'au moment où leur puissance sut renversée par les khalises satimites. Aboulséda nous apprend qu'il y a eu autresois deux Tahart séparées l'une de l'autre par une journée de marche. C'est sur les ruines de la plus ancienne, l'all, el-Kadima, que s'est élevé Takdemt, dont le nom est une reproduction berbère (séminin singulier) du mot arabe.

(29) Le nom de Lagouat (El-Arouat) est estropié par les nomades, qui, ne pouvant articuler le rain, prononcent El-Akouat. C'est par la même cause que les Européens disent généralement Lagouat.

Cette ville est située à 416 kilomètres d'Alger, d'après l'expérience qu'en a faite M. Berbrugger. Elle s'appuie sur les versants opposés de deux mamelons rocheux et dans le vailon qui les sépare, et s'étend d'un point culminant à l'autre, dans une direction ouest sud-ouest et est nord-est. De vastes plantations de dattiers la couvrent au nord et au sud. Au midi, elle est précédée par des ligues de dunes. A l'ouest de l'oasis sont les Oulad-Serrin; les Hallaf occupent le mamelon qui fait face à l'ouest; les maisons descendent des deux versants en regard jusque dans la vallée intermédiaire. Cette partié basse de la ville s'appelle Delaa. Sur le sommet de chacune des hauteurs, il y a une forte tour, qui est une sorte de kasba. Outre la muraille qui entoure toute la ville, les faces nord et sud de l'enceinte sont couvertes par des plantations de palmiers séparées les unes des autres par de petits murs en terre. L'Oued-Lekier, petit ruisseau qui a sa source à 2 kilomètres environ au nord-ouest, pénètre dans l'oasis. L'Oued-Mzi, qui descend du Djebel-Amour, passe près de la ville, au nord, puis coule dans l'est, pour aller se perdre, sous le nom d'Oued-Djedi, un peu au sud-est de Biskara. Ibn-Khaldoun compte les Beni-el-Arouat parmi les plus fortes branches des Maraoua, tandis que Tinmezourki les range dans la race zénatienne.

La notice la plus complète que nous possédions sur cette oasis, que l'armée française prit d'assaut, le 4 décembre 1852, à été rédigée par M. Adrien Berbrugger. (Voy. l'Akhbar, numéros du 29 novembre et du 2 décembre 1852.) Nous en avons extrait plusieurs passages.

- (30) Du mot قيالة , recette, perception, nous avons fait gabelle.
- (31) Il faudrait peut-être admettre avec M. Reinaud (trad. d'Aboulféda, t. II, première partie, p. 219), que Sodrata ou Sadrata, nom d'une tribu berbère, est le même que Medjalat-Sandarata, si cité par Aboulféda; mais j'ai entendu dire à des Arabes qui ont voyagé dans cette partie de l'Algérie, que Sadrata se trouve du côté de Bordj-bou-Areridje.
  - (32) Batious est plus connu actuellement sous le nom de Ban-

tious. Cette oasis avoisine celles des Ouled-Djellal et de Sidi-Khâled.

- (33) Biskara, ville de l'Algérie, à 160 kilomètres sud-sud-ouest de Constantine, sur l'Oued Djedi, qui descend des monts Aourèss. On lit dans le voyage d'El-Moula-Ahmed (traduct. de M. Berbrugger, p. 216 et 217): «Biskara produit une espèce de datte, blanche et molle, qu'on appelle el-bâzi. Le chiite Obeid-Allah avait ordonné aux gens de ce pays de ne vendre qu'à lui les fruits de cette espèce. Dans les environs est une montagne de sel d'excellente qualité. Obeid-Allah et ses enfants employaient ce sel pour leur cuisine. » La position de Biskara, entre le Tell et le Sahara, contribue beaucoup à sa prospérité.
- (34) En 1844 les Français trouvèrent au pied de l'Aourèss, sur la route qui conduit de Constantine à Biskara, et à 112 kilomètres de la première, un grand monceau de ruines portant le nom de Batna ou Betna. Ils y fondèrent une ville destinée à surveiller le passage des caravanes qui viennent dans le Tell, et à contenir les populations guerrières des montagnes voisines. A 6 kilomètres de là se deploie la magnifique vallée où l'on a retrouvé les ruines de Lambèse, appelée par les indigènes Tezzoulet ou Tezzoult « genêt. »
- (35) Les Mzata sont appelés aujourd'hui Mzita. La principale industrie des Kabyles de cette tribu est la fabrication des nattes. Il y a un grand nombre de Mzita à Constantine.
- (36) Aroucéne ou Arouss, رس . Le mot n'est pas très-bien écrit dans les deux exemplaires.
- (37) Tagarboucète est la forme berbère (fém. sing.) du mot arabe قربوس , karbouss ou garbouss « troussequin », pièce de bois cintrée qui s'élève sur l'arçon du derrière d'une selle.
- (38) Les habitants de la Kabylie sont encore dans l'usage de faire des signaux sur la crête des montagnes; mais ils se contentent d'allumer de grands feux pour s'avertir entre eux de l'approche des ennemis. Il y a, sur le rempart de Constantine, côté occidental, un reste de tour romaine appelé Bordj-Açouss, d'où l'on correspondait avec la citadelle de Bougie, à l'aide d'un phare à miroir.

- (39) Mers-ed-Dedjadje n'est marqué que sur la carte hydrographique des côtes d'Afrique. Dans la description du Magheb, par Aboulféda (trad. de M. Reinaud, t. II, première partie, p. 175), je le trouve cité en ces termes : «D'Alger à Marsa-aldedjadja il y a trente-huit milles; ce port est à l'abri de tous 'les vents.» Mais comme Aboulféda n'explique pas de quel côté d'Alger il se trouve, M. Reinaud a dû s'appuyer sur le témoignage d'Édrisi, pour prouver qu'il est à l'orient, entre Alger et Delis (Tedlès).
- (40) Les Zouïliens sont les habitants de Zouïla de Mahdia, suivant l'expression du Mochtarik. Cette localité, que l'on peut considérer comme le faubourg de Mahdia, sui fondée par Obeïd-Allah El-Mahdi, qui fixa sa résidence à Mahdia, et assigna Zouïla pour logement au peuple. On dit même que le commerce se faisait pendant le jour dans la première de ces villes, et que les marchands se retiraient la nuit dans la seconde. Les Zouïliens, toujours dévoués aux khalises satimites, les suivirent en Égypte, et ils donnèrent leur nom à une des portes du Caire.
- (41) El-Kala'a, et quelquesois Galaa, appartient à la tribu des Beni-Abbèss. La position de cette ville est inexpugnable. On fabrique à Kala'a des burnous très-renommés.
- (42) Le mezoued est une peau de bouc servant d'outre, et souvent même de coussin aux gens de la campagne.
- (43) Ce fait est confirmé par tous les historiens. Ibn-abou-Dinar dit au sol. 47 r°, l. 21 : «Il tint secrète la mort de son père jusqu'à ce qu'il eût triomphé d'Abou-Yezid.»
- (44) Bathith, et non Mathith, comme l'ont écrit quelques copistes, était un des compagnons de Fadhl, fils d'Abou-Yezid. (Voy. le t. II, p. 22, de l'Histoire des Berbers, par Ibn-Khaldoun, édit. de M. le baron Mac Guckin de Slane.) Il l'assassina pendant le siége de Bâṛīa, غىر به, et envoya sa tête à Ismaīl-el-Mansour. (Ibid.)
- (45) Hussein ibn-Ali ibn-Abou'l-Hussein venait d'être nommé gouverneur de la Sicile. Il occupa jusqu'à sa mort, arrivée en 353 (de J. C. 965), ce poste, où sa famille fut maintenue après lui.
- (46) On appelle nefka les dépenses et les extra que l'on fait dans une famille pour une fête, pour une cérémonie religieuse.

- (47) Au rapport d'Ibn-Abou-Dinar, la maladie dont mourut El-Mansour Ismail était produite par l'insomnie. Il ne voulut pas suivre les prescriptions du médecin juif Ishak ibn-Sliman, qui le soignait et lui avait désendu l'usage des bains. Son mal empira. Un second médecin, qui sui appelé, ne put lui procurer le sommeil, et il mourut. (Conf. El-Mounèss si akhbar Isrikia ou Tourès, sol. 49 r, l. 6.)
- (48) De son vivant, Ismaïl El-Mansour bamr-Allah avait désigné, pour son successeur, son fils El-Mo'ezz li-Din-Allah. Ce prince fut proclamé en chouwal, d'autres disent en dhou'l-kaada de l'année 341 (de J.-C. 951-952), le dimanche, septième jour du mois, à l'âge de vingt-deux ans.

### LETTRE A M. MOHL,

SUR

#### LES CHEVAUX ARABES.

Permettez-moi de réclamer contre l'anecdote racontée par l'émir Abd-el-Kader dans les observations ajoutées dans le Moniteur du 15 avril à l'excellent ouvrage de M. le général Daumas sur les chevaux du Sahara.

«De savants musulmans ont écrit sur les chevaux un grand nombre de livres dans lesquels ils discourent d'une manière détailée sur leurs qualités, leur couleur, sur tout ce qui est réputé bon ou fâcheux, sur leurs maladies et sur la manière de les traiter. L'un d'eux, AbouObeidé, contemporain du fils de Haroun-Rachid, a composé à lui seul cinquante volumes sur les chevaux.» Avant d'aller plus avant, je ferai observer d'abord qu'Abou-Obeidé, un des plus grands philologues, dont Ibn Khallikan donne la biographie détaillée, doit avoir écrit en effet plus d'une centaine d'ouvrages; mais parmi les soixante dont Ibn Khallikan donne les titres, il n'y en a que cinq¹ qui ont rapport aux chevaux; il y a loin de cinq à la cinquantaine.

L'émir Abd-el-Kader raconte ensuite une mésaventure qui devait être arrivée à Abou-Obeidé avec le vizir de Mamoun, qui lui aurait demandé le nom de toutes les parties du corps du cheval, sur quoi Abou-Obeidé se serait excusé en ce qu'il n'était pas vétérinaire, et qu'un poëte présent aurait pris le cheval par le toupet et aurait nommé toutes les parties du corps du cheval avec les poésies, dictons et proverbes qui y avaient rapport. Or cette anecdote n'est qu'une imitation de ce qui se passa entre Assmaai, le contemporain et le rival d'Abou-Obeidé, et le calife Haroun-Rachid, père de Mamoun. Haroun, qui avait entendu dire qu'il y avait jusqu'à vingt noms des parties du cheval pris des oiseaux, demanda à Assmaai la vérité de ce qu'il en était. Assmaai confirma la vérité et nomma les vingt parties dans un morceau de vers improvisé2.

Les noms des différents chevaux du prophète que l'émir Abd-el-Kader donne ensuite (dans le Moniteur

Le livre des qualités des chevaux, n° 23; Le livre des chevaux, n° 27; Le livre du frein, n° 36; Le livre du cheval, n° 37; Le livre des noms des chevaux, n° 58. (Geschichte der Litteratur der Araber, III, p. 450.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette anecdote, avec les noms arabes tirés des vers traduits, se trouve dans l'Histoire citée de la littérature arabe, p. 421.

du 30 avril) ne sont pas non plus exacts, comme l'on peut s'en convaincre en les comparant à la liste des noms qui se trouvent dans les notes de la vie de Mahomet par Gagnier.

Au lieu de les rectifier, je crois faire chose plus agréable en donnant la liste des livres sur les chevaux arabes qui sont à ma connaissance, et dont on ne trouve qu'une demi-douzaine dans le Dictionnaire bibliographique de Hadji Khalfa. Ceux donnés par Hadji Khalfa sont:

- 1. Le livre des chevaux, par Abou Djafer Mohammed ben Habib Bagdadi, mort en 245 (851).
- 2. Le livre des chevaux, par Abou Mokhim Mohammed ben Hicham ech-Cheibani, mort en 245 (851).
- 3. Le livre des chevaux, par Mohammed ben Ridvan, mort en 657 (1258).
- 4. Le livre des chevaux, par Abou Akhi Haram Mohammed ben Iacoub el-Djili.
- 5. De l'art du cavalier s'occupe en particulier le livre de l'art équestre Kitab el-Torousiyt, 598 (1201).
- 6. Kamil ess-Ssanaatein, c'est-à-dire le parfait dans les deux arts (l'art du cavalier et du vétérinaire), par Abou Bekr ben el-Ber, un des médecins vétérinaires de Melil Nasir ben Kolaun, sultan d'Égypte; mort en 741 (1341).

Il est fort singulier que le premier ouvrage écrit sur l'art vétérinaire de Honein ben Fiheri, dont la grande encyclopédie de Taschkeuprizadé dit qu'il

i 📲

dispense de tous les autres, ne se trouve pas dans le Dictionnaire bibliographique de Hadji Khalfa qui n'a fait que transcrire les articles encyclopédiques du Miftah es-Seaadet.

Outre cette demi-douzaine d'ouvrages contenus dans le Dictionnaire bibliographique de Hadji Khalfa, le Fihrist et les Classes des grammairiens par Soyouthi nous fournissent les suivants:

- 7. La physiologie du cheval, par le philologue Ibnes-Sikit, mort en 206 (829).
- 8. La physiologie du cheval, par Kothrob, mort en 206 (829).
- 9. Le livre des chevaux, par Abou Amrou ech-Sheibani, mort en 213 ou 215 (828 ou 830).
- des deux ouvrages qui ont rapport aux chevaux, l'un Le livre du cheval (Kitab ol-Feres), et l'autre Le livre des chevaux (Kitab ol-Khiel).
- 12. Le frère d'Assmaai, mort en 231 (845), laissa un Livre des chevaux.
- 13-17. Abou Obeidé, l'auteur des cinq ouvrages cités ci-dessus.
- 18. Hicham Ibn Ibrahim el-Kerenbai, contemporain d'Assmaai, auteur d'un Livre des chevaux.
- 19. L'un des deux Sabit, savoir, Sabit-Ali, le contemporain d'Obeid ben Sellam, qui mourut en 224 (838), composa une Physiologie du cheval.
- 20. Le livre des chevaux, par Ibn ol-Arrawi, mort en 231 (845).

- 21. Le livre des chevaux, par Ahmed ben Hatim, le disciple d'Assmaai, mort en 231 (862).
- 22. Le livre des chevaux, par Abbas ben Abil Feredje er-Riachi, contemporain d'El-Mazini, qui mourut en 248 (884).
- 23. Le livre des chevaux, par Hicham Abou'l Mohalim, mort en 271 (884).
- 24. Le livre des chevaux, par Ibn Koteibé l'historien, mort en 276 (881).
  - 25. Le livre des chevaux, par le poëte Otbi.
- 26. Le livre des chevaux, par le premier Enbari, mort en 304 (906).
- 27. Par Mohammed ben Abbas el-Iezidi, mort en 306 (908).
  - 28. Par Ez-Zedjadji, mort en 311 (913).
- 29. Par Ibn Doreid, le poëte lexicographe, mort en 415 (1023).
- 30. Par Hassan ben Ahmed Abou Mohammed el Abdjemi, mort en 428 (1036).

Il y a encore deux ouvrages sur les courses des chevaux et sur les coursiers, dont le Fihrist donne la notice, l'un par Souleiman ben Mohammed ben Achmed el-Hamid, c'est-à-dire l'Aigre, et l'autre par Abou Abdallah el-Hanlani ben Mehrweih.

DE HAMMER-PURGSTALL.

## NOUVELLES ET MÉLANGES.

### LETTRE A M. DEFRÉMERY,

SUR LE CATÉCHISME DES RAHMANIENS.

Constantine, le 15 juillet 1852.

Monsieur,

Vous vous souvenez peut-être d'avoir lu dans les Nouvelles annales des voyages, la biographie du vénérable Mohammed ibn el-Habib, que j'y publiai, il y a environ dix-huit mois, avec une série de notes relatives aux Khouân de Maulei Abd cr-Rahman. Aujourd'hui, je viens offrir à votre curiosité un aperçu de la constitution qui régit cet ordre religieux. Indépendamment des sectes hanéfite et malékite, qui se partagent les différentes populations de l'Algérie, il existe dans le nord de l'Afrique sept confréries, ou pour dire les choses plus clairement, sept sociétés secrètes, ne différant entre elles que par quelques pratiques, par le mode d'initiation et par le nom de leurs fondateurs. Il ne serait pas sans intérêt d'en rechercher l'origine. L'auteur de la Rahmania, catéchisme en vers du mètre redjez, écrivant à la fin du quatrième établit , أخدم هذه الطريقة طريقة الصوفيا ..... etablit d'autorité que son ordre est une continuation de la secte des sousis; et, pour qu'il ne reste aucun doute à ce sujet, le commentateur groupe, au-dessous de cet hémistiche, de nombreuses citations, d'où ressort l'étymologie peu admissible de المناعلة الموقية على المتشبّهين باهل الصفّة وهم جماعة واطلق لفظ الصوفية على المتشبّهين باهل الصفّة وهم جماعة من العابة كانوا في غاية الزهد في الدنيا لا يملكون شيئا ولا يستعلون الاسباب ولا لهم اهل ولا منزل حتى كان بعضهم قد يغش عليه وهو في الصلاة من شدّة الجوع وكان مأواهم مجد الرسول

Je n'essayerai point de combattre ici le rapprochement des mots عنة et موفية, parce que je me réserve de rédiger plus tard un travail assez étendu sur les corporations religieuses; mais je pense que la racine موفى, laine, résoudrait mieux la question, non-seulement sous le rapport de l'orthographe, mais en ce qu'elle rencontrerait chez nous une dénomination de formation analogue dans le nom de cordeliers. Quoi qu'il en soit, nous devons reconnaître, avec l'auteur des عناه avant le ri' siècle de l'hégire. Une fois admise, cette illustration de vieille et sainte date ne laisse pas de donner quelque relief aux frères de la doctrine raḥmanienne. Le mode d'attraction est d'ailleurs basé sur la parabole d'El-Djouneïd.

الصوفى كالارض يطرح عليها كلّ قبيج، ولا يخرج منه الّا كلّ صليع Le soufisme est comme une terre d'où les méchants sortent bons ».

l'époque, et qu'il reçut de ses mains l'initiation, وسلك على . Lorsqu'il eut fait ses preuves en Egypte et que la sainteté de ses mœurs eut été approuvée, il fut envoyé comme missionnaire dans le Soudan oriental, pour propager le Zikr (les oraisons), et rendre service à l'humanité, نفع العباد. Rappelé au Caire, peu de temps après, il eut l'honneur d'endosser l'humble livrée des sousis, الخرقة; c'est alors qu'il se crut digne de reparaître dans son pays. Il vint dans le Jurjura et s'établit à Guechtoula, à deux journées environ d'Alger. Son cheïkh lui avait délégué le droit d'instruire les populations et de faire des prosélytes. Il appela auprès de lui tous les taleb de la montagne, et l'empire de ses prédications fut tel, qu'il vit aussi arriver les docteurs d'Alger, de Constantine et de Bougie. Parmi ces derniers se présenta un Koulougli, d'origine algérienne, qui résidait à Constantine; cet homme était Sidi Mohammed ben Bach-terzi. Sa science autant que son humilité ayant édifié le novateur, il lui conféra le taba' (sceau) de moqaddem et le chargea de ramener à la véritable oraison les esprits mondains de la province. A partir de ce moment, Ben Bach-terzi se voua à la retraite et composa, pour l'ordre dont il était appelé à réchauffer le zèle, un catéchisme arabe intitulé الرحمانية, à cause de l'heureuse influence qu'il exerce sur les cœurs et de la propriété qu'il a de guérir les maladies morales. Mais il fallait un commentaire à un sujet aussi abstrait. Le commentaire fut composé par Sidi Moustapha, fils et successeur du précédent. Voilà le livre que j'ai entre les mains. C'est un manuscrit in-4°, de 236 pages; l'écriture en est belle et de forme mograbine; il est divisé en plusieurs chapitres, dont les plus intéressants sont : Définition du Soufisme ; Explication du Ouerd (initiation); Histoire des patriarches de la confrérie de Sidi Abd-er-Rahman; Education des initiés; Exposé du dogme; Devoirs des frères envers le moquddem; Devoirs de l'initié envers ses confrères; De la retraite; Des macérations; Du renoncement au monde. En lisant le passage qui développe la conduite à tenir vis-à-vis du cheikh, j'ai été frappé de l'obéissance qu'on exige du disciple, et je ne puis m'empêçher de vous en communiquer la formule énergique. Au fol. 59 recto, l. 7, la glose dit: حتى يكون في جميع حالاته كالميت بين يدى الغاسل يقلبه Il faut qu'il soit, en toute circonstance, comme le cadavre entre les mains du laveur de morts, qui le tourne et le retourne à son gré. » Perinde ac cadaver.

A. CHERBONNEAU.

## TABLE DES MATIÈRES

#### CONTENUES DANS LE TOME XX. .

# MÉMOIRES ET TRADUCTIONS.

|                                                                 | Pages.              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Rapport sur les travaux du Conseil de la Société asiatique,     |                     |
| pendant l'année 1851-1852, fait à la séance annuelle de la      |                     |
| Société, le 3 juillet 1852. (Jules Monl.)                       | 11                  |
| Voyage du scheikh Et-Tidjani dans la régence de Tunis, pen-     | ,                   |
| dant les années 706, 707 et 708 de l'hégire (1306-1309);        |                     |
| traduit de l'arabe. (Alphonse Rousseau.)                        | 57                  |
| La Farésiade, ou commencement de la dynastie des Beni-          |                     |
| Hass; quatrième extrait traduit en français et accompagné       |                     |
| de notes. (A. Cherbonneau.)                                     |                     |
| Noms indigènes d'un choix de plantes du Japon et de la Chine,   |                     |
| déterminés d'après les échantillons de l'Herbier des Pays-      |                     |
| Bas. (J. Hoffmann et H. Schultes.)                              |                     |
| Histoire des khans mongols du Turkistan et de la Transoxiane,   |                     |
| extraite du Habib-Essiier de Khondémir, traduite du persan      |                     |
| et accompagnée de notes. Troisième et dernier article. (C.      |                     |
| Defrémery.)                                                     |                     |
| Notice sur Mohammed ben Hassan ech-Cheibani. (C. BARBIER        |                     |
| DE MEYNARD.)                                                    |                     |
| Notice sur une théorie ajoutée par Thâbit ben Korrah à l'arith- |                     |
| métique spéculative des Grecs. (F. Woepcke.)                    |                     |
| Lettre de M. Place à M. Mohl, sur une expédition faite à        |                     |
| Arbèles                                                         |                     |
| Documents inédits sur l'hérétique Abou-Yezid-Mokalled ibn-      |                     |
| Kidad de Tademket, traduits de la chronique d'Ibu-Ham-          |                     |
| mâd. (A. Cherbonneau.)                                          | <b>47Ω</b>          |
| Lettre à M. Mohl, sur les chevaux arabes. (De Hammer-           | 7/0                 |
| Purgstall.)                                                     | 510                 |
| - A UNIUDARULE Jeas eles eles eles eles eles eles eles e        | $\sigma$ I $\sigma$ |



### BIBLIOGRAPHIE.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                            | ages.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| terdjemei elf leilet vè leilet, version tur-                                                     |            |
| que des Mille et une nuits, par Ahmed Vazif Efendi. (X.B.).                                      | 244        |
| qav'āidi 'osmānīie', Règles de grammaire otto-                                                   |            |
| mane appliquées en turc, par Fuad Efendi et Djevdet                                              |            |
| Efendi. (X. B.)                                                                                  | 244        |
| الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل              |            |
|                                                                                                  | 9/15       |
| Annuaire impérial ottoman de l'année 1268. (X. B.)  Journal asiatique de Constantinople. (X. B.) |            |
| The Gulistan of Sa'dy, edited in persian with punctuation                                        | 240        |
| and the necessary vowel-marks, for the use of the College                                        |            |
| of Fort-William, by A. Springer. (GARCIN DE TASSY.)                                              |            |
| A century of persian گوهرهای نا سفته و غنجهای نو شگفته                                           |            |
| ghazals, from unpublished diwans. (GARCIN DE TASSY.)                                             | 435        |
| Lettre à M. Defrémery, sur le Catéchisme des Rahmaniens.                                         |            |
| (A. Cherbonneau.)                                                                                | 515        |
| NOUVELLES ET MÉLANGES.                                                                           |            |
| Procès-verbal de la séance annuelle de la Société asiatique,                                     |            |
| tenue le 3 juillet 1852                                                                          | 5          |
| Tableau du Conseil d'administration                                                              | 9          |
| Liste des membres souscripteurs                                                                  | <b>37</b>  |
| Liste des membres associés étrangers                                                             | 51         |
| Procès-verbal de la séance du 9 juillet 1852                                                     | <b>250</b> |
| Note sur la fondation de l'Académie impériale des sciences de Constantinople. (X. B.)            |            |
| Sur un passage curieux de l'Ihathet, sur l'art d'imprimer chez les                               |            |
| Arabes en Espagne. (HAMMER-PURGSTALL.)                                                           |            |
| Extrait d'une lettre de M. L. Oppert, datée de Beyrouth, le 11 décembre 1851.                    |            |
|                                                                                                  | 437        |
| Procès-verbal de la séance du 13 septembre 1852  Procès-verbal de la séance du 8 octobre 1852    |            |
| Procès-verbal de la séance du 12 novembre 1852                                                   | 439        |



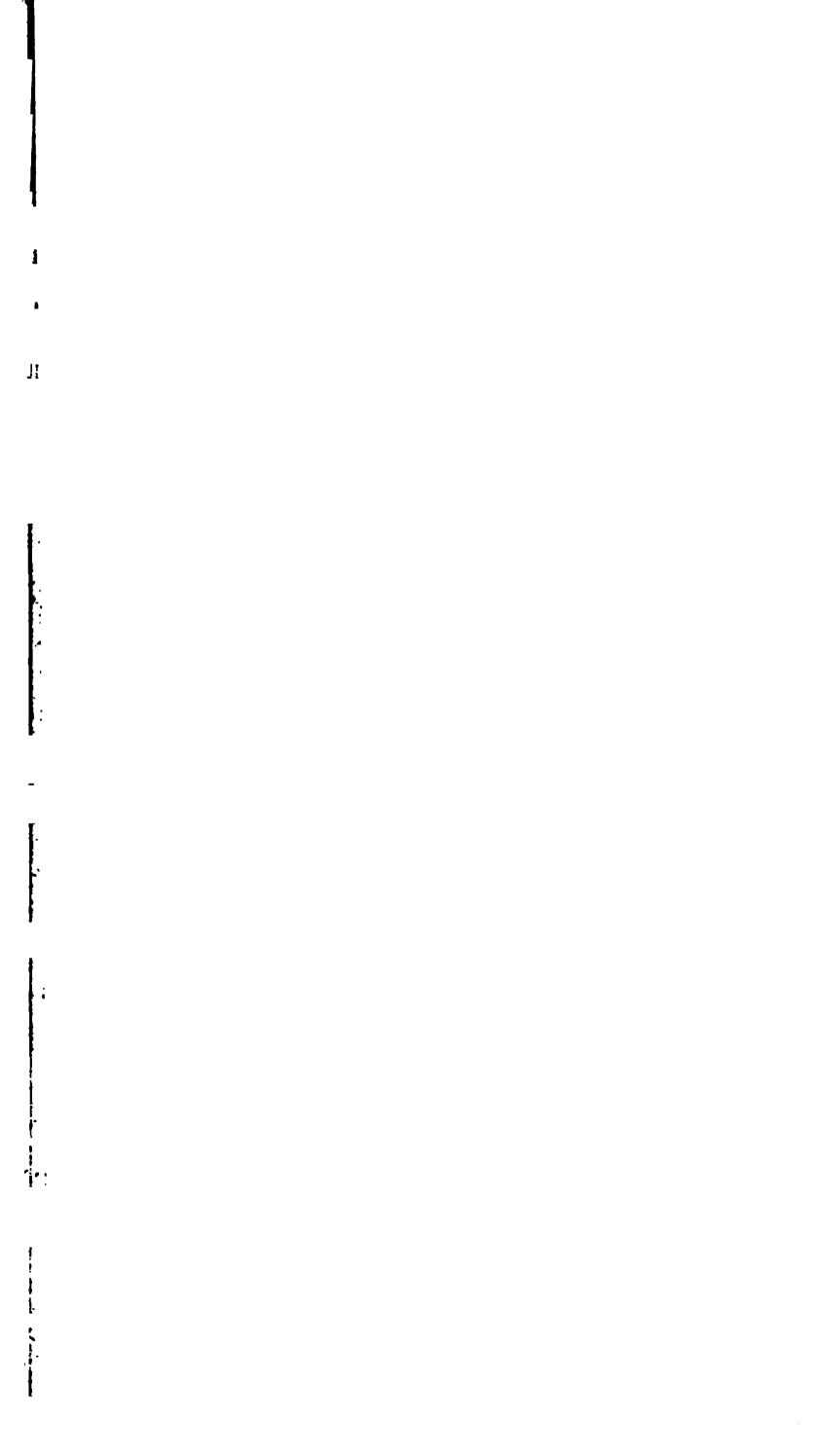



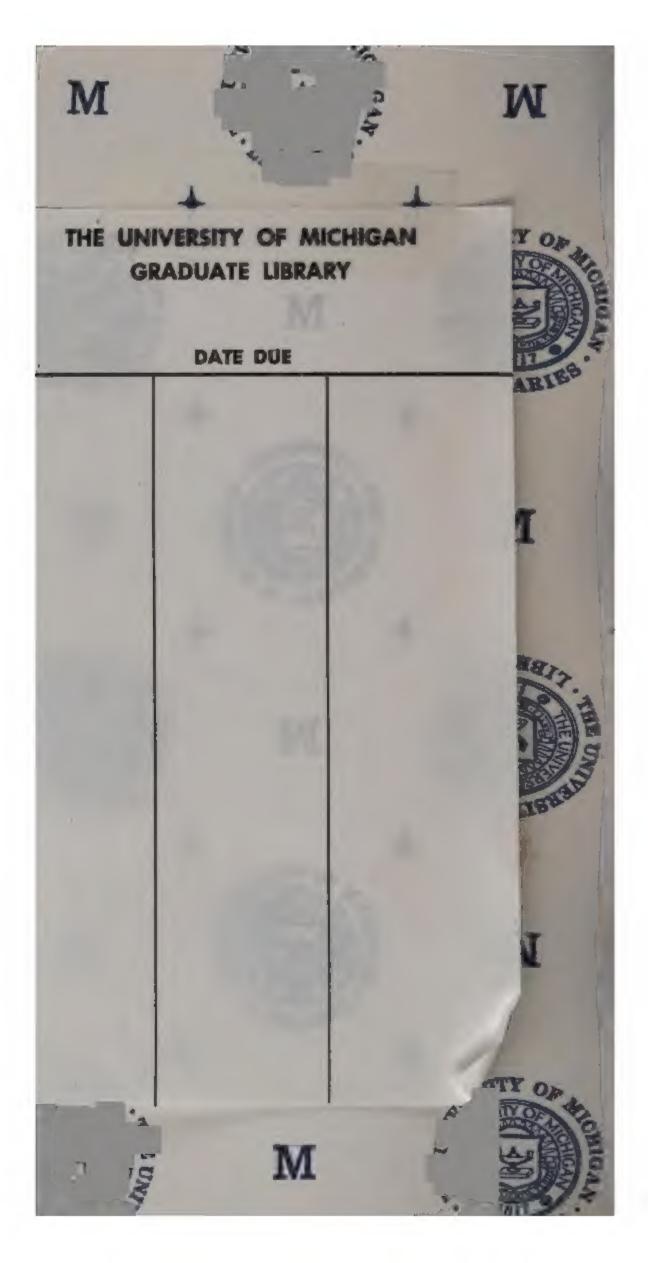